

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com









| • |   |  | - |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
| • |   |  |   |
| • | , |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

37.32 HUY8- 4369

## NOUVELLE'S SUITES

A

# BUFFOIL

FORMANT,

avec les aurres de vet auteur.

UN COURS COMPLET D'HISTOIRE AATT RELLE.

Collection

accompagnée de Planches.



## PARKIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

| • |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | • |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

5732 95 UP- 4369

# NOUVELLE'S SUITES

A

# BUFFON

FORMANT.

avec les auvres de act auteur,

UN COURS COMPLET D'HISTOIRE NATURELLE.

Collection

accompagnée de Planches.



## JA KAS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, Rue Hautéfenille N. 12.

Le soussigne a p. 60,60 de hauteur a une résistance su les deux reborde on ne tient pas cor let qui pourtant au un set trouvent que dan p. se trouvent que dan p.

Les culées et l'épaisse de ce pont ont été calcult formules ci-dessus. Ce servir à un chemin, on a dimensions, soit des piedsde la voûte, pour donner tec aux habitants qui doivent ment le traverser; il est à i ment le traverser; il est à i que, sur toute la longueur du

; 600's a ser-

-10]

La gare de déchargeme est faire pour contenir seulement, parce que l'a seulement, parce que l'a seulement, parsit pas grand nombre, et chèce entre elles pou taires n'aient pas un taires n'aient pas un taires n'aient pas un

L'Agriculteur Pratic

Married and Street, or other Designation of the last

4020) MAN

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# VÉGÉTAUX.

PHANEROGAMES.

I.

É VERAT, IMPRIMEUR, Bue dú Cadran, nº 46.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# VÉGÉTAUX.

# PHANÉROGAMES.

PAR M. ÉDOUARD SPACH,

AIDE-NATURALISTE AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE FRANCE.

TOME PREMIER.

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ DE PLANCHES.

## PARIS.

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

RUE HAUTEFEUILLE, Nº 10 BIS.

1834

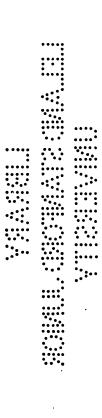

.

•

•

٠

.

•

·

.

# PRÉFACE.

Depuis la fin du dernier siècle, les nombreuses découvertes faites dans toutes les parties du globe ont donné à la Botanique un immense développement. Il y a trente ans encore, on arrivait, sans trop de difficulté, à réunir dans un cadre assez resserré toutes les espèces connues; maintenant leur nombre est au moins triplé, et chaque nouveau voyage vient ajouter de nouveaux noms à une série déjà si étendue. Les limites que s'est imposées l'éditeur des Suites a Buffon nous forcent d'ailleurs à nous restreindre : pour décrire aujourd'hui la totalité des Végétaux phanérogames connus (1), c'est-à-dire plus de soixante mille espèces, il faudrait un nombre de volumes peut-être décuple de celui qui nous est alloué. Notre choix a dû se porter de préférence sur les végétaux que leur emploi dans les arts, dans l'économie domestique ou rurale, dans la médecine, recommande à l'attention; sur ceux

<sup>(1)</sup> Il ne sera peut-être pas supersiu, pour quelques-uns de nos lecteurs, de rappeler ici qu'on entend, par Phanérogames ou Phénogames, tous les végétaux pourvus d'étamines et de pistils visibles; par opposition à Cryptogames, qui désigne les végétaux dans lesquels ces mêmes organes n'existent point, ou sont sort petits et très-dissérents par leur sorme de ceux des Phanérogames.

que les amateurs cultivent dans les jardins, les bosquets et les serres; sur ceux qu'une organisation curieuse a doués d'une physionomie originale; sur ceux enfin dont il importe de connaître les qualités malfaisantes et délétères, si souvent cachées sous des dehors séducteurs. Nous avons cru surtout ne devoir omettre aucun arbre forestier ou d'agrément : les espèces indigènes, les espèces exotiques naturalisées et celles qui méritent de l'être, ont toutes été décrites dans notre collection.

Le plan ainsi tracé, la matière restait encore tellement abondante, qu'il a fallu s'appliquer à une très-grande concision. Nous nous flattons néanmoins d'avoir mis ce recueil au niveau des découvertes les plus récentes, en consultant tous les ouvrages nationaux ou étrangers, tant généraux que spéciaux, qui ont été publiés sur la matière. Une table bibliographique, placée dans le dernier volume, expliquera les citations abrégées qui se trouvent dans le texte. Il nous suffira de nommer ici les auteurs auxquels nous devons le plus de détails sur la classification, les caractères et l'histoire des végétaux:

Prodrome, et Collection de Mémoires sur les Familles végétales, par M. de Candolle.

Flore du Brésil méridional, par MM. Aug. de Saint-Hilaire, Adrien de Jussieu et Cambes-sèdes.

Histoire des Plantes usuelles des Brasiliens, par les mêmes auteurs.

Histoire des Plantes remarquables du Brésil et du Paraguay, par M. Aug. de Saint-Hilaire.

Flore du Brésil, par MM. de Martius et Zuccarini.

Flore des Antilles, par M. de Tussac.

Flore de la Sénégambie, par MM. Guillemin, Perrottet et A. Richard.

Flore de Java, par MM. Blume et Fischer.

Plantes de la côte de Coromandel, par Roxburgh.

Plantes rares de l'Inde, par M. Wallich.

Histoire des Arbres forestiers de l'Amérique septentrionale, par M. André Michaux.

Familles naturelles, par M. Bartling, etc. etc.

Les recueils périodiques de figures de plantes rares ou nouvelles, publiés en Angleterre et en Allemagne par MM. Hooker, Lindley, Sweet, Link et Otto, Reichenbach, etc., ainsi que les riches collections vivantes du Muséum, nous ont mis à même de rassembler dans cet ouvrage tout ce que l'horticulture, si riche depuis une dizaine d'années, offre de plus intéressant aujourd'hui.

Nous exposerons, en suivant principalement l'ordre de M. Bartling, les caractères de toutes les classes et de toutes les familles naturelles,

en y joignant l'indication de leurs genres, méthodiquement rangés. Par les raisons que nous avons exposées plus haut, nous ne traitons de chaque famille que les genres les plus remarquables; mais notre travail sera suivi d'un Genera complet des Phanérogames, classées d'après le système de Linné. Cet arrangement synoptique aura de plus l'avantage de faciliter les recherches aux personnes qui ne sont pas encore familiarisées avec la méthode naturelle.

La précision requise dans tout ouvrage scientifique exigeait l'emploi du langage consacré parmi les botanistes modernes; cependant nous ne donnons point un vocabulaire de la glossologie: l'explication des termes techniques trouve sa place dans la partie de l'Histoire naturelle des Végétaux traitée par M. A. de Candolle.

Le port et les caractères des principaux groupes de végétaux sont représentés par des figures qui, exécutées la plupart d'après nature, ne laissent rien à désirer. Les détails organographiques surtout, partie si nécessaire à l'étude approfondie des végétaux, ont été rendus avec une exactitude trop rare pour qu'on ne remarque pas le talent distingué de M<sup>11c</sup> Legendre, de M. Decaisne, etc.

## **TABLEAU**

DE LA SÉRIE DES CLASSES ET DES FAMILLES VÉGÉTALES; — EXPOSITION SYNOPTIQUE DE LEURS CARACTÈRES LES PLUS ESSENTIELS.

# VÉGÉTAUX PHANÉROGAMES.

## I. DICOTYLÉDONES.

## A. POLYPÉTALES.

Corolle à pétales libres, ou quelquefois nulle. (Par exception, monopétale, c'est-à-dire à pétales plus ou moins soudés.)

#### PREMIÈRE CLASSE.

## LES CALOPHYTES. — CALOPHYTÆ.

Pétales et étamines périgynes (rarement hypogynes). Ovaires disjoints ou plus ou moins conjoints, le plus souvent solitaires ou en nombre défini, rarement multisériés. Styles libres, en même nombre que les ovaires. Placentaires axiles. Graines ordinairement dépourvues de périsperme. — Feuilles alternes, stipulées, le plus souvent composées.

BOTANIQUE. PHAN. T. I.

4

1re Famille. LES MIMOSEES. - Mimoseæ.

Estivation des sépales valvaire. Corolle régulière, hypogyne. Ovaire solitaire, inadhèrent, multiovulé. Graines horizontales. Embryon rectiligne.

2º FAMILLE. LES CÉSALPINIÉES. — Cæsalpinieæ.

Estivation des sépales imbricative. Corolle irrégulière, périgyne. Ovaire solitaire, inadhérent, multiovulé. Graines horizontales. Embryon rectiligne.

3º FAMILLE, LES SWARTZIÉES. - Swartzieæ.

Corolle irrégulière, hypogyne. Ovaire solitaire, inadhérent. Embryon curviligne.

4º FAMILLE. LES PAPILIONACÉES. - Papilionacece.

Corolle périgyne, papilionacée. Ovaire solitaire, inadhérent. Embryon curviligne.

5º FAMILLE. LES CHRYSOBALANÉES. — Chrysobalaneæ. 🛊

Estivation des sépales imbricative. Ovaire solitaire, inadhérent, biovulé. Style basilaire. Péricarpe drupacé. Graine dressée. Embryon rectiligne.

6º FAMILLE. LES AMYGDALÉES. - Amygdaleæ.

Lobes calicinaux à estivation imbricative. Ovaire solitaire, inadhérent, biovulé. Style terminal. Péricarpe drupacé. Graine pendante. Embryon rectiligne.

7º FAMILLE. LES SPIRÉACÉES. - Spiræaceæ.

Lobes calicinaux à estivation imbricative. Ovaires en nombre défini, inadhérents, unisériés, pauciovules. Embryon rectiligne.

## & FAMILLE. LES DRYADEES. - Dryader.

Lobes calicinaux à estivation valvaire. Ovaires inadhérents, uniovulés, le plus souvent en nombre indéfini. Graine oblique ou appendante. Embryon rectiligne.

## ge Famille. LES ROSACEES. - Rosacea.

Tube calicinal urcéolé; limbe à estivation imbricative. Disque charnu, adné à la paroi interne du calice. Ovaires très-nombreux, inadhérents, uniovulés, pariétaux. Graine appendante. Embryon rectiligne.

#### 10° FAMILLE, LES POMACÉES. - Pomaceæ.

Tube calicinal adhérent aux ovaires; limbe à estivation imbricative. Ovaires pauciovulés, en nombre défini. Carpelles recouverts par le calice. Embryon rectiligne.

#### II° CLASSE.

## LES TÉRÉBINTHINÉES. — TEREBINTHINEÆ.

Segments calicinaux à estivation imbricative. Pétales et étamines hypogynes ou subpérigynes, en nombre défini. Ovaires disjoints ou conjoints. Sarcocarpe séparable ou se détachant spontanément de l'endocarpe. Graines périspermées ou apérispermées. Embryon rectiligne ou curviligne. — Feuilles composées ou simples, presque toujours non stipulées et ponctuées.

## 11º FAMILLE. LES JUGLANDEES. - Juglandeæ.

Fleurs unisexuelles, apétales.—Les mâles en chatons. Étamines au nombre de 4 à 24.—Les femelles subsolitaires. Ovaire adhérent au calice. Drupe monosperme. Graine sinueuse, dépourvue de périsperme.

12º FAMILLE. LES CASSUVIEES. - Cassuvicæ.

Pétales et étamines périgynes. Styles 1 à 5. Carpelle solitaire, drupacé, monosperme. Graine dépourvue de périsperme, suspendue à un funicule partant du fond de la loge.

13º FAMILLE. LES CONNARACÉES. — Connaracece.

Pétales et étamines périgynes. Ovaires 1 à 5, disjoints, monostyles, biovulés. Graines dressées, dépourvues de périsperme.

14º FAMILLE. LES AMYRIDÉES. - Amyrideæ.

Pétales et étamines subhypogynes. Ovaires 1 à 5, uniou biovulés. Carpelles drupacés. Périsperme nul. Radicule supère.

15º FAMILLE. LES AURANTIACÉES. — Aurantiaceæ.

Pétales hypogynes, sans onglets. Ovaires, styles et stigmates conjoints. Péricarpe pluriloculaire, indéhiscent. Périsperme nul.

16° FAMILLE. LES ZYGOPHYLLÉES. — Zygophylleæ.

Pétales et étamines hypogynes. Carpelles connés jusqu'au sommet, di—polyspermes, s'ouvrant presque toujours à la face externe. — Feuilles opposées, stipulées.

17º FAMILLE. LES RUTACEES. — Rutaceæ.

Pétales hypogynes, onguiculés. Carpelles connés, polyspermes, s'ouvrant par la suture interne. Graines périspermées.

#### 18º FAMILLE. LES DIOSMÉES. - Diosmeæ.

Pétales hypogynes ou périgynes. Ovaires biovulés, disjoints vers le haut. Carpelles déhiscents avec élasticité, l'endocarpe se séparant du sarcocarpe.

19e Famille. LES ZANTHOXYLÉES. — Zanthoxyleæ.

Fleurs unisexuelles. Pétales hypogynes. Ovaires 4 ou 5, plus ou moins connés, biovulés. Graines périspermées.

20° FAMILLE. LES SIMAROUBÉES. - Simarubeæ.

Pétales hypogynes. Ovaires 4 ou 5, disjoints, contenant chacun un seul ovule suspendu. Styles connés vers le haut. Périsperme nul.

21° FAMILLE. LES OCHNACÉES. - Ochnacece.

Pétales hypogynes. Ovaires disjoints. Un seul style gynobasique.

#### III° CLASSE.

## LES TRICOQUES. — TRICOCCÆ.

Segments calicinaux à estivation imbricative ou valvaire. Pétales et étamines hypogynes ou périgynes. Ovaires (rarement 2, ou 4, ou 5) presque toujours au nombre de 3. Carpelles monospermes ou dispermes, quelquefois polyspermes, indéhiscents, ou déhiscents par la suture interne. Graines ordinairement périspermées. Embryon rectiligne. — Feuilles simples (très-rarement composées), non ponctuées.

22º FAMILLE. LES STAPHYLÉACÉES. - Staphyleaceæ.

Calice inadhérent, à lobes imbriqués en préfloraison. Etamines hypogynes, en même nombre que les pétales et alternes avec eux. Ovaires 2 ou 3, quadriovulés. Graines osseuses, non arillées.

23º FAMILLE. LES HIPPOCRATÉACÉES. — Hippocrateaceag.

Calice inadhérent. Pétales hypogynes. Étamines au nombre de 3. Anthères presque toujours uniloculaires. Ovaires multiovulés. Périsperme nul.

24º FAMILLE. LES CÉLASTRINÉES. - Celastrinea.

Calice inadhérent, à lobes imbriqués en préfloraison. Étamines en même nombre que les pétales, et alternes avec eux. Ovules solitaires, dressés. Graines arillées.

25° FAMILLE. LES PITTOSPORÉES. - Pittosporeæ.

Calice inadhérent. Pétales hypogynes, alternant avec les étamines. Ovaires 2 à 5, connés, multiovulés. Graines arillées. Embryon très-petit.

26° FAMILIE. LES AQUIFOLIACEES. — Aquifoliaceæ.

Calice inadhérent, à lobes imbriqués en préfloraison. Pétales élargis à la base. Étamines hypogynes, interpositives. Quules solitaires, suspendus. Graines non arillées.

27° FAMILLE. LES RHAMNÉES. - Rhamnea.

Tube calicinal adhérent; limbe à estivation valvaire. Étamines en même nombre que les pétales, antépositives.

28º FAMILLE. LES BRUNIACEES. - Bruniacece.

Tube calicinal adhérent; limbe à estivation imbricative. Étamines 5, interpositives. Ovaires 2. Ovules pendants. Péricarpe sec.

## 29º FAMILLE. LES EMPÉTRÉSS. - Empetrece.

Pétales et étamines ordinairement au nombre de 3. Baie à loges monospermes.

30° FAMILLE. LES EUPHORBIACEES. - Euphorbiacees.

Fleurs unisexuelles, quelquefois incomplètes. Étamines subhypogynes. Capsule tricoque. Graines solitaires ou géminées, pendantes.

31º FAMILLE. LES STACKHOUSEES. - Stackhouseag.

Fleurs hermaphrodites. Corolle à 5 pétales cohérents par la base, insérés à la gorge du calice. Ovaire inadhérent 3- ou 5-loculaire. Ovules solitaires, dressés.

#### IV' CLASSE.

## LES MALRIGHINÉES. — MALPIGHINEÆ.

Sépales à estivation imbricative. Pétales insérés sur un disque hypogyne. Étamines en nombre défini. Ovaires 2 ou 3 (très-rarement un seul, ou 4, ou 5) uni- ou biovulés, cohérents par leur angle interne, ou connés. Péricarpe bilamelleux. Graines dépourvues d'arille et de périsperme. — Feuilles non ponctuées.

32º FAMILLE. LES TROPÉOLÉES. — Tropæoleæ.

Fleurs irrégulières. Calice éperonné à la base. Péricarpe tricoque.

33º FAMILLE. LES RHIZOBOLÉES. — Rhizobolece.

Étamines très-nombreuses, bisériées. Radicule fort grande, ascendante; cotylédons petits, foliacés.

34° FAMILLE. LES HIPPOCASTANÉES. — Hippocastanea. Calice caduc. Ovaire à 3 loges biovulées. Style indi-

visé. Stigmate pointu. Hile très-large. Cotylédons fort épais, accolés.

35° FAMILLE. LES SAPINDACÉES. — Sapindaceæ.

Péricarpe tricoque. Graines dressées ou rarement appendantes, à hile large.

36° FAMILLE. LES ÉRYTHROXYLÉES. - Erythroxyleæ.

Calice persistant. Pétales dépourvus d'onglet. Graines suspendues, périspermées. Embryon rectiligne, linéaire.

37º FAMILLE. LES CORIARIÉES. — Coriarieæ.

Calice décemfide. Corolle nulle. Ovaire quinquéloculaire. Graines solitaires, suspendues.

38º FAMILLE. LES ACÉRINÉES. - Acerineæ.

Calice caduc. Péricarpe à 2 carpelles ailés. Graines sessiles, ascendantes.

39° FAMILLE. LES MALPIGHIACÉES. — Malpighiaceæ.

Calice presque toujours persistant. Pétales onguiculés. Péricarpe à 3 (rarement à 2) carpelles. Graines suspendues.

#### V° CLASSE.

## LES AMPÉLIDÉES. — AMPELIDEÆ.

Corolle hypogyne, à estivation valvaire. Pétales élargis à la base. Étamines en nombre défini, souvent monadelphes. Ovaire bi- ou pluriloculaire. Ovules ordinairement en nombre défini. Placentaires centraux. Un seul style. 40º FAMILLE. LES CÉDRÉLÉES. — Cedrelea.

Étamines libres ou monadelphes. Loges du péricarpe presque toujours polyspermes. Graines ailées.

41º FAMILLE. LES MÉLIACÉES. - Meliaceæ.

Filets soudés en androphore anthérifère en dedans. Loges du péricarpe mono- ou dispermes. Graines aptères, apérispermées.

42º FAMILLE. LES LÉEACÉES. — Lecacea.

Pétales connés. Étamines en même nombre que les pétales, antépositives. Ovaire à 3-6 loges uniovulées. Périsperme lobé. Embryon arqué.

43º FAMILLE. LES SARMENTACÉES. - Sarmentaceæ.

Étamines antépositives, en même nombre que les pétales. Ovaire biloculaire. Ovules géminés dans chaque loge, collatéraux. Périsperme dur. Embryon dressé.

#### VI° CLASSE.

### LES GRUINALES. — GRUINALES.

Segments calicinaux à estivation imbricative. Pétales hypogynes ou subpérigynes, contournés ou imbriqués avant l'anthèse. Étamines en nombre défini. Ovaires au nombre de 3 à 5, connés ou distincts, inadhérents. Styles en même nombre que les ovaires, rarement soudés. Carpelles tantôt déhiscents extérieurement et contenant plusieurs graines arillées; tantôt restant clos, ou s'ouvrant incomplétement, et ne contenant qu'une ou 2 graines non arillées.

## 44º Familde. LES OXALIDÉES. - Oxalidea.

Ovaires 5, connés. Ovules en nombre indéfini, superposés. Périsperme nul ou très-mince. Embryon rectiligne, plane.

45° FAMILLE. LES LINÉES. - Lineæ.

Ovaires 3 à 5, connés, renfermant chacun 2 ovules. Périsperme nul ou très-mince. Embryon rectiligne, plane.

46° FAMILLE. LES GÉRANIACÉES. - Geraniaceæ.

Ovaires 5, distincts, biovulés, attachés autour d'un axe central. Graines dépourvues d'arille et de périsperme. Embryon curviligne, à cotylédons convolutés eu plissés.

#### VIII CLASSE.

## LES COLUMNIFÈRES. — COLUMNIFERAS.

Segments calicinaux à estivation valvaire. Pétales hypogynes, contournés avant l'anthèse (rarement nuls ou abortifs). Plusieurs ovaires libres ou connés. — Feuilles alternes, stipulées.

47° FAMILLE. LES MALVACÉES. — Malvacere.

Calice persistant. Étamines monadelphes. Anthères à une seule bourse.

48° FAMILLE. LES DOMBEYACEES. — Domberacea.

Calice persistant. Pétales planes. Étamines monadelphes, en nombre défini multiple des pétales. Anthères adnées, à 2 bourses extrorses. Périsperme charnu.

49° Famille. LES HERMANNIACEES. — Hermanniacea.

Calice persistant. Étamines 5. Anthères à 2 bourges

extrorses. Périsperme charnu-amylacé. Embryon curviligne.

50° FAMILLE. LES BYTTNERIACEES. — Byttneriaceæ.

Calice persistant. Pétales (quelquefois nuls) cuculliformes. Anthères à 2 bourses. Graines ordinairement périspermées.

51° FAMILLE. LES STERCULIAGEES. - Sterculiacea.

Calice non persistant. Corolle nulle. Anthères à 2 bourses extrorses. Périsperme charnu. Embryon dressé, axile.

52º FAMILLE. LES TILIACÉES. — Tiliaceæ.

Calice non persistant. Anthères à 2 bourses. Filets libres. Périsperme charnu. Embryon dressé.

#### VIII. CLASSE.

## LES LAMPROPHYLLÉES.—LAMPROPHYLLEÆ.

Estivation des périanthes imbricative. Pétales hypogynes. Étamines en nombre indéfini. Ovaire indivisé, 2-5-loculaire. Placentaires centraux. Périsperme nul qu mince. — Feuilles alternes, simples.

53° FAMILLE. LES CHLENACEES. — Chlenaceæ.

Galice trisépale. Pétales 5 ou 6, ou rarement 11 ou 12. Graines périspermées. Embryon axile.

54º FAMILLE. LES TERNSTRÉMIACÉES. - Ternstræmiaceæ.

Calice pentasépale, persistant. Corolle pentapétale.

55° FAMILLE. LES CAMELLIACEES. — Camelliacece.

Calice de 5 à 7 sépales cadues. Périsperme nul.

#### IX. CLASSE.

#### LES MYRTINÉES. — MYRTINEÆ.

Tube calicinal adhérent; estivation des lobes non valvaire. Pétales imbriqués ou contournés avant l'anthèse, périgynes, ainsi que les étamines. Ovaires connés. Style unique. Placentaires centraux. Périsperme nul. — Feuilles simples, non stipulées.

56° FAMILLE. LES MYRTACÉES. - Myrtaceæ.

Étamines le plus souvent nombreuses; filets non indupliqués avant l'anthèse; anthères petites. Cotylédons planes.

57º Famille. LES MÉLASTOMACÉES. — Melastomaceæ.

Étamines 8 à 12, à estivation induplicative; anthères allongées.

58° FAMILLE. LES MÉMÉCYLÉES. — Memecyleæ.

Étamines 8 ou 10. Cotylédons foliacés, convolutés.

#### X° CLASSE.

## LES CALYCANTHINÉES. — CALYCANTHINEÆ.

Disque urcéolé, à orifice tantôt évasé, tantôt resserré, tapissant la paroi intérieure du tube calicinal. Ovaires en nombre indéfini, bi- ou plurisériés, multiovulés, insérés au disque. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées, non stipulées.

59° FAMILLE. LES CALYCANTHÉES. — Calycantheæ.

Lobes calicinaux imbriqués. Anthères extrorses. Carpelles libres, connés, monospermes. 60° FAMILLE, LES GRANATÉES. - Granatere.

Lobes calicinaux valvaires. Anthères introrses. Carpelles connés, polyspermes.

#### XI' CLASSE.

#### LES CALICIFLORES.—CALICIFLORÆ.

Tube calicinal adhérent ou inadhérent; estivation des lobes valvaire. Pétales et étamines insérés au calice. Ovaire 1-4-loculaire. Placentaires le plus souvent centraux et soudés en colonne. Graines suspendues, apérispermées. Embryon rectiligne. — Feuilles simples.

61º FAMILLE. LES COMBRÉTACÉES. - Combretaceæ.

Ovaire adhérent, uniloculaire, contenant 2 à 4 ovules suspendus à son sommet. Colonne centrale nulle.

62º FAMILLE. LES VOCHYSIÉES. - Vochysieæ.

Sépales imbriqués, le supérieur éperonné. Étamines : une seule anthérifère, et 1 à 4 stériles.

63º FAMILLE. LES RHIZOPHORÉES. - Rhyzophoreæ.

Ovaire semi-adhérent ou rarement libre, à 2 ou 3 loges bi- ou pluriovulées. Péricarpe indéhiscent, monosperme.

64° Famille. LES ONAGRAIRES. — Onagrariæ.

Ovaire adhérent, à 4 loges multiovulées. Graines attachées à un axe central.

65º FAMILLE. LES LYTHRARIÉES. - Lythrarieæ.

Ovaire inadhérent. Péricarpe capsulaire.

66° Famille. LES HALORAGÉES. — Halorageie. Ovaire adhérent, à loges uniovulées.

#### XII° CLASSE.

## LES SUCCULENTES. — SUCCULENTÆ,

Pétales à estivation imbricative ou rarement valvaire. Étamines périgynes. Ovaires en nombre défini, libres supérieurement. Styles en même nombre que les ovaires, persistants. Placentaires adnés à la suture centrale. Carpelles polyspermes, s'ouvrant par la suture interne. Périsperme charnu ou farinéux. Embryon réctiligne et axile, ou quelquefois curviligne et excentrique.

67º FAMILLE. LES CUNONIACÉES. — Cunoniacece.

Étamines en nombre défini. Ovaires 2, connés. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles stipulées.

68º FAMILLE. LES SAXIFRAGÉES. — Saxifrageæ.

Étamines en nombre défini. Ovaires 2, connés. — Herbes à feuilles non stipulées.

69º FAMILLE. LES CRASSULACEES, - Crassulaceæ,

Calice inadhérent. Étamines en nombre défini. Ovaires en nombre égal aux segments calicinaux. Embryon rectiligne.

70° FAMILLE. LES FICOIDÉES. - Ficoidea.

Pétales en nombre indéfini ou nuls. Étamines en nombre indéfini. Ovaires 5, ou un plus grand nombre. Embryon curviligne ou spiralé.

### XIII CLASSE.

### LES CARYOPHYLLINÉES.-CARYOPHYLLINEÆ.

Estivation des périanthes imbricative. Étamines hypogynes ou périgynes, en nombre défini. Ovaire indivisé. Placentaires centraux. Périsperme ordinairement farineux. Embryon excentrique, curviligne.

71º FAMILLE. LES SILÉNÉES. - Silenece.

Calice tubuleux, 4- ou 5-denté. Réceptacle tantôt columnaire, tantôt court. Pétales hypogynes. Ovaire multiovulé. — Feuilles opposées, non stipulées.

72° Famille. LES ALSENÉES. — Alineo.

Calice 4- ou 5-parti. Pétales subpérigynes. Ovaire uniloculaire, multiovulé. — Fèuilles opposées, non stipulées.

73 FAMILLE. LES PORTULACEES. — Portulacea.

Calice disépale. Corolle à 5 pétales, ou à moins de 5, ou rarement nulle. Étamines en nombre indéfini, ou en même nombre que les pétales, et antépositives. — Feuilles non stipulées.

74° FAMILLE. LES PARONYCHIÉES. — Paronychieæ.

Pétales (quelquefois nuls) et étamines périgynes. — Feuilles stipulées.

75° FAMILLE. LES SCLÉRANTHÉES. - Scleranthece.

Corolle nulle. Étamines périgynes. Carcérule monosperme, recouvert par le tube calicinal endurci. Graine suspendue à un funicule allongé. — Feuilles non stipulées.

76º FAMILLE. LES PHYTOLACCÉES. - Phytolacceæ.

Corolle nulle. Étamines 5 ou davantage, interpositives. Ovaire à 10 loges uniovulées.

77° FAMILLE. LES AMARANTHACÉES. - Amaranthaceæ.

Calice muni d'un involucre. Corolle nulle. Étamines 5 ou moins, antépositives, hypogynes.

78º FAMILLE. LES CHÉNOPODÉES. — Chenopodeæ.

Corolle nulle. Étamines 5 ou moins, périgynes, antépositives. Ovaire uniloculaire, uniovulé.

#### XIV CLASSE.

### LES GUTTIFÈRES.— GUTTIFERÆ.

Sépales imbriqués. Pétales hypogynes, presque toujours contournés avant l'anthèse. Ovaires 3 à 5, connés. Placentaires multiovulés, adnés aux bords rentrants des valves.

79º FAMILLE. LES GARCINIÉES. — Garcinieæ.

Étamines en nombre indéfini. Anthères linéaires, immobiles. Styles presque toujours connés, ou fort courts.

80° Famille. LES HYPÉRICINÉES. — Hypericineæ.

Étamines en nombre indéfini ; anthères incombantes. Styles filiformes. 81º FAMILLE. LES FRANKENIACEES. - Frankeniaceæ.

Étamines 10: 5 fertiles, interpositives; et 5 stériles, antépositives.

82° Famille. LES SAUVAGÉSIÉES. — Sauvagesiere. Étamines au nombre de 5, antépositives.

#### XV° CLASSE.

#### LES CISTIFLORES. — CISTIFLORÆ.

Pétales et étamines hypogynes. Pistil symétrique. Placentaires pariétaux, prolongés quelquefois en cloisons adnées à l'axe central.

83º FAMILLE. LES TAMARISCINÉES. — Tamariscineæ.

Étamines presque toujours en nombre défini. Styles distincts. Graines aigrettées, ou velues, ou ailées.

FAMILLE. LES DROSÉRACÉES. — Droseraceæ.

Étamines en nombre défini. Styles 2 à 5, le plus souvent libres. Capsule 2- à 5-valve. — Feuilles roulées en crosse avant leur développement.

85° FAMILLE. LES VIOLARIÉES. - Violarieæ.

Pétales et étamines au nombre de 5. Style indivisé. Capsule trivalve.

86° Famille. LES CISTINÉES. — Cistineæ. Étamines en nombre indéfini. Graines nues.

87º FAMILLE. LES BIXINÉES. - Bixineæ.

Étamines en nombre indéfini. Placentaires 2-7, pariétaux. Style unique. Graines pulpeuses ou arillées.

BOTANIQUE. PHAN. T. I.

88º FAMILLE. LES MARCGRAVIACÉES. - Marcgraviacea.

Étamines souvent en nombre indéfini. Style indivisé. Capsule coriace, multivalve, loculicide; cloisons incomplètes. Graines minimes, nidulantes.

89º FAMILLE. LES FLACOURTIANÉES. — Flacourtianeæ.

Corolle nulle. Placentaires rameux.

XVI° CLASSE.

## LES PÉPONIFÈRES. — PEPONIFERÆ.

Pétales insérés à la gorge du calice. Ovaire inadhérent, ou plus souvent adhérent, symétrique, uniloculaire. Placentaires pariétaux.

90º FAMILLE. LES NOPALÉES. - Nopaleæ.

Pétales et étamines en nombre indéfini. Ovaire adhérent. Placentaires très-nombreux.

91º FAMILLE. LES GROSSULARIÉES.— Grossularieæ.

Corolle à 5 pétales libres. Étamines 5; anthères petites. Ovaire adhérent. Placentaires 2.

92º FAMILLE. LES CUCURBITACEES. — Cucurbitaceæ.

Corolle à 5 pétales souvent connés. Étamines 5; anthères très-longues, flexueuses. Ovaire adhérent. Placentaires 3 à 5.

93° FAMILLE. LES LOASÉES. — Loaseæ.

Corolle à 5 pétales libres. Étamines en nombre indéfini. Ovaire adhérent. Placentaires 3 à 7, intervalvulaires. 94º FAMILLE. LES TURNERACÉES. - Turheraceæ.

Corolle à 5 pétales contournés en préfloraison, insérés au calice. Étamines 5, ayant même insertion que la corolle. Capsule trivalve.

95° FAMILLE. LES PASSIFLORÉBS. - Passiflorea.

Étamines hypogynes, insérées à un gynophore en forme de stipe. Placentaires 3 ou 5. Périsperme scrobiculé.

96º FAMILLE. LES HOMALINÉES. - Homalineæ.

Étamines insérées au calice. Ovaire souvent adhérent. Trophospermes 3 à 5.

97° FAMILLE. LES SAMYDÉES. — Samydeæ.

Corolle nulle. Étamines insérées à la gorge du calice. Ovaire inadhérent. Trophospermes 3 à 5. Style indivisé. Radicule inverse.

#### XVII° CLASSE.

# LES HYDROPELTIDÉES. — HYDROPELTIDEÆ.

Pétales et étamines hypogynes ou périgynes, insérées à un disque charnu quelquesois adhérent aux ovaires. Péricarpe tantôt pluriloculaire et polysperme, à graines attachées aux cloisons; tantôt composé de plusieurs carpelles 1- ou 2-spermes. Graines périspermées. Embryon basilaire, recouvert d'une enveloppe particulière qui le fait paraître monocotylédoné. — Herbes aquatiques.

98º FAMILLE. LES CABOMBÉES. — Cabombeæ. Ovaires biovulés. Styles libresa 99° FAMILLE. LES NYMPHÉACÉES. — Nymphæaceæ.

Ovaires connés, multiovulés. Stigmates sessiles, rayonnants.

100° FAMILLE. LES NÉLUMBONÉES. — Nelumboneæ.

Ovaires disjoints, biovulés, nichés dans les fovéoles d'un gros réceptacle tronqué au sommet. Styles libres.

#### XVIII° CLASSE.

## LES RHÉADÉES. — RHOE ADEÆ.

Pétales et étamines hypogynes. Ovaire symétrique, inadhérent. Placentaires pariétaux, intervalvulaires.

101º FAMILLE. LES CAPPARIDÉES. — Capparidece.

Sépales et pétales au nombre de 4. Étamines 6 (rarement moins). Ovaire presque toujours uniloculaire, à 2 placentaires. Périsperme nul.

102º FAMILLE. LES CRUCIFÈRES. — Cruciferæ.

Sépales et pétales au nombre de 4. Étamines 6, tétradynames. Ovaire biloculaire ou multiloculaire par des cloisons transversales. Placentaires 2. Périsperme nul.

103º FAMILLE. LES PAPAVÉRACEES. — Papaveraceæ.

Calice disépale. Corolle régulière, tétrapétale. Étamines libres. Graines périspermées.

104º FAMILLE. LES FUMARIACÉES. — Fumariaceæ.

Calice disépale. Corolle irrégulière, tétrapétale. Étamines diadelphes.

105º FAMILLE, LES RESEDACEES, - Resedacea.

Pétales déchiquetés. Ovaire uniloculaire, ouvert au sommet. Placentaires multiovulés. Périsperme mince.

106º FAMILLE. LES POLYGALÉES. - Polygalece.

Corolle irrégulière. Étamines connées. Ovaire à 2 loges uniovulées.

107° FAMILLE. LES TRÉMANDRÉES. — Tremandreæ.

Corolle irrégulière. Étamines libres. Capsule comprimée, à 2 loges 1-2-spermes, s'ouvrant à la face externe.

#### XIX° CLASSE.

# LES POLYCARPIQUES. — POLYCARPICÆ.

Estivation des périanthes imbricative (très-rarement valvaire). Étamines en nombre indéfini, hypogynes. Ovaires le plus souvent en nombre indéfini, multisériés, distincts. Autant de styles que d'ovaires. Périsperme grand. Embryon petit.

108º FAMILLE. LES RENONCULACÉES. — Ranunculaceæ.

Sépales et pétales caducs. Anthères extrorses.—Feuilles non stipulées.

109° FAMILLE. LES PEONIACEES. — Pæoniaceæ.

Anthères extrorses. Stigmates épais, sessiles.—Feuilles non stipulées, déchiquetées.

110° FAMILLE. LES DILLENIACÉES. — Dilleniaceae

Calice persistant. Anthères immobiles. — Feuilles ındivisées.

111º FAMILLE. LES MAGNOLIACÉES. - Magnoliacea.

Calice caduc. Anthères immobiles, linéaires. — Fouilles stipulées.

#### XX° CLASSE.

## LES TRISÉPALES. — TRISEPALÆ.

Sépales et pétales en nombre ternaire, 1-2- ou 3sériés; estivation valvaire. Étamines hypogynes. Ovaires multisériés, ou en nombre défini (rarement un seul). Périsperme rimeux. Embryon petit. — Arbres à feuilles alternes, non stipulées.

112º FAMILLE. LES ANNONACÉES. — Annonaccæ.

Fleurs hermaphrodites. Étamines en nombre indéfini, libres.

113º FAMILLE. LES MYRISTICÉES. - Myristiceæ.

Fleurs diorques. Corolle nulle. Étamines en nombre défini, monadelphes.

#### XXI° CLASSE.

# LES COCCULINÉES. — COCCULINEÆ.

Sépales et pétales imbriqués, caducs. Étamines hypogynés, souvent antépositives, et en même nombre que les pétales. Un ou plusieurs ovaires. Carpelles drupacés.

114º FAMILLE. LES BERBÉRIDÉES. - Berberideæ.

Bourses des anthères s'ouvrant par une valvule. Embryon rectiligne.

115° Famille. LES MÉNISPERMÉES. — Menispermeæ.

Bourses des anthères s'ouvrant en fente. Embryon curviligne.

#### XXII° CLASSE.

# LES OMBELLIFLORES. — UMBELLIFLORÆ.

Estivation des pétales valvaire ou involutive. Ovaire adhérent ou rarement semi-adhérent, biloculaire. Ovules solitaires dans chaque loge, suspendus. Périsperme dur. Embryon rectiligne.

116º FAMILLE. LES HAMAMÉLIDÉES. — Hamamelideæ.

Pétales périgynes, linéaires, à estivation valvaire. Styles 2. Péricarpe capsulaire, disperme.

117º FAMILLE. LES HÉDÉRACEES. - Hederaces.

Pétales non rétrécis à la base; estivation valvaire. Disque épigyne. Style unique. Drupe 2-5-sperme.

118º FAMILLE. LES ARALIACÉES. - Araliacea.

Pétales non rétrécis à la base ; estivation valvaire. Disque épigyne. Styles 2 à 12. Péricarpe indivisé.

119° FAMILLE. LES OMBELLIFÈRES. — Umbelliferæ.

Pétales rétrécis à la base, involutés avant l'anthèse. Disque épigyne. Styles 2. Péricarpe à 2 coques indéhiscentes, accolées face à face, se désunissant, à la maturité, de bas en haut; axe central persistant. (Crémocarpe.)

#### XXIII CLASSE.

# LES LORANTHÉES. — LORANTHEÆ

Corolle épigyne. Étamines antépositives, en même nombre que les pétales. Ovaire uniloculaire, contenant un seul ovule renversé. — Arbrisseaux parasites. 120° FAMILLE. LES LORANTHÉES. — Lorantheæ. Cette famille constitue à elle seule la classe.

# B. MONOPÉTALES.

Corolle à pétales plus ou moins soudés.

XXIV° CLASSE.

## LES LIGUSTRINÉES. — LIGUSTRINEÆ.

Fleurs régulières. Étamines 2. Pistil inadhérent. Ovaires 2, connés, 1-2-ovulés.

121° FAMILLE. LES JASMINÉES. — Jasmineas. Graines dressées.

122° FAMILLE. LES OLÉINÉES. — Oleineæ. Graines suspendues.

#### XXV° CLASSE.

# LES RUBIACINÉES.—RUBIACINEÆ.

Calice adhérent. Étamines interpositives; anthères libres. Ovaires 2 à 8, connés, uni- ou multiovulés. — Tiges ou rameaux à nœuds articulés.

123º FAMILLE. LES VIBURNEES. - Viburneæ.

Graines périspermées, suspendues. Stigmates 3, sessiles. — Feuilles substipulées, dentelées ou plus ou moins incisées.

124º FAMILLE. LES CAPRIFOLIACÉES. — Caprifoliaceæ.

Graines périspermées. Un seul style. — Feuilles opposées, entières, non stipulées.

125º FAMILLE. LES RUBIACÉES. — Rubiaceæ.

Périsperme corné. — Feuilles entières, tantôt opposées, tantôt verticillées, stipulées.

126º FAMILLE. LES LYGODYSODÉACÉES. - Lygodysodeaceæ.

Péricarpe disperme. Graines non périspermées. Embryon foliacé.

#### XXVI° CLASSE.

### LES CONTOURNÉES. — CONTORTÆ.

Fleurs régulières. Calice inadhérent. Ovaires 2, libres ou connés. Lobes de la corolle contournés en préfloraison, ou rarement valvaires. Étamines interpositives.—Feuilles presque toujours opposées, très-entières.

127° FAMILLE. LES LOGANIÉES. — Loganieæ.

Feuilles stipulées. Stigmate simple. Périsperme corné.

128º FAMILLE. LES APOCYNÉES. - Apocyneæ.

Feuilles non stipulées. Embryon foliacé.

129° FAMILLE. LES ASCLÉPIADÉES. — Asclepiadeæ.

Feuilles non stipulées. Pollen à granules cohérents.

130° FAMILLE. LES GENTIANÉES. - Gentianeæ.

Feuilles non stipulées. Embryon petit, axile, rectiligne.

#### XXVII° CLASSE.

# LES TUBIFLORES. — TUBIFLORE.

Fleurs régulières. Calice inadhérent. Corolle à 5 lobés imbriqués en préfloraison; tube souvent plissé avant l'anthèse. Étamines 5, interpositives. Ovaires 2 à 4, distincts ou connés. Placentaires centraux. — Feuilles presque toujours alternes.

131° FAMILLE. LES BORRAGINÉES. - Borragineæ.

Péricarpe de 4 nucules distincts ou soudés. Périsperme nul. Embryon rectiligne, invers.

132° FAMILLE. LES HYDROPHYLLÉES. — Hydrophylleæ.

Capsule bivalve, subbiloculaire. Périsperme cartilagineux. Embryon rectiligne, axile, invers.

133° FAMILLE. LES SOLANEES. — Solaneæ.

Péricarpe biloculaire. Placentaires polyspermes. Embryon curviligne.

134° FAMILLE. LES CUSCUTÉES. - Guscutea.

Herbes aphylles. Embryon spiralé.

135° FAMILLE. LES CONVOLVULACÉES. — Convolvulaceæ.

Ovules solitaires ou géminés, dressés: Embryon curviligne; cotylédons chiffonnés.

136° FAMILLE. LES HYDROLÉACÉES. — Hydroleaceæ.

Capsule bi- ou triloculaire. Placentaires centraux, distincts, polyspermes. Embryon rectiligne.

137º FAMILLE LES POLÉMONIACÉES. — Polemoniacece.

Péricarpe capsulaire. Placentaire central trigone. Embryon rectiligne.

#### XXVIII° CLASSE.

#### LES LABIATIFLORES. — LABIATIFLORE.

Fleurs irrégulières. Calice inadhérent. Corolle presque toujours bilabiée. Étamines, tantôt 4 didynames, tantôt 2 isomètres, rarement 5 anisomètres. Ovaires 2 ou 4, libres ou connés. Embryon rectiligne.

138 FAMILLE. LES BIGNONIACEES. — Bignoniacea.

Péricarpe biloculaire. Graines foliacées, aplaties, ailées, attachées aux bords de la cloison. Périsperme nul.

139° Famille. LES ACANTHACÉES. — Acanthaceae.

Péricarpe biloculaire. Placentaires centraux. Périsperme nul.

140° FAMILLE. LES LABIÉES. — Labiatæ.

Péricarpe de 4 nucules distincts.

141° FAMILLE. LES VERBÉNACÉES. — Verbenacece.

Drupe bi- ou quadriloculaire. Graines solitaires ou géminées dans chaque loge. Radicule infère.

142° FAMILLE. LES SELAGINÉES. — Selagineæ.

Ovaire à 2 loges, contenant chacune un seul ovule suspendu. Graines périspermées. Anthères à une seule bourse. 143° FAMILLE. LES MYOPORINÉES. - Myoporineæ.

Drupe à 2 ou 4 loges, chacune à 1 ou 2 ovules suspendus. Graines périspermées.

144° FAMILLE. LES SÉSAMÉES. - Sesamece.

Disque hypogyne, annulaire. Péricarpe 2-8-loculaire. Placentaires centraux, oligospermes.

145° FAMILLE. LES GESSNÉRIÉES. — Gessnerieæ.

Ovaire adhérent, uniloculaire. Placentaires pariétaux, polyspermes.

146° FAMILLE. LES OROBANCHÉES. - Orobancheæ.

Ovaire inadhérent, uniloculaire. Placentaires pariétaux, polyspermes.

147° Famille. LES SCROPHULARINÉES. — Scrophularineæ.

Péricarpe biloculaire, polysperme. Placentaires centraux. Périsperme nul.

148° FAMILLE. LES LENTIBULARIÉES. — Lentibularieæ.

Capsule uniloculaire. Placentaire central, libre. Étamines 2.

#### XXIX' CLASSE.

# LES MYRSINÉES. — MYRSINEÆ.

Fleurs régulières. Étamines antépositives. Placentaire central libre. Radicule transverse.

149° Famille. LES ARDISIACÉES. — Ardisiaceæ.

Arbres ou arbrisseaux.

150° FAMILLE. LES PRIMULACÉES. — Primulaceæ.

Herbes.

#### XXX° CLASSE.

## LES STYRACINÉES. — STYRACINEÆ.

Fleurs régulières. Calice inadhérent ou semi-adhérent. Ovaire pluriloculaire. Ovules en nombre défini dans chaque loge, ordinairement solitaires. Placentaires centraux. Radicule appointante.

151° FAMILLE. LES STYRACÉES. — Styraceæ. Corolle périgyne.

152° FAMILLE. LES ÉBÉNACÉES. - Ebenaceæ.

Corolle hypogyne. Ovules suspendus.

153° FAMILLE. LES SAPOTÉES. — Sapoteæ.

Corolle hypogyne. Ovules dressés.

#### XXXI° CLASSE.

# LES ÉRICINÉES. — ERICINEÆ.

Fleurs régulières. Calice inadhérent ou adhérent. Corolle à lobes le plus souvent imbriqués en préfloraison. Étamines en même nombre que les lobes de la corolle et interpositives, ou bien en nombre double. Anthères le plus souvent à 2 bourses distinctes au sommet ou à la base. Ovaire à 4 ou 5 loges. Placentaires centraux, polyspermes.

154° FAMILLE. LES ÉPACRIDÉES. - Epacrideæ.

🕏 Ovaire inadhérent. Anthères à une seule bourse.

155° FAMILLE. LES ÉRICÉES. — Ericeæ.

Ovaire inadhérent. Anthères à 2 bourses.



167º FAMILLE. LES PLANTAGINÉES. - Plantaginece.

Corolle régulière, scarieuse. Étamines à filets indupliqués avant l'anthèse. Ovaire libre.

# C. APÉTALES.

Périanthe nul, ou simple et participant à la fois de la nature du calice et de la corolle.

#### XXXV° CLASSE.

## LES SALICINÉES.—SALICINEÆ.

Fleurs dioïques, amentacées. Périanthe nul. Capsule polysperme, à 2 placentaires pariétaux.

168° Famille. LES SALICINÉES. — Salicineæ. Cette famille constitue à elle seule la classe.

#### XXXVI° CLASSE.

# LES PROTÉINÉES. — PROTEINEÆ.

Fleurs le plus souvent hermaphrodites. Périanthe coloré. Péricarpe mono- ou polysperme, à placentaire latéral. Périsperme nul ou charnu. Embryon rectiligne.

169° FAMILLE. LES PROTÉACÉES. — Proteaceæ.

Ovaire inadhérent. Radicule infère. Estivation des lobes du périanthe valvaire.

170° FAMILLE. LES THYMÉLÉES. - Thymelece.

Ovaire inadhérent. Graine suspendue. Estivation des lobes du périanthe imbricative.

.171° FAMILLE. LES ELÉAGNÉES. — Elæagneæ.

Ovaire inadhérent. Graine dressée. Lobes du périanthe à estivation imbricative.

172° FAMILLE. LES SANTALACÉES. — Santalaceæ. Ovaire adhérent.

173° FAMILLE. LES LAURINÉES. - Laurineæ.

Anthères s'ouvrant par des valvules. Ovaire inadhérent.

#### XXXVII' CLASSE.

## LES FAGOPYRINÉES. — FAGOPYRINEÆ.

Fleurs le plus souvent hermaphrodites. Périanthe semi-pétaloïde. Ovaire inadhérent. Péricarpe monosperme. Périsperme farineux. Embryon curvilign e.

174° FAMILLE. LES NYCTAGINEES. — Nyctaginea.

Stipules nulles. Radicule infère.

175° FAMILLE. LES POLYGONÉES. - Polygoneæ.

Stipules engaînantes, intrapétiolaires. Graine dressée (orthotrope *Mirb*.); radicule supère.

#### XXXVIII° CLASSE.

# LES ARISTOLOCHIÉES. — ARISTOLOCHIEÆ.

Fleurs le plus souvent hermaphrodites. Périanthe coloré. Ovaire adhérent. Péricarpe pluriloculaire. Embryon minime, indivisé avant la germination. Stipules nulles.

176° FAMILLE. LES BALANOPHORÉES. — Balanophoreæ.

Herbes parasites. Feuilles abortives. Ovaire uniloculaire, uniovulé.

177° FAMILLE. LES CYTINÉES. - Cytineæ.

Herbes parasites. Feuilles abortives. Ovaire à placentaires pariétaux, multiovulés. Embryon mtraire.

178° FAMILLE. LES ASARINÉES. - Asarineæ.

Tiges feuillées. Ovaire pluriloculaire, à placentaires centraux.

179º FAMILLE. LES TACCÉES. - Tacceæ.

Feuilles radicales. Ovaires à placentaires pariétaux, multiovulés. Embryon extraire.

#### XXXIX CLASSE.

# LES PIPÉRINÉES. — PIPERINEÆ.

Fleurs hermaphrodites ou diclines, disposées en épi. Périanthe nul. Ovaire 2-3- ou 4-loculaire. Graines périspermées. Embryon invers, recouvert d'une enveloppe particulière qui le fait paraître monocotylédoné.

180° FAMILLE. LES SAURURÉES. — Saurureæ.

Feuilles alternes, engaînantes, stipules intrapétiolaires. Ovaires 2 à 4 uni- ou multiovulés.

181° FAMILLE. LES PIPERACEES. - Piperacece.

Stipules nulles. Ovaire uniovulé. Ovule dressé.

182° FAMILLE. LES CHLORANTHÉES. — Chloranthea.

Stipules nulles. Ovaire uniovulé. Ovule suspendu.

#### XL. CLASSE.

## LES URTICINÉES. — URTICINEÆ.

Fleurs presque toujours unisexuelles, agrégées. Périanthe nul ou incomplet ou herbacé. Ovaire uniovulé. Graine périspermée.

183° FAMILLE. LES URFICEES. — Urticeæ.

Fruits distincts, non recouverts d'une enveloppe charnue. Graine dressée. Embryon le plus souvent recti ligne.

184º FAMILLE. LES ARTOCARPÉES. - Artocarpeæ.

Fruits plongés dans un réceptacle charnu ou recouvert d'un périanthe charnu. Graine dressée. Embryon curviligne.

185º FAMILLE. LES MONIMIEES. - Monimica.

Fleurs sessiles sur un réceptacle commun. Ovule suspendu.

#### XLI° CLASSE.

# LES AMENTACÉES. — AMENTACEÆ.

Fleurs le plus souvent unisexuelles, amentacées. Périanthe nul ou incomplet. Ovaire presque toujours pluriovulé. Fruit monosperme. Périsperme nul.

186° FAMILLE. LES ULMACÉES. — Ulmaceæ.

Fleurs hermaphrodites.

187° FAMILLE. LES CUPULIFÈRES. - Cupuliferæ.

Rameaux feuillés. Ovaire adhérent. Ovules suspendus.

188º FAMILLE. LES MYRICEES. - Myriceæ.

Rameaux feuillés. Ovaire inadhérent. Ovules suspendus.

189° FAMILLE. LES CASUARINÉES. — Casuarineq. Rameaux articulés, engaînés. Feuilles nulles.

#### XLII CLASSE.

#### LES CONIFERES. — CONIFERÆ.

Fleurs unisexuelles; les mâles en chatons. Périanthe et ovaire nuls. Ovules nus.

190° FAMILLE. LES TAXINEES. - Taxineæ.

Feuilles simples. Fleurs femelles solitaires ou subfas ciculées, munies d'un involucre.

191º FAMILLE. LES CUPRESSINEES. — Cupressinece.

Feuilles simples. Fleurs femelles dressées, adnées aux écailles des cônes.

192 FAMILLE. LES ABIÉTINÉES. - Abietinece.

Feuilles simples. Fleurs femelles renversées, adnées aux écailles des cônes.

193° FAMILLE. LES CYCADÉES. — Cycadece.

Feuilles pennatiperties. (Port des palmiers.)

# II. MONOCOTYLÉDONES.

#### XLIII° CLASSE.

# LES HYDROCHARIDÉES.—HYDROCHARIDEÆ.

Périanthe adhérent. Graines non périspermées.

194° FAMILLE. LES HYDROCHARIDÉES. — Hydrocharides. Cette famille constitue à elle seule la classe.

### **XLIV' CLASSE.**

# LES HÉLOBIÉES.—HELOBIEÆ.

Périanthe inadhérent. Graines non périspermées.

195° FAMILLE. LES BUTOMÉES. — Butomeæ.

Périanthe hexaphylle. Carpelles polyspermes. Placentaires pariétaux, rameux.

196º FAMILLE. LES ALISMACÉES. — Alismaceæ.

Périanthe hexaphylle. Carpelles 1- ou 2-spermes.

197° FAMILLE. LES PODOSTÉMEES. - Podostemece.

Fleurs hermaphrodites, apérianthées. Carpelles polyspermes.

198º FAMILLE. LES NAJADÉES. - Naiadeæ.

Fleurs apérianthées, unisexuelles. Carpelles monospermes. Stipules engaînantes.

#### XLV° CLASSE.

# LES AROIDÉES. — AROIDEÆ.

Périanthe nul ou écailleux et inadhérent. Un seul ovaire, ou rarement 3. Graines périspermées. Fleurs sessiles sur un spadice.

199° FAMILLE. LES TYPHACÉES. — Typhaceæ.

Ovaire solitaire uniovulé; ovule suspendu. Feuilles linéaires, très-entières.

200° FAMILLE. LES PANDANÉES. - Pandaneæ.

Périanthe nul. Ovaire solitaire, uniovulé; ovule ascendant. Feuilles linéaires-lancéolées, à bord spinelleux.

201º FAMILLE. LES ORONTIACÉES. - Orontiaceæ.

Fleurs munies d'un périanthe. Ovaires 3.

202° FAMILLE. LES CALLACEES. — Callaceæ.

Périanthe nul. Ovaire solitaire. Feuilles à nervures palmées ou pédalées.

#### XLVI° CLASSE.

## LES PALMIERS. — PALMÆ.

Ovaires 3, uniovulés, plus ou moins connés. Graines périspermées. Périanthe régulier. Péricarpe drupacé.

— Arbres à feuilles flabelliformes ou pennatiparties.

203º FAMILLE, LES PALMIERS. — Palmæ,
Cette famille constitue à elle seule la classe.

# XLVII CLASSE.

# LES SCITAMINÉES. — SCITAMINEÆ.

Périanthe irrégulier, adhérent. Placentaires centratix. Graines périspermées. — Feuilles penninervées.

204 FAMILLE. LES MUSACÉES. — Musaceæ. Étamines 6; l'une d'elles souvent stérile.

205º FAMILLE. LES CANNACÉES. - Cannacece.

Une seule étamine; anthère à une seule bourse.

206 FAMILLE. LES AMOMEES. - Amomeæ.

Une seule étamine; anthère à 2 bourses.

# XLVIII CLASSE.

# LES ORCHIDEES. — ORCHIDEA.

Périanthe adhérent. Pollen à granules cohérents. Graines périspermées. Placentaires centraux.

207º FAMILLE. LES ORCHIDÉES. - Orchidece.

Cette famille constitue à elle seule la classe.

#### XLIXº CLASSE.

# LES LILIACEES. — LILIACE E.

Périanthe inadhérent ou rarement adhérent, régulier, non glumacé. Graines périspermées.

208° FAMILLE. LES DIOSCORÉES. - Dioscorea.
Périanthe adhérent. Capsule comprimée, foliacée.

209 FAMILLE. LES SMILACEES. - Smilaceæ.

Anthères introrses. Styles connés ou distincts. Péricarpe charnu (rarement capsulaire), oligosperme. Embryon petit.

210 FAMILLE. LES COLCHICACEES. — Colchicaceæ.

Anthères souvent extrorses. Styles distincts. Péricarpe à carpelles libres ou volubiles, s'ouvrant par la suture interne.

211° FAMILLE. LES ASPHODÉLÉES. — Asphodeleæ.

Anthères introrses. Styles connés. Péricarpe capsulaire, à valves septifères. Embryon linéaire, cylindracé.

#### L° CLASSE.

# LES ENSIFÈRES. — ENSATÆ.

Périanthe adhérent. Placentaires centraux. Graines périspermées. Feuilles striées de nervures longitudinales.

212° FAMILLE. LES BROMÉLIACÉES. — Bromeliaceæ.

Étamines 6. Segments extérieurs du périanthe foliacés.

213° FAMILLE. LES AMARYLLIDEES. — Amaryllideæ.

Étamines 6. Segments du périanthe tous pétaloïdes.

214 FAMILLE. LES IRIDÉES. — Irideæ.

Étamines 3, placées devant les segments extérieurs du périanthe; anthères extrorses.

215 FAMILLE. LES HÉMODORACEES. — Hæmodoraceæ.

Étamines 3 ou 6; anthères introrses. Feuilles équitantes.

216° FAMILLE. LES HYPOXIDEES. - Hypoxideæ.

Étamines 6. Graines à hile latéral, rostelliforme.

217 FAMILLE. LES BURMANNIACÉES. — Burmanniaceæ.

Étamines 3, placées devant les segments intérieurs du périanthe. Anthères adnées, à bourses distantes.

#### LI' CLASSE.

# LES JONCINÉES. — JUNCINEÆ.

Ovaire inadhérent, tri- ou multiovulé. Graines périspermées. Périanthe à folioles tantôt toutes glumacées, tantôt les 3 extérieures glumacées et les 3 intérieures pétaloïdes.

218° FAMILLE. LES COMMÉLINACÉES. — Commelinacece.

Embryon intraire, éloigné du hile ; radicule inverse. Placentaires centraux.

219 FAMILLE. LES XYRIDÉES. - Xyrideæ.

Embryon intraire. Placentaires pariétaux.

220 FAMILE. LES JONCACÉES. — Joncaceæ. Embryon intraire. Placentaires centraux.

221° FAMILLE. LES RESTIACÉES. - Restiaceæ.

Embryon extraire, éloigné du hile. Ovules solitaires, suspendus.

# LII CLASSE.

Ovaire inadhérent, unioxulé. Embryon extraire.

222 FAMILIE. LES CYPÉRACÉES. — Cyperacea. Graine libre.

223 FAMILLE. LES GRAMINEES. — Graminea.

Graine adhérente au péricarpe.

# FAMILLES DICOTYLEDONES

NON CLASSEES.

# A. POLYPETALES.

224° FAMILLE. LES ESCALLONIÉES. — Escallonieæ.

225° FAMILLE. LES ALANGIEES. - Alangicæ.

226 FAMILLE. LES OLACINEES. - Olacineæ.

227° FAMILLE. LES BALSAMINÉES. - Balsamineæ.

# B. APÉTALES.

228° FAMILLE, LES BEGONIACEES. — Bagoniaceæ.

229° FAMILLE. LES AQUILARINÉES. — Aquilarincæ.

230° FAMILLE. LES DATISCÉES. — Datisceæ.

231° FAMILLE. LES CERATOHYLLEES. — Ceratophylleæ.

# VEGETAUX PHANÉROGAMES dicotylédonés.

PEGETABILIA DICOTYLEDONEA.

# DICOTYLÉDONES Juss. — EXORHIZÆ Rich. — EXOGENÆ Dec.

Herbes annuelles, munies de tubercules ou de rhizomes ou de stipes vivaces; ou bien sous-arbrisseaux, ou arbrisseaux, ou arbres. Tronc rameux, composé de couches concentriques hétérogènes formant l'écorce, le bois et la moelle. Moelle composée de tissu cellulaire, s'oblitérant ou se desséchant peu de temps après sa formation. Bois composé de trachées et de cellules allongées, strié de rayons médullaires transversaux; les jeunes couches (aubier) placées à la circonférence. Écorce composée de tissu cellulaire régulier : les jeunes couches (liber) placées à l'intérieur; les couches adultes à la superficie. Tiges ou rameaux herbacés cylindriques, quadrangulaires ou irrégulièrement anguleux, à nœuds complets, ou bien superficiels et formant une spirale. Eeuilles des nœuds complets le plus souvent opposées ou verticillées, ou rarement solitaires et alternes, simples ou composées, souvent stipulées; nervures rameuses, anastomosantes.

Enveloppes florales disposées le plus souvent en nombre quaternaire ou quinaire. Périanthe le plus fréquemment double (un calice et une corolle), rarement simple par l'absence de la corolle, ou par exception nul: Embryon exorhize (c'est-à-dire, l'extrémité radiculaire s'allongeant dans la germination pour former la racine), ou très-rarement endorhize (plusieurs radicelles partant de différents points de la radicule dans la germination), dicotylédoné (c'est-à-dire, muni de 2 cotylédons ou feuilles primaires opposées, presque toujours distinctes déjà avant la germination), ou rarement polycotylédoné (à plus de 2 cotylédons verticillés).

# A. POLYPÉTALES.

POLYPETALÆ.

# PREMIÈRE CLASSE.

# LES CALOPHYTES.

# CALOPHYTÆ Bartling.

## CARACTÈRES.

Arbres, ou arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux, ou herbes; sucs propres aqueux. Ramules cylindriques ou irrégulièrement anguleux, non articulés.

Fauilles éparses, souvent composées (pennées ou digitées, ou quelquefois unifoliolées), ou bien simples et entières, ou pennatifides, ou rarement palmatifides. Stipules (très-rarement nulles) latérales, adhérentes au pétiole ou libres.

Fleurs régulières ou irrégulières, hermaphrodites ou rarement unisexuelles, solitaires ou disposées en capitule, ou en épi, ou en grappe, ou en corymbe, ou en panicule, rarement en ombelle, ou en cime.

Calice inadhérent, ou moins souvent adhérent, presque toujours à 4 ou 5 sépales plus ou moins soudés; estivation du limbe imbricative, ou valvaire, ou distante.

Disque ordinairement charnu, tapissant le fond du calice, et terminé par un rebord annuliforme. Pétales insérés au bord du disque et par conséquent périgynes (ou très-rarement hypogynes), en même nombre que les divisions du calice et alternes avec elles (quelquefois, par avortement, en nombre moindre, ou nuls); estivation imbricative, ou très-rarement valvaire.

Étamines ayant même insertion que la corolle, en nombre défini, ou rarement en nombre indéfini (très-souvent en nombre double, ou triple, ou quadruple de celui des pétales). Filets soudés inférieurement, ou libres. Anthères introrses, terminales, biloculaires ou, par exception, uniloculaires.

Pistil: Ovaires tantôt en nombre défini, connés ou disjoints (le plus souvent un carpelle solitaire); tantôt, mais rarement, multisériés, en nombre indéfini, disjoints. Styles en même nombre que les ovaires, chacun terminé par un stigmate très - simple. Ovules solitaires, ou plus souvent nombreux dans chaque loge.

Péricarpe: Drupe, ou légume, ou carcérule, ou pyridion mono—polyspermes. Graines ascendantes, ou suspendues, ou horizontales, attachées à des placentaires axiles nerviformes. Tégument double. Périsperme nul ou pelliculaire (par exception, charnu). Embryon rectiligne ou curviligne. Cotylédons charnus ou foliacés, accombants. Radicule dirigée vers le hile.

Cette classe, renfermant les Légumineuses et les Rosacées de MM. de Jussieu et Decandolle, est l'une des plus riches en espèces. Aucune autre n'offre autant de plantes utiles, et qui soient en même temps, par la beauté de leurs formes, placées aux premiers degrés de l'échelle végétale.

# PREMIÈRE FAMILLE.

# LES MIMOSÉES. — MIMOSEÆ.

(Leguminosarum genn. Juss. — Mimoseæ R. Br. Gon. Rem. in Flin-

Les Mimosées sont comprises par M. de Jussieu dans ses Légumineuses, et M. Decandolle les envisage, dans son Prodrome, comme un sous-ordre de la même famille

Ce groupe, à un petit nombre d'exceptions près, est particulier à la zone torride et à la Nouvelle-Hollande. Il n'est pas moins intéressant par ses formes élégantes et variées, que par les phénomènes singuliers d'irritabilité organique que présentent plusieurs espèces, telles que les Sensitives, et par les gommes et résines que d'autres fournissent au commerce et à la thérapeutique : la Gomme arabique et le Cachou sont de ce nombre. Dans beaucoup de contrées équatoriales, les Mimosées forment une des principales essences forestières, et produisent des bois de construction incorruptibles. Les déserts les plus brûlants de l'Afrique se parent du feuillage léger et des fleurs magnifiques d'une multitude de Sensitives et d'Acacia. La pulpe succulente, aromatique et sucrée contenue dans les gousses de plusieurs Inga sert d'aliment aux habitants des deux Indes. Enfin un grand nombre d'Acacia, curieux par la singularité de leur port et par l'abondance des fleurs dont ils se couvrent au printemps, font l'ornement de nos serres tempérées; ces mêmes végétaux caractérisent d'une manière toute particulière la flore de la Nouvelle-Hollande.

#### CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbres, ou arbrisseaux, ou rarement herbes, souvent armés d'épines ou d'aiguillons.

Feuilles éparses, souvent irritables au contact, unibi- ou tripénnées sans impaire (rarement imparipennées); pennes et pennules opposées. Pétioles souvent dilatés en forme de feuille lorsque les folioles avortent. Stipules libres, souvent spinescentes.

Fleurs hermaphrodites ou, par avortement, polygames, régulières, de couleur jaune, blanche ou purpurine, disposées en épi ou en capitule.

Calice inadhérent, à 4 ou 5 sépales libres ou plus ou moins soudés, égaux; sépales ou limbe à estivation valvaire ou, par exception, imbricative.

Disque inapparent.

Corolle régulière, presque toujours hypogyne; pétales en même nombre que les sépales, et alternes avec eux, caducs, rarement soudés par la base; estivation valvaire.

Étamines ayant même insertion que la corolle, en nombre indéfini ou rarement en nombre défini, souvent monadelphes à la base. Anthères arrondies, biloculaires; bourses contiguës, déhiscentes par une fente longitudinale.

Pistil: Ovaire solitaire, uniloculaire, multiovulé. Style terminal; stigmate très-entier.

Péricarpe: Légume oligo- ou polysperme, quelquefois lomentacé.

Graines horizontales, attachées à la suture supérieure, lisses; funicule souvent très-long et tortillé autour de la graine; hile marginal. Périsperme nul. Embryon rectiligne; radicule petite, dirigée vers le hile; cotylédons grands, entiers, épigés; plumule imperceptible.

## La famille comprend les genres suivants :

Entada Adans. (Gigalobium P. Browne.) — Mimosa Linn. — Gagnebina Neck. — Parkia R. Br. — Erythrophleum R. Br. — Inga Plum. Willd. (Amosa Neck.) — Schranckia Willd. — Darlingtonia Dec. — Desmanthus Willd. — Neptunia Lour. — Adenanthera Linn. — Prosopis Linn. — Dimorphandra Schott. — Lagonychium M. Bieb. — Acacia Neck.

Distribution géographique des Mimosées.

Les 700 espèces environ de Mimosées dont la patrie est connue, sont réparties comme il suit:

Amérique équatoriale, 270.

Asie équatoriale, 80.

Afrique équatoriale, 35 à 40.

Nouvelle-Hollande, environ 100.

Afrique australe, 10.

Égypte et Barbarie, 10.

Perse et Turquie d'Asie, 4 ou 5.

Japon, 1.

Amérique septentrionale tempérée, 5.

Aucune espèce n'est indigène en Europe. Dans l'Asie occidentale, le Caucase paraît être la limite la plus septentrionale pour cette famille.

### Genre ENTADE. — Entada Adans.

Fleurs polygames. Corolle à 5 pétales libres. Étamines au nombre de 10 à 25; anthères glanduleuses. Légume comprimé, à articulations monospermes, s'ouvrant chacune en 2 valves qui se séparent des sutures. Graines grosses. Cotylédons charnus, hypogés.

Arbrisseaux sarmenteux inermes. Feuilles bipennées ou conjuguées-pennées; pétiole commun souvent cirrifère.

BOTANIQUE. PHAN. T. I.

Fleurs blanches, innombrables, disposées en épi. Légumes fort grands.

Les Entades sont remarquables par les dimensions gigantesques de leurs légumes, qui atteignent six à huit pieds de long, sur cinq à six pouces de diamètre. On en connaît cinq ou six espèces: elles habitent les régions équatoriales. Les trois suivantes sont les plus notables.

ENTADE A FRUIT GIGANTESQUE. — Entada gigalobium Dec. Prodr. — Mimosa scandens Swartz, Obs. — Lun. Hort. Jam. 1, p. 137.

Feuilles bipennées, cirrifères; pennules à 2-5 paires de folioles glabres, oblongues, échancrées. Épis axillaires. Étamines au nombre de 20 à 25.

Cette espèce croît aux Antilles. Ses tiges grimpent jusqu'à cent cinquante pieds de haut. On la nomme vulgairement *Herbe aux bœufs*, parce que ces animaux sont très-friands de ses feuilles. Ses légumes atteignent jusqu'à huit pieds de long.

Entade de l'Inde. — Entada Pursætha Dec. Prodr. — Mimosa scandens Roxb. — Hort. Malab. vol. 8, tab. 32, 33 et 34. — Rumph. Amb. vol. 5, tab. 4.

Feuilles bipennées, cirrifères; pennules à 2-4 paires de folioles glabres, ovales, échancrées. Épis axillaires. Étamines au nombre de 10.

Cette espèce est une des lianes les plus communes dans les deux presqu'îles de l'Inde et dans les archipels voisins. Sa végétation est si vigoureuse, qu'un seul individu couvre souvent de ses sarments la cime de six ou huit arbres de première grandeur. Son tronc de plus d'un pied de diamètre dans sa partie inférieure, ne se divise en rameaux grimpants qu'à une vingtaine de pieds environ au dessus du sol. Les gousses atteignent la largeur de trois à quatre pieds, sur deux à trois pouces de diamètre.

Entade a épis nombreux. — Entada polystachia Dec. Mém. Légum. tab. 61 et 62. — Mimosa polystachia Linn. — Jacq. Am. tab. 183, fig. 93.

Feuilles bipennées, cirrifères; pennules à environ 9 paires de folioles glabres, ovales, échancrées. Épis denses, fasciculés, au nombre d'une trentaine, sur des pédoncules horizontaux.

—Tronc d'environ 9 pouces de diamètre. Épis longs de 2 pouces.

Cette espèce habite les Antilles. Comme les deux précèdentes, elle s'attache aux arbres, les étouffe souvent sous ses replis, et cause ainsi de grands dommages dans les plantations qu'on établit autour des cultures de cannes à sucre. Chacun de ses épis se compose d'environ cent cinquante fleurs; de sorte qu'on peut estimer le nombre total des fleurs de chaque fascicule à plus de quatre mille; mais un nombre très-limité seulement donne des fruits.

### Genre SENSITIVE. - Mimosa Linn.

Fleurs polygames. Corolle subinfondibuliforme, quadriou quinquéfide. Étamines insérées sous l'ovaire ou à la base de la corolle, en nombre égal à celui des pétales, ou double, ou triple. Légume aplati, à une ou plusieurs articulations monospermes; côtes suturales persistant après la chute des articulations.

Herbes ou arbrisseaux. Stipules pétioléaires. Feuilles bipennées, ou bidigitées-pennées. Fleurs roses ou blanches, disposées en capitules.

Le genre Mimosa de Linné renfermait à lui seul presque toute la famille des Mimosées. Dans ses limites actuelles, il est réduit à environ soixante et dix espèces, dont un certain nombre, encore assez mal connu, n'y est placé que provisoirement. L'Amérique méridionale est la patrie de la plupart des Sensitives. Ces plantes sont du plus haut intérêt pour le physiologiste, à cause des phénomènes d'irritabilité qu'offrent beaucoup d'espèces. Toutes sont plus ou moins sensibles à l'influence de l'atmosphère. Au déclin du jour, leurs feuilles s'abaissent vers la terre, les folioles se serrent de chaque côté contre le pétiole, et restent dans cet état jusqu'au retour du soleil à l'horizon; et il en est un grand nombre, telles que la Sensitive commune (Mimosa pudica Linn.), qui se meuvent et se contractent subitement quand

elles reçoivent une commotion quelconque. Des expériences faites par M. Decandolle ont prouvé que la lumière a une action très-marquée sur ces plantes. Si on les tient dans un lieu obscur pendant le jour, et qu'on les expose la nuit à une lumière artificielle très-vive, elles changent les heures de leur veille et de leur sommeil.

Voici les espèces les plus remarquables.

Sensitive sensible. — Mimosa sensitiva Linn. — Trew. Ehr. tab. 95. — Bot. Reg. tab. 25.

Feuilles conjuguées-pennées; pennules à 2 paires de folioles ovales, pointues, inéquilatérales, glabres en dessus, garnies en dessous de poils couchés; foliole intérieure de la paire inférieure beaucoup plus petite. Tige et pétioles armés de petits aiguillons en crochet. Étamines en même nombre que les pétales. Légume moniliforme.

Cet arbrisseau croît au Brésil. On le cultive souvent dans les serres.

Sensitive vive. — Mimosa viva Linn. — Sloan. Hist. 2, tab. 182, fig. 7.

Feuilles de 4 paires de pennules rapprochées; folioles suborbiculaires, égales. Fleurs tétrandres. Légume à un seul étranglement. — Herbe vivace, inerme.

Cette espèce habite les savanes de la Jamaïque.

Sensitive modeste. — Mimosa pudibunda Willd.

Tiges ligneuses, glabres, armées d'aiguillons. Feuilles subdigiti-pennées; pennules multifoliolées; folioles linéaires. Capitules elliptiques. Étamines en même nombre que les pétales. Légume moniliforme.

Cette espèce est indigène au Brésil.

Sensitive commune. — Mimosa pudica Linn. Commel. Hort. 1, tab. 29. — Breyn. Cent. 1.—Andr. Bot. Rep. tab. 544.

Fcuilles presque digitées-pennées; pennules multifoliolées; folioles linéaires, inéquilatérales, pointues, glanduleuses à la

base. Étamines en même nombre que les pétales. Légumes moniliformes, comprimés, hispides aux bords.

Herbe annuelle ; tiges hautes d'environ 2 pieds, rameuses, armées d'aiguillons et plus ou moins hérissées, de même que les pétioles et les pédoncules. Stipules lancéolées, nerveuses. Pédoncules de la longueur du pétiole commun. Fleurs roses.

La Sensitive commune, fréquemment cultivée dans nos serres et en plein air dans le midi de la France, couvre les savanes dans plusieurs contrées du Brésil.

« Ce Mimosa, dit M. de Mirbel, a été l'objet de beaucoup d'ex-» périences. Une secousse, une égratignure, la chaleur, le froid, » les liqueurs volatiles, les agents chimiques ont une action évi-» dente sur lui. Lorsque l'irritabilité est portée à son comble, » toutes les folioles s'appliquent les unes sur les autres par leurs » faces supérieures, et le pétiole commun s'abaisse sur la tige; » mais souvent l'irritabilité ne se manifeste que dans quelques » parties de la feuille. Si l'on touche légèrement l'une des folio-» les, cette foliole seule s'ébranle et tourne sur son pétiole parti-» culier; si l'attouchement a été un peu plus fort, l'irritation se » communique à la foliole opposée, et les deux folioles se joi-» gnent sans que les autres éprouvent aucun changement dans » leur situation. Si l'on gratte avec la pointe d'une aiguille une » tache blanchâtre qu'on observe à la base des folioles, celles-ci » s'ébranlent tout à coup, et bien plus vivement que si la pointe » de l'aiguille eût été portée dans tout autre endroit. Quoique » fanées, les feuilles ont encore des mouvements très-marqués, » parce que les articulations ne s'altèrent pas aussi promptement » que le reste du tissu, et qu'elles sont évidemment le siège de » l'irritabilité. Le temps nécessaire à une feuille pour se réta-» blir varie suivant la vigueur de la plante, l'heure du jour, » la saison et les circonstances atmosphériques. L'ordre dans » lequel les différentes parties se rétablissent varie pareillement. » Si l'on coupe avec des ciseaux, même sans occasionner de se-» cousse, la moitié d'une soliole de la dernière ou de l'avant-» dernière paire, presque aussitôt la foliole mutilée et celle qui » lui est opposée se rapprochent. L'instant d'après, le mouve-» ment a lieu dans les folioles voisines, et continue de se commu-» niquer, paire par paire, jusqu'à ce que toute la feuille soit re-» plice. Souvent encore, après douze ou quinze secondes, le pe-» tiole commun s'abaisse, et les folioles se rapprochent; mais alors » l'irritabilité, au lieu de se communiquer du sommet de la » feuille à sa base, se communique de la base au sommet. L'a-» cide nitrique, la vapeur du soufre enflammé, l'ammoniaque, » le feu communiqué par le moyen d'une lentille de verre, l'é-» tincelle électrique, produisent des effets analogues. Une cha-» leur trop forte, la privation de l'air, la submersion dans l'eau, » ralentissent ces mouvements en altérant la vigueur de la plante. » M. Desfontaines a observé que le balancement d'une voiture » fait d'abord fermer les feuilles; mais quand elles sont, pour » ainsi dire, accoutumées à ce mouvement, elles se rouvrent et » ne se ferment plus. »

## Genre INGA. — Inga Willd.

Calice tubuleux, persistant, à 5 ou, moins souvent, à 2, 5 ou 4 divisions. Corolle tubuleuse ou subinfondibuliforme, à 4 ou 5 divisions égales. Étamines innumérables, saillantes; filets grêles, monadelphes par la base. Style filiforme. Légume linéaire, comprimé, uniloculaire, bivalve, polysperme. Graines lenticulaires enveloppées d'une pulpe charnue.

Arbres ou arbrisseaux souvent épineux. Feuilles une ou plusieurs fois paripennées. Fleurs en épi ou en capitule.

Les Inga étaient compris par Linné et M. de Jussieu dans le genre Mimosa. On en connaît aujourd'hui plus de cent espèces, presque toutes indigènes dans l'Amérique équatoriale. La pulpe contenue dans les légumes de plusieurs espèces est mangeable. La plupart se distinguent par la grande élégance de leur feuillage et de leurs fleurs, dont les étamines, munies de longs filets divergents, forment de magnifiques aigrettes blanches ou purpurines.

Voici les espèces les plus curieuses.

a) Feuilles simplement pennées, à 2-9 paires de folioles accrescentes de la base au sommet.

Inga Pois sucrin. — Inga vera Willd. — Mimosa Inga Linn. — Sloane, Jam. Hist. 2, tab. 183, fig. 1.

Feuilles quinquéjuguées; folioles obovales-oblongues, acuminées, glandulifères à la base, glabres. Pétiole commun ailé, articulé. Épis lâches, pauciflores. Corolle soyeuse. Légume falciforme, pubescent, sillonné.

Grand arbre à bois blanc, très dur. Folioles atteignant 6 pouces de long sur 3 de large. Fleurs grandes, blanchâtres.

Cette espèce est commune dans les Antilles et dans l'Amérique méridionale. Les gousses renferment une pulpe blanchâtre et sucrée d'un goût assez agréable. Les créoles appellent ces fruits Pois sucrins.

INGA FASTUEUX. — Inga fastuosa Willd. — Mimosa fastuosa Jacq. Fragm. tab. 10.

Feuilles tri- ou quadrijuguées; folioles hérissées, ovales-acuminées, subsessiles, très-entières; pétiole commun ailé. Panicules axillaires et terminales, composées d'épis pauciflores. Légume oblong, obtus, comprimé, spiralé.

Grand arbrisseau à tiges divisées en rameaux très-étalés. Toutes les parties herbacées, et même le calice et la corolle couverts de poils ferrugineux. Feuilles semblables à celles d'une Casse. Stipules ovales-acuminées. Étamines longues d'environ 4 pouces, de couleur purpurine. Légume long de 6 à 12 pouces.

Cette espèce, indigène dans la province de Caracas, est l'une des plus magnifiques du genre. La pulpe contenue dans les fruits est douce et comestible.

INGA A FEUILLES DE HÊTRE. — Inga fagifolia Willd. — Mimosa fagifolia Linn. — Pluck. Almag. tab. 141, fig. 2.

Feuilles bi- ou trijuguées; folioles ovales, glabres, entières; pétiole commun légèrement ailé. Épis linéaires, un peu moins longs que les feuilles. Légumes oblongs, comprimés.

Arbre haut d'environ 30 pieds, à cime ample, assez régulière. Fleurs petites blanchâtres. Légumes coriaces, d'un blanc jaunâtre.

Cette espèce croît aux Antilles et dans la Guyane. Les habitants de ces contrées la nomment vulgairement *Pois doux*, et la pulpe de ses fruits y est un comestible assez recherché.

INGA SAVOUREUX. — Inga sapida Humb. Bonpl. et Kunth, Nov. Gen.

Feuilles bijuguées; folioles oblongues, acuminées, cunéiformes à la base, membranacées, très-glabres, luisantes en dessus; pétiole commun ailé. Légumes subfalciformes.

Gette espèce croît dans l'Amérique méridionale, sur les bords du fleuve de la Madeleine. De même que ceux des espèces précédentes, ses fruits contiennent une pulpe mangeable.

INGA BRILLANT. — Inga fulgens Kunth, Mim. tab. 11.

Feuilles bi- ou trijuguées; folioles elliptiques obovales, arrondies aux deux bouts, ondulées, très-glabres, luisantes; pétiole commun ailé. Épis elliptiques-oblongs, subpaniculés. Corolle soyeuse.

Cette espèce, indigène dans la Nouvelle-Grenade, est remarquable par de magnifiques sleurs de couleur pourpre.

Inga insigne. — Inga insignis Kunth, Mim. tab. 13.

Feuilles quinquéjuguées; folioles elliptiques, acuminées, glabres et luisantes en dessus, pubérules sur la côte; pétiole commun ailé. Épis axillaires, géminés, oblongs. Corolle hérissée de poils soyeux. Légume tétragone, ligneux, cotonneux. Fleurs blanches, grandes.

Cette espèce croît au Pérou.

INGA PARÉ. — Inga ornata Kunth, Mim. tab. 14.
Feuilles quinquéjuguées; folioles oblongues, pointues, arron-

dies à la base, pubescentes en dessus; pétiole commun ailé; épis géminés, paniculés, oblongs. Corolle hérissée de poils soyeux.

Rameaux et pédoncules hérissés. Corolle rousse. Étamines pourpres, longues de 3 pouces. Légumes longs de 3 à 4 pieds, sillonnés, pulpeux en dedans.

Cet arbre habite la province de Popayan, au Pérou.

Inga élégant. — Inga spectabilis Willd. — Mimosa spectabilis Vahl, Act. Soc. Hasn. 2, p. 219, tab. 10.

Feuilles bijuguées; folioles ovales, pointues, inéquilatérales, glabres; pétiole commun aptère. Épis terminaux. Corolles velues.

Arbre à rameaux glabres, un peu anguleux. Folioles supérieures longues de 7 pouces.

Cette espèce est cultivée dans l'île de Sainte-Marthe, à cause de la beauté de ses fleurs.

#### b) Feuilles conjuguées pennées.

INGA A FLEURS PURPURINES. — Inga purpurea Willd. — Mimosa purpurea Linn. — Plum. Ic. tab. 10, fig. 1. — Bot. Rep. tab. 172. — Bot. Reg. tab. 129.

Pennules de 3 à 7 paires de folioles opposées, oblongues, obtuses, inéquilatérales; pétiole non glanduleux. Capitules pédonculés, axillaires. Légumes linéaires, obtus, rétrécis à la base, presque rectilignes. — Arbrisseau inerme. Fleurs rouges.

Gette espèce, originaire de l'Amérique équatoriale, est cultivée comme plante d'ornement dans nos serres.

INGA A FEUILLES DE FOUGÈRE. — Inga adianthifolia Kunth, Mim. tab. 21.

Pennules de 11 à 13 paires de folioles linéaires-oblongues, obliques, cunéiformes à la base, glabres. Capitules axillaires, pédonculés, solitaires ou géminés.

Rameaux inermes. Feuilles inférieures à plusieurs paires de pennules. Fleurs grandes, blanches.

Gette espèce croît sur les bords ombrages des fleuves de la Guyane.

Inga a légumes ligneux. — Inga xylocarpa Dec. Prod. — Mimosa xylocarpa Roxb. Gorom. 1, tab. 100.

Inerme. Pennules de 3 ou 4 paires de folioles ovales-elliptiques, pointues; articulations des pétioles primaires et secondaires glandulifères. Capitules subgéminés, pédonculés, globuleux. Légume ligneux, falciforme, sec en dedans. Corolle glabre, quinquédentée.

Cette espèce habite les montagnes des Circares. C'est l'un des plus grands arbres de la famille qui croissent dans l'Inde. Son bois, d'une dureté peu commune, est fort recherché pour les constructions, et l'on en fait même des socs de charrue. Le cœur de ce bois est couleur chocolat.

INGA A FRUITS DOUX. — Inga dulcis Willd. — Mimosa dulcis Roxb. Corom. 1, tab. 99.

Stipules spinescentes, petites, dressées. Feuilles bigéminées; folioles oblongues, très-inéquilatérales, obtuses, subrétuses, mucronées; une glandule entre chaque paire de folioles et dans la bifurcation du pétiole. Pétiole hérissé, plus court que les folioles. Capitules globuleux, disposés en grappes terminales. Légumes roulés en crosse; valves minces.

Arbre à tronc tortueux. Folioles de grandeur médiocre. Capitules jaunes. Pulpe des fruits d'un beau rose.

Cette espèce croît dans les îles Philippines. On la cultive à Manille et sur la côte de Coromandel. La pulpe de ses légumes passe pour un aliment sain et agréable.

INGA GRIFFE DE CHAT. — Inga unguis cati Willd. — Mimosa unguis cati Linn. — Jacq. Hort. Schenbr. 2, tab. 34. — Descourt. Fl. des Antilles 1, tab. 11. — Plum. tab. 4.

Stipules spinescentes, rectilignes. Feuilles bigeminées; folioles elliptiques-arrondies, très-inéquilatérales, échancrées, membranacées, glabres; une glandule dans la bifurcation du pétiole et entre chaque paire de folioles. Capitules globuleux, disposés en grappes terminales. Légume courbé en crosse.

Cette espèce croît aux îles Caraïbes et dans l'Amérique meridionale. INOA PÉTIDE. — Inga fætida Willd. — Mimosa fætida Jacq. Schombr. tab. 300.

Épines nulles. Feuilles bi- ou quadrigéminées. Folioles subsessiles, rhomboïdales-oblongues, obtuses, glauques en dessous. Épis géminés ou ternés, cylindriques, denses, pédonculés, latéraux. Fleurs décandres.

Cette espèce croît aux Antilles. Elle forme un petit arbre trèsrameux, à tronc d'une dizaine de pieds de haut. Ses feuilles et ses racines exhalent, lorsqu'on les râpe, une odeur alliacce infecte qui se répand au loin.

### c) Feuilles bipennées.

Inga a fruits ronds. — Inga cyclocarpa Willd. — Mimosa

cyclocarpa Jacq. Fragm. tab. 34, fig. 1.

Feuilles de 4 à 9 paires de pennules, composées chacune de 29 à 30 paires de folioles acuminées, tronquées à la base, les extérieures plus grandes. Épis globuleux, pédonculés, axillaires. Légumes planes, tordus en cercle, sinués au bord extérieur.

Grand arbre à rameaux étalés, inermes. Fleurs blanches.

Gette espèce croît dans l'Amérique méridionale. Ses graines sont enveloppées d'une pulpe grasse et visqueuse, qu'on emploie dans le pays en guise de savon.

Inga savonnier. — Inga saponaria Willd. — Rumph. Amb. 4, tab. 66. — Mimosa saponaria Lour. Fl. Coch.

Inerme. Feuilles de 2 paires distantes de pennules, composées chacune de 2 paires de folioles ovales, un peu pointues; pétiole commun altongé, muni à la base d'une grosse glande. Capitules axillaires et terminaux, disposés en corymbe paniculé.

Gette espèce habite les forêts des Moluques et la Gochinchine. Elle est employée au même usage que la précédente.

INGA A FEUILLES DE MERTENSIA. — Inga mertensioides. Nees et Mart. Act. Soc. Nat. Cur. vol. 12, p. 35, tab. 5.

Feuilles de 3 à 7 paires de pennules multifoliolées; folioles sessiles, imbriquées, subdolabriformes, obtuses, très-inéquilatérales; rachis poilu. Capitules terminaux 8-10-flores, longuement

pédonculés, rapprochés en corymbe. Calice urcéolé, quadridenté. Corolle tubuleuse, quadrifide, 2 fois plus longue que le calice.

Arbrisseau diffus, haut de 3 à 4 pieds. Rameaux cylindriques, feuillés, poilus. Folioles inférieures minimes; folioles supérieures longues de 3 à 4 lignes. Fleurs longues d'un pouce, y compris les étamines. Calice et corolle blancs; filets d'un pourpre écarlate. Légume linéaire-oblong, long d'un pouce et demi.

Cette plante a été trouvée, par le prince de Neuwied, au Brésil, dans les *campos* élevés de la province de Bahia. Ses pennules ressemblent à des frondes de Doradille.

#### Genre PARKIA. — Parkia R. Br.

Calice cylindracé, à 3 segments inégaux, imbriqués en préfloraison. Corolle à 5 pétales égaux, connivents. Étamines 10, subhypogynes, monadelphes à la base. Légume polysperme, coriace, indéhiscent, rempli de pulpe farineuse. Graines comprimées; hile linéaire, allongé.

Arbres inermes. Feuilles bipennées; pennules nombreuses, multifoliolées; stipules petites. Fleurs en épis subclaviformes, étranglés au milieu, longuement pédonculés.

Ce genre, dédié par M. R. Brown à la mémoire du célèbre Mungo Park, ne contient que l'espèce dont nous allons parler.

PARKIA D'AFRIQUE. — Parkia africana R. Br. Obs. on plants collected by Oudney, etc. — Rich. Guill. et Perrott. Fl. Senegamb. 1, p. 237. — Inga biglobosa Pal. Beauv. Fl. Owar. 2, tab. 90.

Arbre rameux, haut de 40 à 50 pieds; rameaux forts, étalés; écorce cicatrisée, de couleur cendrée. Feuilles de 15 à 20 paires de pinnules multifoliolées; folioles très-petites, linéaires, obtuses, à base inégale, pubescentes en dessous; pétiole commun glanduleux à la base et au sommet. Pédoncules axillaires et terminaux, pendants, atteignant jusqu'à 3 pieds de long. Épis trèsgros, cylindriques inférieurement, terminés par un renslement

globuleux. Fleurs purpurines. Légume pédicellé, linéaire, subfalciforme, légèrement comprimé, long de 13 à 15 pouces, sur 6 lignes de large. Cotylédons épais, farineux.

Cet arbre curieux fut d'abord signalé par Palisot de Beauvois comme habitant le royaume d'Oware; depuis, MM. Leprieur et Perrottet l'ont observé sur les bords de la Gambie, et M. Caillié l'a trouvé dans tout l'intérieur de l'Afrique, depuis Sierra-Leone jusqu'à Jenné. Le major Clapperton l'a également rencontré dans la Nigritie centrale. Les nègres le nomment Néété ou Nédé et Net-netty.

- « Le Parkia, dit M. Perrottet, est l'une des plantes les plus » agréables à l'œil. Ses fleurs forment des boules d'un rouge » éclatant, rétrécies à la base et semblables aux pompons militaires. La partie cylindracée de ce pompon ne se compose que » de fleurs mâles par avortement. Les fruits renferment une pulpe » jaunâtre, sucrée, entourant les graines. Celles-ci sont ovales, et » contiennent des cotylédons farineux, comme les graines de nos » Légumineuses comestibles. La pulpe est recherchée par les nès gres mandingues, qui en préparent une boisson rafraîchissante » fort agréable. »
- M. Caillié nous apprend que les nègres prennent, sous forme d'infusion et en guise de café, les graines torréfiées de cette plante. Suivant Clapperton, on concasse les graines après les avoir fait torréfier, et on les met fermenter dans l'eau; dès que la putréfaction commence, on les lave très-soigneusement, et on en forme des gâteaux qui fournissent un assaisonnement pour toutes sortes de mets.

## Genre ADÉNANTHÈRE. - Adenanthera Linn.

Fleurs hermaphrodites. Calice hémisphérique, quinquédenté. Pétales lancéolés, libres. Étamines 10; anthères glandulifères au sommet. Légume comprimé, linéaire, membraneux, bosselé, transversalement multiloculaire.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles bipennées. Fleurs en grappes allongées. Les Adénanthères sont indigènes dans la zone équatoriale. On en connaît quatre espèces, dont la suivante mérite une mention plus détaillée.

Adénanthère à graines rouges. — Adenanthère pavonine Linn. — Rumph. Amb. 3, tab. 109.

Feuilles de 2 ou 3 paires de pennules multijuguées; folioles glabres, elliptiques ou ovales-oblongues, obtuses, inéquilatérales. Légumes falciformes.

Grand arbre. Grappes plus courtes que les feuilles. Fleuis jaunâtres.

Gette Adénanthère est indigène dans l'Inde, où on la plante fréquemment autour des maisons. Ses graines, d'un beau rouge de corail, sont employées par les naturels à faire des colliers.

## Genre PROSOPIS. — Prosopis Linn.

Fleurs polygames. Calice cupuliforme, quinquédenté, Corolle à 5 pétales libres. Étamines 10; filets libres ou légèrement monadelphes par la base. Style arqué. Légume linéaire, comprimé, partagé par des cloisons transverses, pulpeux en dedans, toruleux ou bosselé.

Arbres ou arbrisseaux, inermes ou armés d'aiguilloss. Feuilles bipennées, à 1-4 paires de pennules multijuguées; folioles petites. Fleurs petites, glabres, verdâtres ou jaunâtres, disposées en épis axillaires.

Les quinze espèces de *Prosopis* décrites par les botanistes croissent dans l'Amérique méridionale, à l'exception d'une seule, indigène dans l'Inde. La plupart produisent des fruits comestibles. Voici les espèces les plus notables.

Section 116. ADENOPIS Dec. Prodr. Anthères surmontées d'une glandule caduque.

Prosopis a épis. — Prosopis spicigera Linn. — Roxb. Corom. 1, tab. 63. — Burm. Ind. tab. 25, fig. 3.

Feuilles à 1 ou 2 paires de pennules 7-10-juguées; édioles sessiles, oblongues-lancéolées, pointues, obliques. Stipules

nulles. Épis axillaires et terminaux, géminés, grêles, plus longs que les feuilles, presque dressés. Légume grêle, rétréci aux deux bouts, subcylindracé, bosselé.

Grand arbre à rameaux armés d'aiguillons. Légume long de 6 à 1.2 pences; sur un pouce de diamètre.

Ge Prosopis est commun sur la côte de Goromandel. La pulpe farincuse qui remplit son légume est d'une saveur sucrée, et sert d'aliment aux naturels du pays.

SECTION II. ALGAROBIA Dec. Prodr. Anthères non glandulifères.

Prosopis épineux.—Prosopis horrida Kunth, Mim. tab. 33. Aiguillons axillaires, géminés, très-longs. Feuilles à 2 ou 3 paires de pennules 10-12-juguées; folioles sessiles, oblongnes, obtuses, subéquilatérales, pubescentes; pétiole commun bi- ou triglandulitère. Épis cylindracés, courts. Fleurs blanchâtres, denses. Légume comprimé, rétréci aux deux bouts, bosselé, in-délaiscent, glabre.

Cette espèce est un arbre commun sur le versant oriental des Andes de la Colombie et du Pérou. On emploie ses gousses à engraisser le bétail, qui en est très-friand. Les Espagnols l'appellent Algarobo, nom par lequel ils désignent aussi notre Caroubier.

PROSOFIS A FRUITS DOUX. — Prosopis dulcis Kunth, Mim. tab. 34. — Acacia lavigata Willd.

Aiguillons nuls ou caducs, Feuilles à 1 ou 2 paires de pennules multijuguées; folioles subsessiles, linéaires-oblongues, obtuses, chiées au sommet; pétiole commun uni- ou biglandulifère. Épis courts, cylindraces, pendants. Légume stipite, acuminé, comprimé, toruleux, ondulé aux bords.

Grand arbre indigene dans la Nouvelle-Espagne, où il porte le nom vulgaire de *Mesquité*. La pulpe de ses fruits est très-sucrée, et recherchée comme aliment.

Genre ACACIA. - Acacia Neck. Willd.

Fleurs polygames. Calice quadri- ou quinquédenté. Co-

rolle de 4 ou 5 pétales libres ou plus ou moins cohérents. Étamines en nombre défini ou indéfini (de 10 à 100). Légume le plus souvent inarticulé, uniloculaire, bivalve.

Arbres ou arbrisseaux inermes ou armés d'épines stipulaires ou éparses. Feuilles pétioléennes ou fort diversement composées. Fleurs en épi ou en capitule, jaunes ou blanches, rarement rouges. Filets des étamines libres, ou monadelphes, ou polyadelphes.

Ce genre est d'un grand intérêt sous plusieurs rapports. Les arts et la médecine en tirent des gommes d'un fréquent emploi, telles que les Gommes du Sénégal et d'Arabie, ou des substances extractives, telles que le Cachou et le Suc d'Acacia. Une foule d'espèces, originaires de la Nouvelle-Hollande, et remarquables par l'abondance de leurs fleurs, décorent nos serres tempérées à la fin de l'hiver; et plusieurs d'entre elles sont déjà naturalisées sur le sol du midi de la France. L'Acacia Julibrissin, que ses brillants panaches de fleurs ont fait nommer Arbre de soie, est même assez rustique pour résister en plein air au climat de la France septentrionale. Le bois de certains Acacia de l'Inde est si dur, que souvent il tient lieu de fer aux habitants. Une autre propriété assez générale de ce bois, est de répandre une forte odeur d'ail à l'état frais; les fleurs des Acacia, au contraire, exhalent le plus souvent un parfum très-suave.

La culture des Acacia d'orangerie est très-facile. Ils aiment un composé de terre franche, de terreau de bruyère et de sable fin. Beaucoup d'espèces donnent des graines fécondes, même en serre. Selon Sweet, la plupart des espèces reprennent de boutures du jeune bois enfoncées dans du sable et recouvertes d'un bocal. Les espèces qui ne s'enracinent pas facilement par ce procédé, peuvent être multipliées d'éclats de racines, dans une terre de même nature que celle où croît la plante-mère, et traitées du reste comme des boutures ordinaires.

Sur près de 300 espèces d'Acacia, environ 100 appartiennent à la Nouvelle-Hollande, 415 à l'Amérique équatoriale,

50 à l'Asie équatoriale, 12 à l'Afrique équatoriale, 10 à l'Afrique australe, 8 à l'Égypte et à la Barbarie. Quelques espèces ont été observées en Syrie, en Palestine et en Perse; mais aucune n'est indigène en Europe.

Nous allons faire mention des espèces qui offrent le plus d'intérêt.

SECTION I'. PHYLLODINÉES. - Phyllodinea Dec. Prodr.

Pétioles des feuilles adultes aphylles, dilatés en forme de feuille.

Cette section comprend la plupart des espèces de la Nouvelle-Hollande. Nous nous contenterons de mentionner celles que l'on cultive généralement dans les collections.

#### a) Fleurs en capitules globuleux, solitaires.

ACACIA AILÉ. — Acacia alata R. Br. — Bot. Reg. tab. 396. — Coll. Hort. Rip. 1, tab. 17. — Reichenb. Ic. Exot. tab. 88. Rameaux ailés. Stipules spinescentes, persistantes. Pétioles décurrents, uninervés, unidentés d'un côté, épineux au sommet. Pédoncules solitaires ou géminés.

Cette espèce croît sur la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA A FEUILLES DOLABRIFORMES. — Acacia decipiens R. Br. — Bot. Mag. tab. 1745. — Acacia dolabriformis Colla, Hort. Rip. (non Wendl.)

Stipules spinescentes, caduques. Pétioles triangulaires ou trapézoides, à côte prolongée en épine. Pédoncules solitaires, de la longueur du pétiole.

Cette espèce croît sur les deux côtes de la Nouvelle-Hollande.

Acacia épineux. — Acacia armata R. Br. — Bonpl. Nav. tab. 55. — Bot. Mag. tab. 1653.

Rameaux pointus. Stipules spinescentes, persistantes. Pétioles ovales-lancéolés, mucronés, inéquilatéraux. Pédoncules solitaires, de la longueur du pétiole. Légumes veloutés.

BOTANIQUE. PHAN. TOM. I.

Cette espèce habite la côte méridionale de la Nouvelle-Hollande. C'est l'une des plus belles de ce groupe, et on la cultive dans la plupart des collections, de même que la suivante.

ACACIA ONDULÉ. — Acacia paradoxa Dec. — Acacia undulata Willd. Enum. — Wendl. Diss. tab. 3. — Bot. Reg. tab. 843.

Stipules spinescentes, persistantes. Pétioles inéquilatéraux, lancéolés-oblongs, très-entiers, ondulés, uninervés. Ramules visqueux, glabres. Capitules solitaires.

Cette espèce croît sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA GENÉVRIER. — Acacia juniperina Willd. — Vent. Malm. tab. 64. — Mimosa ulicifolia Wendl. Coll. 2, tab. 6.

Stipules subulées, piquantes, persistantes. Pétioles linéairessubulés, mucronés, piquants. Ramules cylindriques, hérissés de poils courts.

Cette espèce croît sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande. Elle est remarquable par ses pétioles semblables aux feuilles du Genévrier.

Acacia prostrata Lodd. Bot. Cab. tab. 634. —

Rameaux diffus, glabres. Pétioles courts, linéaires, uninervés, acuminés obliquement. Pédoncules subgéminés, de la longueur des pétioles. Stipules très-petites, caduques.

Gette espèce croît dans les montagnes de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle forme un joli petit arbrisseau qui se couvre de fleurs dès les premiers jours du printemps.

Acacia sillonné. — Acacia sulcata R. Br. — Bot. Reg. tab. 928. — Wendl. Diss. tab. 10.

Stipules très-petites, concaves, caduques. Pétioles linéairescylindracés, mucronés, sillonnés. Ramules presque cylindriques, glabres. Capitules subgéminés. Légumes flexueux.

Cette espèce habite la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande. ACACIA A FEUILLES DE SAULE. — Acacia saligna Wendl. — Labill. Nov.-Holl. tab. 235.

Stipules nulles. Pétioles linéaires, rétrécis aux deux bouts, très-entiers, sans nervures apparentes. Rameaux anguleux, glabres. Capitules solitaires, courtement pédonculés. Légumes moniliformes.

Cette espèce croît au port Jackson et à la terre de Diémen.

ACACIA ROIDE. — Acacia stricta Willd. — Andr. Bot. Rep. tab. 53. — Bot. Mag. tab. 1121. — Mimosa suaveolens Desf. Stipules nulles. Pétioles linéaires, rétrécis à la base, arrondis et mucronés au sommet, uninervés. Capitules géminés. Pédon-

cules plus courts que le pétiole.

Cette espèce, originaire de la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, est fort commune dans les collections.

ACACIA A FEUILLES DE DODONÆA. — Acacia dodonæifolin Willd. — Acacia viscosa Wendl. Diss. tah. 7.

Stipules nulles. Pétioles linéaires-lancéolés, subfalciformes, rétrécis vers la base, bordés de dentelures distantes, glanduleuses. Capitules géminés, courtement pédonculés. — Toutes les parties herbacées de la plante sont visqueuses, et paraissent comme enduites d'un vernis.

Cette espèce est l'une des plus belles du groupe; aussi la cultive-t-on de préférence. Elle est indigène sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA PRÊLE. — Acacia calamifolia Sweet, in Bot. Reg. tab. 839. — Bot. Cab. tab. 909.

Ramules grêles, anguleux; stipules nulles ou fort petites. Pétioles filiformes-tétragones, recourbés au sommet, très-longs, pendants. Pédoncules courts, solitaires, dressés. Légume arqué, articulé, un peu plus long que les feuilles.

Cette espèce, originaire de l'intérieur de la Nouvelle-Hollande, est très-caractérisée par ses pétioles filiformes, semblables aux ramules d'une Prêle ou d'un Casuarina. b) Capitules disposés en grappe. Stipules nulles ou non spinescentes.

Acacia falciforme. — Acacia falcata Wendl. Diss. nº 11, tab. 14. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1115. — Acacia obliqua Desv. Journ. — Mimosa falcata Pers.

Pétioles inéquilatéraux, oblongs, falciformes, rétrécis à la base, macronés, penninervés, de la longueur des grappes. Capitules nombreux, rapprochés.

Espèce très-élégante, originaire de la Nouvelle-Hollande orientale.

ACACIA PENNINERVÉ. — Acacia penninervis Dec. Prodr. — Bot. Mag. tab. 2754. — Acacia impressa Bot. Reg. tab. 1115. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1319.

Pétioles oblongs, falciformes, fortement rétrécis à la base, obtus, penninervés, uniglanduleux à l'un des bords. Légumes stipités, planes, glauques.

Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Galles australe.

ACACIA A BOIS NOIR. — Acacia melanoxylon R. Br. — Bot. Mag. tab. 1659. — Wendl. Diss. t. 6. — Acacia latifolia Desf.

Pétioles inéquilatéraux, oblongs-lancéolés, obtus, mucronés, 3- ou 5-nervés, trois fois plus longs que les grappes. Capitules distants, quelquefois solitaires. Légumes linéaires, arqués, de la longueur des feuilles.

Cet arbre croît dans le midi de la Nouvelle-Hollande et à la terre de Diémen. Il est commun dans les collections, et résiste parfaitement en plein air dans le midi de la France.

ACACIA HÉTÉROPHYLLE. — Acacia heterophylla Willd. — Mimosa heterophylla Lamk.

Pétioles linéaires, rétrécis aux deux bouts, subfalciformes, multinervés, souvent munis au sommet de 2 pennules. Capitules distants.

Cet arbre croît à l'île de France. Selon la nature du terrain

dans lequel il végète, ses pétioles sont tantôt aphylles, et tantôt plus ou moins garnis de folioles.

ACACIA AGRÉABLE. — Acacia amoena Wendl. Diss. tab. 8. Pétioles oblongs, fortement rétrécis à la base, uninervés, 1-3-glandulifères au bord antérieur. Capitules rapprochés. Fleurs quinquéfides.

ACACIA MYRTE. — Acacia myrtifolia Willd. — Sweet Fl. Austral. tab. 49. — Smith. Nov.-Holl. tab. 15. — Bot. Mag. tab. 302.

Pétioles oblongs-lancéolés, fortement rétrécis à la base, uninervés, uniglanduleux au bord antérieur. Capitules pauciflores. Fleurs quadrifides. Ovaire glabre.

Cette espèce est indigène dans la Nouvelle-Hollande orientale.

ACACIA DRAPÉ. — Acacia vestita Bot. Reg. tab. 698.

Pétioles semi-elliptiques-lancéolés, mucronés, uninervés, couverts de poils courts, de même que les ramules. Grappes lâches, plus longues que les pétioles.

Cette espèce croît dans l'intérieur de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA MARGINÉ. — Acacia marginata Wendl. Diss. tab. 5. Pétioles lancéolés, allongés, uninervés, uniglanduleux au bord antérieur. Capitules pauciflores. Fleurs quadrifides. Ovaire cotonneux.

Cette espèce, fort semblable à l'Acacia Myrte, est originaire de la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA ODORANT. — Acacia suaveolens Willd. — Mimosa suaveolens Smith. — Labill. Nov.-Holl. tab. 236. — Lodd. Bot. Cab. tab. 730.

Pétioles linéaires, un peu rétrécis à la base, pointus, mucronés, uninervés, très-entiers. Capitules multiflores. Calices quinquépartis. Ovaires glabres. Légumes longs, glauques.

Cette belle espèce est indigène dans la Nouvelle - Hollande orientale.

ACACIA A PÉTIOLES ÉTROITS. — Acacia angustifolia Wendl.

Diss. — Lodd. Bot. Cab. tab. 768. — Mimosa angustifolia Jacq. Scheenbr. 3, tab. 391.

Pétioles linéaires, légèrement rétrécis à la base, pointus, mucronés, uninervés, très-entiers. Capitules multiflores. Calice quadridenté. Ovaire cotonneux.

Cette espèce croît au port Jackson.

ACACIA A FEUILLES DE LIN. — Acacia linifolia Willd. — Mimosa linifolia Vent. Hort. Cels. tab. 2. — Mimosa linearis Wendl. Hort. Herrenh. tab. 18. — Bot. Mag. tab. 2168. — Bonpl. Nav. tab. 19.

Pétioles linéaires (très-étroits), mucronés, uninervés, trèsentiers. Capitules multiflores. Grappes de la longueur des pétioles. Calice quinquédenté. Ovaire glabre.

Cet arbre, commun dans nos collections, est originaire de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA SUBULÉ. — Acacia subulata Bonpl. Nav. tab. 45. Pétioles linéaires, subulés vers le sommet, mucronés, de moitié plus longs que les grappes. Capitules multiflores. Calice quinquéfide. Ovaire cotonneux.

Cette espèce croît dans la Nouvelle-Hollande.

c) Fleurs disposées en épis cylindriques. Stipules nulles ou très-petites et non spinescentes.

ACACIA OXYCÈDRE. — Acacia Oxycedrus Dec. Prodr. — Sweet, Flor. Austral. tab. 6.

Pétioles épars ou subverticillés, lancéolés-linéaires, acuminés, piquants, trincrvés, glabres, à bords nerviformes. Épis axillaires, solitaires, grêles. Fleurs quadrifides. Ramules et axe des épis veloutés.

Cette espèce, très-distincte, habite la Nouvelle-Hollande, et son introduction en Europe est toute récente.

ACACIA VERTICILLÉ. — Acacia verticillata Willd. — Bot. Mag. tab. 110. — Vent. Malm. tab. 63. — Wendl. Coll. 1, tab. 30.

Ramules velus, pendants. Pétioles verticillés, linéaires-subulés, piquants, plus courts que les pédoncules. Épis solitaires, axillaires, oblongs. Fleurs quinquéfides. Ovaires et jeunes fruits pubescents.

Cet arbre habite la Nouvelle-Hollande australe et la terre de Diémen. Elle estrustique et s'accommode très-bien de climat de la France méridionale. De même que l'Acacia juniperina, celui-ci ressemble à un Genévrier, et se couvre d'une multitude de fleurs d'un jaune d'or; dès les premiers jours du printemps.

Acacia Linéaire. — Acacia linearis Bot. Mag. tab. 2156. — Acacia longissima Wendl. Diss. tab. 11, var. — Acacia linearis Lodd. Bot. Cab. tab. 595, var.

Pétioles linéaires (très-étroits), très-longs, uninervés, trèsentiers. Épis axillaires, fasciculés, souvent rameux. Calice quadridenté. Pétales libres. Légumes linéaires, rétrécis aux deux bouts.

Cette espèce, originaire de la Nouvelle-Hollande, est cultivée dans toutes les collections.

ACACIA MUCRONÉ. — Acacia mucronata Willd. Enum. — Wendl. Diss. tab. 12. — Bot. Mag. tab. 2747.

Périoles lineaires-spathulés, arrondis au sommet, mucronés, 1- ou 3-nervés, très-entiers. Épis axillaires, simples, ordinairement solitaires. Calice quadridenté. Pétales cohérents par la base. Ovaire cotonneux.

Cet arbre habite la Nouvelle-Hollande.

Acacia fleuri. — Acacia floribunda Willd. — Vent. Malm. tab. 13.

Pétioles linéaires-lancéolés, rétrécis aux deux bouts, 3-ou 5-nervés. Épis solitaires ou géminés, grêles, plus courts que les feuilles. Calice quadridenté. Pétales cohérents par la base, réfléchis au sommet. Ovaire soyeux.

Cet arbre, originaire de la Nouvelle-Hollande orientale, est particulièrement recherché par les amateurs, à cause de son port élégant et de l'abondance de ses fleurs.

ACACIA A LONGS PHYLLODES. — Acacia longifolia Willd. —

Andr. Bot. Rep. tab. 107. — Vent. Malm. tab. 62. — Bot. Mag. tab. 1817 et tab. 2166, varr.

Pétioles lancéolés, très-entiers, à 2 ou 3 nervures plus saillantes et à beaucoup de nervures fines. Épis axillaires géminés, subsessiles, plus courts que les pétioles. Calice quadridenté. Pétales cohérents par la base.

Cette espèce ne le cède guère en beauté à la précédente ; aussi est-elle une des plus répandues dans nos collections. Elle croît également sur les côtes orientales de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA A PHYLLODES TRÈS-LONGS. — Acacia longissima Link, Enum. — Bot. Reg. tab. 680.

Pétioles linéaires (étroits) très-allongés, rétrécis aux deux bouts, subfalciformes, uninervés. Épis solitaires ou géminés, lâches. Calice quadridenté.

Arbrisseau glabre, d'environ 10 pieds de haut, à rameaux dressés, peu feuillés. Fleurs blanchâtres.

ACACIA GLAUQUE. — Acacia glaucescens Willd. Hort. Berol. tab. 101.

Pétioles oblongs, subfalciformes, très-entiers, multinervés (2 ou 3 des nervures plus saillantes que les autres). Épis axillaires, solitaires, pédonculés. Calice quinquédenté. Pétales cohérents par la base, étalés au sommet.

ACACIA SOPHORA. — Acacia Sophoræ R. Br. — Mimosa Sophoræ Labill. Nov.-Holl. tab. 237.

Pétioles obovales-oblongs ou lancéolés, très-entiers, multinervés: les jeunes et les ramules veloutés. Épis axillaires, subgéminés. Calice quadrifide. Pétales libres. Légume toruleux.

Cet arbre, assez commun dans les collections, est originaire de la terre de Diémen et du midr de la Nouvelle-Hollande.

Section II. CONJUGUÉES-PENNEES. — Conjugato-pinnatæ

Dec. Prodr.

Feuilles conjuguées-pennées.

ACACIA A FEUILLES DE CORONILLE. — Acacia coronillæfolia Desf. Cat. Hort. Par. — Mimosa coronillæfolia Pers. Épines stipulaires, dressées. Pennules à 5-9 paires de folioles linéaires, obtuses, glauques, glabres; pétiole commun presque nul; une glandule sessile entre les deux pennules. Capitules ova-les, pédonculés. Fleurs jaunes.

Cette espèce, originaire de Mogador, est cultivée comme plante d'agrément de serre tempérée.

AGAGIA A LÉGUMES SPIRALÉS. — Acacia strumbulifera Willd. — Mimosa strumbulifera Lamk. Dict.

Épines stipulaires (quelquesois nulles). Pennules à 4-6 paires de folioles alternes ou opposées, linéaires, obtuses. Une glandule entre la paire de pennules. Légume contourné en spirale.

Cette espèce habite l'Amérique méridionale. Elle est remarquable par son légume d'un jaune d'or, décrivant plusieurs tours de spirale sur lui-même, comme la coquille nommée Strumbus.

ACACIA MIGNON. — Acacia pulchella R. Br. — Lodd. Bot. Cab. tab. 212.

Rameaux flexueux. Pennules à 5-7 paires de folioles oblonguesobovales, obtuses; pétiole commun court; une glandule pédicellée entre la paire de pennules. Épines stipulaires, droites, grêles. Capitules solitaires.

Petit arbrisseau très-rameux. Folioles très-petites. Capitules globuleux, d'un jaune vif.

Cette espèce croît à la Nouvelle-Hollande. L'élégance de son feuillage et la longue durée de sa floraison la font rechercher comme plante d'ornement d'orangerie.

SECTION III. SPICIFLORES. - Spicifloræ Dec. Prodr.

Feuilles bipennées-multijuguées. Fleurs en épi.

AGACIA A ÉPIS GÉMINÉS. — Acacia lophantha Willd. — Lodd. Bot. Cab. tab. 716. — Mimosa distachya Vent. Hort. Cels. tab. 20. — Mimosa elegans Andr. Bot. Rep. tab. 563.

Feuilles à 8-10 paires de pennules multijuguées; folioles linéaires, obtuses. Calices et pétioles veloutés. Épis axillaires, géminés, ovales-oblongs. Arbrisseau inerme, haut de 10 à 12 pieds. Feuillage très-élégant. Fleurs jaunes.

Cette espèce, indigène dans la Nouvelle-Hollande, n'est pas rare dans les collections de serre tempérée.

Acacia Sundra. — Acacia Sundra Dec. Prodr. — Mimesa Sundra Roxb. Corom. tab. 225. — Acacia Chundra Willd.

Épines stipulaires, courtes, crochues, décurrentes. Feuilles à environ 20 paires de pennules 20-juguées; folioles glabres, glauques, linéaires-oblongues; pétiole commun glandulifère à l'insertion de la dernière paire de pennules. Épis solitaires, axillaires, pédonculés, cylindriques, plus courts que les feuilles. Étamines 20 à 25.

Petit arbre. Fleurs imbriquées, très-petites, jaunes. Légume linéaire-oblong, rétréci aux deux bouts, comprimé, 2-ou 3-sperme.

Cet Acacia croît dans les montagnes de la côte de Coromandel.

Il est remarquable par l'extrême dureté de son bois, que les Hindous emploient en guise de fer à la fabrication de leurs instruments aratoires.

Acacia Cachou. — Acacia Catechu Willd. — Mimosa Catechu Roxb. Corom. tab. 175. — Turpin. Fl. Médic. tab. 84.

Aiguillons stipulaires, comprimés, recourbés. Feuilles à environ 10 paires de pennules multijuguées; folioles linéaires, pointues, pubescentes; pétiole commun glandulifère à la hase. Pédoncules solitaires, ou géminés, ou ternés, axillaires. Épis cylindracés. Légumes planes, lancéolés, 3-6-spermes.

Arbre à tronc tortueux, haut de 4 à 5 pieds; écorce intérieure rougeâtre, d'une astringence extraordinaire, et un peu amère. Feuilles longues de 6 à 12 pouces. Fleurs jaunes.

Cet Acacia est commun au Malabar et dans d'autres contrées de l'Inde. L'extrait qu'on obtient de son écoroe intérieure et de ses jeunes fruits est le Cachou du commerce, nommé quelquesois aussi, fort improprement, Terre du Japon. Cette substance est un médicament astringent et tonique d'une grande énergic : elle contient souvent au delà de la moitié de son poids de tannin.

Les médecins européens prescrivent le Cachou dans plusieurs maladies chroniques des organes digestifs. Les Bengalais et les Japonais se servent de l'écorce du Cachoutier pour le tannage; ils la mâchent, ainsi que les feuilles, pour raffermir les gencives; ils en empleient le suc dans la teinture, et en imprègnent les solives et les poutres de leurs habitations, pour les garantir de la piqure des vers. Dans leur thérapeutique, le Cachou est un des remèdes les plus usités. Il paraît certain, du reste, qu'on extrait du Cachou de plusieurs autres Mimosa de l'Inde.

ACACIA A ÉCORCE BLANCHE. — Acacia albida Delile, Fl. Egypt. tab. 52, fig. 3. — Acacia Senegal Willd. — Dec. Prodr. (non Lamk. Encycl. ex Guill. et Perrott. in Fl. Senegamb.)

Tronc arborescent, aiguillonné, blanchâtre. L'iullons stipulaires droits; feuilles à 3-7 paires de pennules q'ra-juguées; folioles oblongues-linéaires, obtuses, submucronulées, glauques; une glandule sessile entre chaque paire de pennules. Épis cylindriques, plus longs que les feuilles.

Arbre fort rameux, haut de 30 à 40 pieds. Tronc d'un pied de diamètre, recouvert d'une écorce blanche et luisante. Rameaux garnis de longs aiguillons blancs. Fleurs d'un jaune pâle. Pétales lancéolés, cohérents par la base. Légume linéaire-falciforme, très-comprimé, coriace.

Cet Acacia croît au Sénégal et dans la haute Égypte. MM. Guillemin et Perrottet ont prouvé que c'était à tort qu'on la confondait avec le Mimosa Senegal de Lamark, autre espèce dont nous allons parler, et qui, selon ces savants botanistes, produit la vraie Gomme arabique du commerce.

ACACIA VÉREK. — Acacia Verek Guill. et Perrott. in Fl. Scnegamb. tab. 56. — Mimosa senegalensis Lamk. Dict. (non Linn. ex auct. præcitat.) — Gommier Uerek Adans. Encycl. de d'Alembert.

Tronc arborescent, aiguillonné, grisâtre. Aiguillons stipulaires ternés, oncinés: cclui du milieu réfléchi. Feuilles à 3-5 paires de pennules 10-15-juguées; folioles linéaires, subobtuses, cen-

drées; une glandule sessile entre chaque paire de pennules. Épis grêles, cylindracés, plus longs que les feuilles. Légume linéaire-oblong, chartacé, très-comprimé.

Arbrisseau de 15 à 20 pieds de haut, tortueux, formant des buissons très-rameux. Tronc d'environ 6 pouces de diamètre. Écorce de couleur cendrée. Bois blanc, très-dur. Rameaux tortueux, divariqués. Aiguillons stipulaires noirs, luisants. Fleurs denses, d'un jaune pâle. Pétales lancéolés, cohérents de la base jusqu'au delà du milicu. Légume long d'environ 3 pouces, sur 6 à 8 lignes de large.

Cet Acacia croît en forêts sur la rive droite du Sénégal, non loin des limites du grand désert de Sahara. On le trouve aussi, mais moins abondamment, aux environs de Saint-Louis, et dans d'autres contrées de la Sénégambie. La gomme qui découle de cet arbre est récoliée par les Maures, qui l'apportent en quantités considérables aux marchés du Sénégal. Les nègres lui donnent le nom de Vérek.

« La gomme de l'Acacia Verek, dit M. Perrottet, est blanche, » extérieurement terne et ridée, intérieurement vitreuse, sous » forme de boules irrégulières plus ou moins grosses. Elle est ab-» solument identique à la vraie Gomme arabique des officines, » nommée ainsi parce qu'on la tirait autrefois exclusivement de » l'Arabie. La récolte de cette gomme se fait au mois de décembre. » C'est pendant les mois d'octobre et de novembre que la gomme » découle des écorces, et qu'elle se concrète sous forme de » larmes. Les écorces des troncs et des branches des Acacia, » après avoir été distendues par l'effet des pluies, se dessèchent » rapidement par l'action des vents brûlants d'est; elles se fen-» dent, et laissent échapper la gomme par leurs fissures. Aussi la » récolte de cette substance est-elle d'autant plus productive que » les vents d'est ont été plus forts et plus continus. Une seconde » récolte a lieu au mois de mars, à la suite de rosées amenées » par les vents d'ouest, qui dominent en janvier et février. Les » Maures emploient leurs captifs à la récolte de la gomme : ces » malheurcux, qui ne prennent pendant plusieurs mois d'autre » nous ure que cette substance fade, la détachent des écorces,

» soit avec la main, soit au moyen de longs bâtons au bout des-» quels est fixée une sorte de houlette ou de ciseau. »

SECTION IV. GLOBIFLORES. — Globiflores. Dec.

Feuilles bipennées. Fleurs en capitules globuleux.

ACACIA SEYAL. — Acacia Seyal Delile, Fl. Ægypt. tab. 52, fig. 2.

Tiges épineuses, couvertes d'écailles rousses. Épines stipulaires droites. Feuilles à 2-5 paires de pennules 8-12-juguées; folioles oblongues-linéaires, glabres. Légumes linéaires-falciformes, pointus, glabres, comprimés.

Arbrisseau haut de 15 à 18 pieds. Branches armées d'épines blanches, longues de plus d'un pouce. Légumes longs de 2 à 3

pouces.

M. Delile a observé cette espèce en Égypte, dans le désert, entre le Nil et la mer Rouge. MM. Perrottet et Leprieur l'ont retrouvée en Sénégambie. Selon M. Delile, elle produit également de la Gomme arabique.

ACACIA D'ADANSON.—Acacia Adansonii Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. 1, p. 249. —Mimosa astringens Thonn. et Schum. Plant. Guin. — Gommier rouge Gonaké Adans. Encycl.

Epines stipulaires. Ramules et pétioles pubescents. Feuilles à 4-6 paires de pennules 12-16-juguées; folioles oblongues-linéaires; une glandule à l'insertion des premières et des dernières pennules. Capitules pédonculés, ternés ou quaternés, axillaires. Légume plane ou ondulé aux bords, toruleux, 10-12-sperme.

Arbre très-rameux, haut de 30 à 40 pieds. Tronc droit, épais. Rameaux étalés. Folioles minimes. Corolle à 5 pétales soudés presque jusqu'au sommet. Étamines très-nombreuses. Légumes

longs de 5 à 6 pouces , sur 8 à 9 lignes de large.

L'Acacia d'Adanson a été observé par MM. Perrottet et Leprieur dans plusieurs contrées de la Sénégambie. « Il fournit,

- » dit M. Perrottet, une gomme plus rouge et plus âpre que celle
- » de l'Acacia arabica. Elle se dessèche facilement, et devient
- » vitreuse; ce qui fait qu'on la mélange avec la gomme blanche

» dans le commerce. Les Maures en font un usage fréquent pour » se guérir de la dysenterie. Les légumes sont munis de valves » épaisses, presque ligneuses, d'une sayeur extrêmement acerbe. » et entre lesquelles suinte un suc rougeatre qui se concrète en » une matière friable, résinoïde, d'une saveur semblable à celle » de la Gomme Kino. Ces fruits sont éminemment propres au tan-» nage et à la teinture des cuirs. Les Maures et les nègres lui don-» nent la préférence sur toute autre matière astringente, pour tab-» ner les cuirs destinés à faire le maroquin. A cet effet, ils » emploient le fruit avant la maturité, parce qu'alors il contient » beaucoup plus de tannin. Pour tanner les peaux de chèvres » et de moutons, ils les mettent tremper dans une infusion à froid » de gousses d'Acacia desséchées et réduites en poudre grossière, » à laquelle ils ajoutent tantôt de la chaux, tantôt de la cendre de » Salsola. Par ce procédé, ils obtiennent des cuirs d'une excel-» lente qualité, semblables aux plus beaux maroquins. »

ACACIA D'ARABIE. — Acacia arabica Willd. — Roxb. Corom. tab. 149 — Acacia nilotica Delile, Fl. Ægypt. Illustr. (non Mimosa nilotica Linn.)

Épines géminées. Ramules et pétioles pubescents. Feuilles à 3-10 paires de pennules 10-25-juguées; folioles oblongues-linéaires; une glandule à l'insertion des premières et des dernières paires de pennules. Capitules pédonculés, axillaires, subternés. Légume moniliforme.

Arbre haut de 30 à 40 pieds. Tronc ordinairement tortueux. Écorce rousse. Épines longues, acérées, blanches. Folioles minimes. Fleurs jaunes, odorantes. Étamines très-nombreuses. Légume long de 6 à 10 pouces, pubescent, pointu.

Cet Acacia croît dans une grande partie de l'Inde, en Arabit, en Égypte et au Sénégal. Il fleurit durant presque toute l'année, et prospère dans les terrains les plus ingrats. Aucun des Acacia de l'Inde, selon Roxburgh, n'est d'une utilité aussi variée que celui-ci. Son bois, incorruptible et compacte, s'emploie dans les constructions navales, le charronnage, etc. L'écorce intérieure, de couleur rousse, est un des astringents les plus puissants. On

en fait grand usage dans le tannage des cuirs et dans la teinture. Une décoction un peu forte de cette écorce fait une encre excellente avec l'oxyde de fer. Les légumes, avant leur parfaite maturité, sont plus astringents encore que l'écorce. Roxburgh assure qu'il découle de cet arbre de la Gomme arabique en abondance. Il est singulier qu'au Sénégal, d'après les observations de M. Perrottet, la même espèce ne produise qu'un suc gommeux rougeâtre, légèrement amer, se concrétant difficilement en larmes, et qui tombe souvent à terre, où il forme des croûtes si épaisses qu'elles empêchent les plantes de se développer. Cette gomme n'est pas recueillie par les habitants du Sénégal, et on ne la trouve point mélangée avec celle que le commerce tire de ce pays.

Les nègres du Sénégal appellent cette espèce Neb-neb. Ils emploient son écorce en infusion contre la dysenterie. Les fruits servent également au tannage des cuirs, mais on leur préfère ceux de l'espèce précédente. Le bois est recherché pour la construction des petites embarcations.

ACACIA SING. — Acacia Sing Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. 1, p. 251.

Épines géminées, minimes, ou nulles. Rameaux étalés, glabres, de même que les ramules. Feuilles à 10-20 paires de pennules 30-40-juguées; folioles linéaires, glauques; une glandule oblongue plus bas que les pennules, et 2 ou 3 glandules plus petites entre les dernières pennules. Capitules fasciculés, axillaires.

Arbre très-rameux, haut de 30 à 40 pieds; tronc droit, fort gros; rameaux bruns, presque inermes. Folioles minimes. Fleurs très-petites, blanchâtres, odorantes. Corolle tubuleuse, quinquéfide au sommet. Étamines très-nombreuses. Legume inconnu.

Cette espèce a été observée par MM. Leprieur et Perrottet dans la Sénégambie. Les nègres l'appellent Sing ou Zing. C'est un arbre qui se distingue par des branches élégamment disposées en parasol, comme celles du Cèdre du Liban. Il est assez rare au Sénégal, car on n'en rencontre jamais à la fois qu'un ou deux individus plantés au milieu des villages. C'est sous leur ombrage que les chets de peuplades se réunissent pour délibérer sur les affaires du

pays. Cet Acacia exsude une gomme blanchâtre, en petites larmes et peu abondante. Il a des racines extrêmement longues, dures et flexibles, qui servent aux nègres à faire des manches de zagaies.

. Acacia a épines blanches. — Acacia eburnea Willd. — Roxb. Corom. tab. 199.

Épines géminées, connées. Rameaux et pétioles glabres. Feuilles à 4-8 paires de pennules 6-12-juguées; folioles oblongues, minimes; une glandule au-dessous de la paire inférieure de pennules. Capitules pédonculés, agrégés, axillaires. Légume linéaire, légèrement tordu, 8-10-sperme. — Épines blanches, longues d'environ 12 pouces. Fleurs jaunes.

Cette espèce, originaire de l'Inde, est cultivée en orangerie comme plante d'ornement.

ACACIA DE FARNÈSE. — Acacia Farnesiana Willd. — Duham. Arb. ed. nov. 2, tab. 28. — Mimosa Farnesiana Linn.

Épines géminées. Ramules, pétioles et pédoncules légèrement pubescents. Feuilles à 5-8, paires de pennules 15-20-juguées; folioles linéaires, glabres; une glandule entre la plupart des pennules. Capitules axillaires, ordinairement géminés. Pédoncules inégaux. Légumes cylindriques, arqués.

Arbrisseau de 8 à 12 pieds de haut, originaire de l'Inde ou de l'Arabie. On le cultive en Provence, en Italie, en Espagne et dans tout l'Orient, à cause de l'odeur extrêmement agréable de ses fleurs, qui sont d'une belle couleur jaune, et qui se succèdent pendant tout l'été. Les musulmans les font entrer dans un grand nombre de parfums.

ACACIA PANICULÉ. — Acacia leucophlæa Dec. — Mimosa leucophlæa Roxb. Corom. tab. 150.

Épines géminées. Feuilles à 8-12 paires de pennules 20-30juguées; folioles très-petites, linéaires-oblongues, obtuses, glabres, sessiles. Pétiole commun glandulifère entre les paires externes de pennules. Capitules en grappes disposées en panicule terminale. Légume linéaire, comprimé, obtus, lisse, subfalciforme. Cet arbre croît dans les contrées montagneuses de l'Inde, et s'élève à une hauteur considérable. Son bois est moins durable que celui de l'Acacia d'Arabie. L'écorce est fortement astringente; les Hindous en distillent une boisson alcoolique.

ACACIA A FEUILLES ATOMAIRES. — Acacia Hamatoxylon Willd. Enum. — Acacia atomiphylla Burchell.

Épines géminées, grêles, glabres, de même que les rameaux; ramules, fémilles et pédoncules veloutés. Feuilles à 8-16 paires de pennules 18-24-juguées; folioles obtuses, atomaires, trèsrapprochées; une glandule entre chacune des deux dernières paires de pennules. Capitules géminés ou ternés, axillaires, pédonculés. Légume cotonneux, linéaire.

Cette espèce croît au cap de Bonne-Espérance. Elle est curieuse à cause de l'extrême petitesse de ses folioles, tellement rapprochées les unes des autres, qu'elles paraissent n'en faire qu'une seule.

ACACIA A FRUIT ÉPINEUX. — Acacia acanthocarpa Willd. Enum. — Acacia uncinella Desf. Cat. Hort. Par.

Aiguillons stipulaires, géminés, oncinés. Pétioles non glandulifères, aiguillonnés. Feuilles à 6-8 paires de pennules 6-15juguées; folioles oblongues, pubescentes. Capitules axillaires, géminés, pédonculés. Légumes aplatis, falciformes, armés d'aiguillons aux deux bords. — Fleurs d'un lilas pâle.

Cotte espèce, indigène dans la Nouvelle-Espagne, est cultivée dans les orangeries. Elle est très-distincte par son légume bordé d'aiguillons rougeâtres. Ses feuilles sont un peu irritables au contact.

ACACIA LEBBER. — Acacia Lebbek Willd. — Pluck. Mant. 2, tab. 331, fig. 1.

Rameaux inermes. Feuilles à 2-4 paires de pennules 6-8-juguées. Folioles ovales, obtuses, inéquilatérales, glabres; pétioles sans glandules. Capitules pédonculés, agrégés. Fleurs pédicellées. Légume chartacé, aplati, oblong, rétréci aux deux bouts, 7-8-sperme. — Fleurs grandes, rougeâtres.

Get arbre est cultivé dans les jardins de l'Inde et de l'Égypte, à cause de la beauté de son feuillage et de ses fleurs.

ACACIA ÉLEVÉ. — Acacia procera Willd. — Mimosa procera Roth. Cofon. 2; tab. 121.

Rameaux inerities. Fetilles à 4 paires de pennules 5-8-juguétés; folioles glabres, ovales, pointues; base du pétiole munié d'une glandule déprimée. Capitules pédonculés, rapprochés en panicule terminale. Légume plane, glabre, rétréci aux deux bouts. — Fleurs d'un jaune pale. Étamines monadelphes, trèsnombréuses: Légume long de 6 à 7 pouces.

Cet Acacia est un des plus grands arbres forestiers de l'Inde, et son bois est fréquemment employé dans les constructions.

ACAULA TRES-ODORANT. — Acacia odoratissima Wild. — Mimosa odoratissima Roxb. Corom. 2, tab. 120.

Rameaux inermos. Feuilles à 4 paires de pennules 10-12juguées; folioles ovales oblongues, obtuses: les inférieures minimes; une glandule déprimée à la base du pétiole et entre les dernières paires de pennules. Capitules pédontules, agrégés, disposés en panicule terminale. Légume aplati, glabre, rétréci aux deux bouts. — Fleurs d'un jaune pâle.

Cet arbre croit dans le Malabar; il fournit un excellent bois de construction. Ses fleurs, disposées en une panicule très-ample, répandent l'odeur la plus suave. On le cultive dans nos serres.

ACACIA GLAUQUE. — Acacia glauca Willd. — Mimosa glauca Linn. — Catesb. Carol. 2, tab. 42. — Trew, Ehret. tab. 36.

Athre inerme, glabre. Feuilles à 4-6 paires de pennules 12-15-juguées; folioles distantes, linéaires, pointues, glauques en dessous. Capitules axillaires, pédonculés, subgéminés. Légume linéaire, plane, rétréci aux deux bouts. — Fleurs blanches, quinquéfides, décandres. Légume long de 4 pouces sur 2 lignes de large.

Cette espèce habite l'Amérique equatoriale. On la cultive dans nos serres chaudes comme plante d'ornement. Acaria a Capituins Blancs. — Acacia leucocephala Link, Enum. — Mimosa leucocephala Lamk. Dict.

Arbrisseau inerme, glabre. — Feuilles à 4 ou 5 peires de pennules 12-15-juguées; folioles oblongues linéaires, pointues; pétiole pubérule, quelquefois glanduleux vers la base. Capitules pédonculés, axillaires, subgéminés. Légume à stipe de la longueur du pédoncule.

Cette espèce, souvent confondue avec la précédente, n'est pas rare dans les collections. Elle est indigène dans l'Amérique méri-

dionale.

AGAGIA DISCOLORE. — Acacin discolor Willd. — Bot. Mag. tab. 1750. — Mimosa discolor Andr. Bot. Rep. tab. 235. — Mimosa botry cephala Vent. Hort. Cels. tab. 1.

Inerme. Feuilles à 5 paires de pennules 9-12-juguées; félioles oblongues, pointues, glabres, pâles en dessous; pétiole glanduleux à la base, pubescent ainsi que les ramules. Capitules pédicellés, disposés en longues grappes axillaires. Légume plane, linéaire, obtus. — Fleurs jaunes, très nombreuses.

Cette jolie plante est fréquemment cultivée dans les colléctions de plantes de la Nouvelle-Hollande.

ACACIA PUBESCENT. — Acacia pubescens R. Br. — Mimosa pubescens Vent. Malm. tab. 21. — Bot. Mag. tab. 1263.

Inerme. Rameaux cylindriques, hérissés. Feuilles de 3 à 10 paires de pennules, 6-18-juguées; folioles linéaires, glabres; pétiole non glanduleux. Capitules globuleux, pédicellés, disposés en longues grappes axillaires. — Capitules petits, jaunes, très-nombreux.

Petit arbre, indigene dans la Nouvelle-Hollande orientale, à feuillage d'une grande élégance. On cultive cette espèce comme plante d'ornement.

ACACIA ARBORESCENT. — Acacia arborea Willd. — Mimesa arborea Linn. — Sloan. Jam. 2, tab. 182, fig. 1, 2.

Inerme. Ramules et pétioles couverts d'un duvet ferrugineme. Feuilles à 7-12 paires de pennules 16-18-juguées; folioles

oblongues, inéquilatérales, glabres; une glandule déprimée entre la plupart des pennules. Capitules géminés pa ternés, axillaires, pédonculés. Légumes subcylindracés, arqués.

Cette espèce croît à la Jamaïque. On la cultive pour l'ornement de nos serres chaudes. Ses fleurs, très-apparentes, sont d'un vif incarnat.

ACACIA NÉMOU.—Acacia Nemu Willd.—Mimosa arbores Thunb. Fl. Jap.—Banks, Ic. Kæmpf. tab. 19.—Mimosa speciosa Thunb. Act. Soc. Linn.

Inerme. Feuilles d'environ 9 paires de pennules multijuguées; folioles inéquilatérales, pointures; pétiole glandulifère à la base. Capitules pédonculés, disposés en panicule terminale. Légumes linéaires, pubescents.

Cet arbre est cultivé dans les jardins des Japonais. Il ressemble beaucoup au Julibrizin.

ACACIA JULIBRIZIN. — Acacia Julibrissin Willd. — Mimosa Julibrissin Scop. Del. Insubr. 1, tab. 8.

Inerme. Feuilles à 8-12 paires de pennules 30-juguées; folioles cultriformes, pointues, ciliolées; pétiole glanduleux à la base, légèrement pubescent. Capitules pédonculés, disposés en corymbe terminal. Étamines très-nombreuses. Légume chartacé, rectiligne, oblong, rétréci aux deux bouts.

Arbre de grandeur moyenne. Branches étalées horizontalement. Feuilles d'un vert gai, longues d'un pied et davantage, sur 8 à 10 pouces de large. Folioles petites, longues d'environ 4 lignes. Corymbes de 20 à 40 épis portés sur des pédoncules très-longs. Corolle monopétale, 3 fois plus longue que le calice. Étamines longues de plus d'un pouce, à filets grêles, divergents, d'un rose tendre.

Cette espèce magnifique, originaire de la Perse, est fort répandue dans les jardins en Orient, et elle commence à ne pas être rare dans le midi de la France. C'est une acquisition précieuse pour la décoration de nos parcs et de nos bosquets, car elle est assez rustique pour résister aux hivers des environs de Paris, sans aucun ahri; mais elle ne fructifié plus sous cette latitude. Ses branches

s'étalent comme celles du Cèdre du Liban; son feuillage léger est d'une grande élégance, et rien ne surpasse l'éclat de ses innombrables faisceaux de fleurs, qui ressemblent à des aigrettes de soie rose. Le bois, dur, jaune et marbré, peut servir à la menuiserie; à l'état frais, il répand une odeur d'ail très-forte lorsqu'on le saie.

Le Julibrizin se multiplie de graines et de boutures; mais les jeunes sujets sont assez difficiles à élever en orangerie, et l'on ne peut les exposer en plein air avant qu'ils aient acquis une certaine force.

## DEUXIÈME FAMILLE.

## LES CESALPINIEES — CÆSALPINIEÆ.

(Leguminosarum genn. Juss.—Cæsalpinieæ et Lomentaceæ R. Benven; Gen. Rem. in Flind.)

Cette famille est aussi un démembrement des Legumineuses de M. de Jussieu; elle se compose du sonsordre des Césalpiniées de M. Decandolle.

Les Césalpiniées, quant à leur utilité et à l'élégance de leurs formes, ne le cèdent ni aux Mimosées, ni à aucune autre famille végétale. La médecine emprunte à ce groupe des remèdes purgatifs, tels que la Casse, les Sénés, les Tamarins; ou anthelmintiques, comme les écorces des Andira; ou balsamiques, comme le Copahu. L'art du teinturier y trouve des matières colorantes indispensables, comme les Bois de Campêche et de Fernambouc. Les graines de l'Arachis et du Voandzéia abondent en huile grasse; d'autres sont aromatiques, comme la Fève de Tonka. Le Caroubier et plusieurs autres Césalpiniées produisent des fruits agréables au goût. Les Bauhinia, les Brownea, les Poinciana, l'Amherstia, nous étonnent par le luxe de leur inflorescence. Nos parcs et nos bosquets se sont enrichis de plusieurs grands arbres du même groupe, tels que les Gleditschia, les Cercis, et le Chicot du Canada.

## Caractères de la famille.

Arbres, ou arbrisseaux, ou herbes; tiges et rameaux ordinairement cylindriques.

Feuilles éparses, paripennées, ou bipennées, ou impa-

ripennées, ou rarement simples; côte souvent munie de glandules peltées. Stipules libres ou adnées au pétiole, rarement spinescentes.

Fleurs hermaphrodites, ou rarement polygames ou unisexuelles, irrégulières. Pédicelles souvent accompagnés d'une bractéole.

Calice inadhérent, le plus souvent à 5 divisions inégales. Estivation imbricative.

Disque mince, tapissant le fond du calice et ac ter-

Disque mince, tapissant le fond du calice et se terminant par un annule périgyne.

Corolle (par exception nulle) périgyne; pétales au nombre de 5 (quelquefois, par avortement, moins de 5), alternes avec les lobes du calice, onguiculés, libres, inégaux, irrégulièrement imbriqués en préfloraison.

Étamines souvent 10, quelquefois moins par avagtement, ayant même insertion que les pétales; fileta indgaux, libres ou rarement soudés; anthères à 2 hourses contiguës, s'ouvrant chacune par un pore apicilaire ou par une fente longitudinale.

Pistil: Ovaire solitaire, multiovulé; style terminal, à

stigmate très-simple.

Péricarpe: Légume polysperme, souvent lomentacé, ou bien oligosperme, ou monosperme. Rarement un drupe.

Graines horizontales, attachées à la suture supérieure, lisses, quelquefois enveloppées dans une pulpe charane ou farineuse. Périsperme nul, ou rarement corns. Embryon rectiligne: radicule pointant vers le hile; cotylédons grands, presque toujours entiers et épigés; plumule apparente.

Les genres que cette famille contient sont répartis en deux sections.

# SECTION I<sup>re</sup>. CÉSALPINIÉES VRAIES. — Cæsalpinicæ veræ Bartl.

Corolle non papilionacée. Étamines libres.

Gymnocladus Lamk. — Gleditschia Linn. — Anoma Lour .- Guilandina Linn .- Coulteria Humb. Bonpl. et Kth. (Tara Molin.) — Cæsalpinia Linn. (Campecia et Ticanto Adans.) — Poinciana Linn. (Poincia Neck.) — Mezoneuron Desf. — Reichardia Roth. — Hoffmannseggia Cav. — Melanosticta Dec. — Pomaria Cav. — Hamatoxylon Linn. — Parkinsonia Linn. — Cadia Forsk. (Spaendoncea Desf.) — Zuccagnia Cav. — Ceratonia Linn. — Hardwickia Roxb. — Jonesia Roxb. (Saraca Linn.) — Tachigalia Aubl. (Cubaca Schreb. Valentinia Neck. Tachia Pers.) — Baryxylum Lour. — Molden-Mattera Schrad. (Dolichonema Neow.) — Humboldtia Vahl (Batschia Vahl.) — Heterostemon Desf. — Tamarindus Linn. — Cassia Linn. (Cathartocarpus Pers. Bactyrilobium Willd. Grimaldia Schranck. Senna Tourn.)-Labíchea Gaudich. — Metrocynia Pet. Thou. — Afzelia Smith. (Pancovia Willd.) - Schotia Jacq. - Copaifers Linn. (Copaiva Jacq.) — Cynometra Linn. — Intsia Pet. Thou. - Eperua Aubl. (Rotmannia Neck. Panzera Willd.) — Parivoa Aubl. (Alderia Neck. Dimorpha Willd.) - Anthonota Pal. Beauv. - Outea Aubl. -Vouapa Aubl. (Macrolobium Schreb. Kruegeria Neck.) — Hymenæa Linn. — Schnella Raddi. — Bauhinia Linn. (Casparia Kunth. Pauletia Cav. Phanera Lour.) - Cercis Linn. — Palovea Aubl. (Ginannia Scop.) — Aloexylum Lour. — Amaria Mutis. — Bowdichia Humb. Boupl. et Kth .- Crudia Willd. (Cyclas Schreb. Apalatra, Touchiroa, Vouarana et Parivoæ sp. Aubl.) - Dialium Linn. (Aruna et Dialium Schreb. Arouna Aubl. Cleyria Neck. Codarium Soland. Vatairea Aubl.)

Secrion II. GEOFFROYÉES. — Geoffroyeæ. Dec. Prodr. Corolle papilionacée. Étamines monadelphes ou diadelphes.

Arachis Linn. — Voandzeia Pet. Thou. — Peraltea Humb. Bonpl. et Kunth. — Andira Lam. (Vouacapoua Aubl.) — Brongniartia Humb. Bonpl. et Kunth. — Geoffræa Jacq. (Acouroa Aubl. Drakensteinia Neck.) — Brownea Jacq. — Amherstia Wallich. — Dipterix Schreb. (Baryosma Gærtn. Coumarouna Aubl. Heinzia Scop. Bolducia Neck.)

Genre voisin des Césalpiniées : Moringa Burm.

Section I<sup>re</sup>. **GÉSALPINIÉES VRAIRS.** — Cæsulpinieæ veræ Bartl.

· (Leguminosarum tribus X vel Cassica Dec. Prodr.)

Corolle régulière ou irrégulière, non papilionacée. Étamines libres.

Genre CHICOT. — Gymnocladus Lamk.

Fleurs diorques par avortement. Calice tubuleux, quinquéfide, caduc. Pétales 5, égaux, oblongs, insérés à la gorge du calice. Étamines 10, incluses, ayant même insertiou que la corolle. Légume un peu falciforme, épais, pulpeux en dedans et partagé par des cloisons transversales.

Ce genre ne contient que l'espèce dont nous allons donner la description.

CHICOT DU CANADA. — Gymnocladus canadensis Lamk. — Mich. Fl. Am. Bor. 2, p. 241, tab. 51. — Mich. fil. Arb. 2, tab. 23. — Duham. ed. nov. 6, p. 61, tab. 19. — Reichenb. Ic. Exot. tab. 40. — Guilandina dioica Linn.

Arbre à cime arrondie, haut de 50 à 60 pieds, sur 3 à 4 pieds

de circonférence. Écorce très-raboteuse. Feuilles longues quelquesois de près de 3 pieds, sur 18 à 20 pouces de large, 2 sois paripennées; solioles ovales, pointues, alternes ou subopposées, d'un beau vert et presque entièrement glabres dans leur parsait développement. Grappes droites, longues de 4 à 5 pouces, solitaires à l'extrémité des ramules de l'année. Corolle blanchâtre, un peu cotonneuse. Légumes larges de 2 à 3 pouces, d'un rouge brun. Graines arrondies, grosses comme le bout du petit doigt, grisâtres, très-dures.

Cet arbre croît dans le haut Canada, dans les parties septentrionales de la Louisiane, et dans les provinces centrales des États-Unis; sa présence dans ces contrées est, selon M. Michaux, le signe caractéristique des meilleures terres.

Le Gymnocladus, introduit en Europe depuis près d'un siècle, est assez commun dans les plantations d'agrément. En été, sa tête, bien garnie de feuilles, est d'un bel aspect; mais en hiver, lorsqu'elle est dépouillée, les branches nues et peu nombreuses de cet arbre lui donnent un port tout particulier qui le fait ressembler à un arbre mort; et c'est probablement à cause de cela que les Français du Canada lui ont donné le nom de Chicot, dénomination par laquelle on le désigne aussi parmi nous. Le bois du Chicot est très-compacte, d'un grain fin et très-serré, et d'une couleur rose qui le rend propre aux ouvrages d'ébénisterie. Il est également bon pour les constructions. Les premiers colons qui s'établirent dans la partie des États-Unis où il est indigène, croyant trouver dans ses graines une substance propre à remplacer le Café, le nommèrent Arbre à Café; meie l'unage en fut bientôt abandonné sous ce rapport.

Le Gymnocladus aime les bonnes terres; on peut néanmains le planter dans celles qui sont un peu légères et fraîches: les terrains trop humides ne lui sont pas favorables. La plupart des individus qui existent en France sont mâles, et, par conséquent, stériles; mais on les multiplie facilement des rejets que poussent les racines.

Genre FÉVIER. - Gleditschia Linn.

Fleurs polygames-diorques. Calice infondibuliforme, à 5,

4 ou 5 divisions égales. Pétales et étamines insérés à la gorge du calice, en même nombre que les sépales, ou en nombre moindre par avortement. Style court. Stigmate pelté, rostré. Légume stipité, comprimé ou rarement subcylindracé, continu, rectiligne ou subfalciforme, souvent pulpeux à l'intérieur, polysperme ou par exception monosperme.

Arbres. Tronc souvent épineux. Ramules supra-axillaires souvent spinescents. (La plupart des espèces vérient à tronc et à rameaux tantôt inermes, tantôt plus ou moins épineux.) Feuilles composées ou décomposées, pari- ou imparipennées (toutes ces modifications se trouvent sur le même individu; les jeunes pousses terminales et les individus jeunes offrent ordinairement des feuilles bipennées); folioles crénelées, inéquilatérales, subsessiles, alternes ou opposées. Fleurs verdâtres ou jaunâtres, petites, en grappes spiciformes, latérales ou subterminales. Ramules florifères très-courts ou abortifs, naissant sur le vieux bois.

Les Féviers sont indigènes dans l'Amérique septentrionale, en Chine, et dans les contrées au sud du Caucase. On en connaît une dizaine d'espèces. Presque toutes résistent à nos hivers les plus rigoureux, et fructifient aux environs de Paris; néanmoins ces arbres deviennent plus vigourcux dans le midi de la France. Les fleurs des Féviers ont peu d'apparence; mais leur feuillage léger, qui ne tombe qu'après les premières gelées, les distingue de pos arbres indigènes : aussi aime-t-on à les planter dans les parcs, dans les jardins paysagers et sur les promenades publiques. En automne, lorsqu'ils sont chargés de leurs longues gousses pendantes, leur aspect est tout à fait particulier. Il serait utile de multiplier les Féviers dans nos forêts; ils s'accommodent de la plupart des terrains. Leur bois est dur, veiné de rouge, d'un grain fin et serré : on pourrait l'employer avec avantage dans les constructions et la menuiserie. Les fortes épines qui arment les troncs et les branches de ces arbres les rendent très-propres, à former des clôtures impénétrables. Les semis des Féviers ont besoin d'être abrités des fortes gelées, pendant les premières années. On multiplie aussi les espèces moins répandues par la greffe en fente.

La pulpe, plus ou moins abondante, contenue dans le légume des Féviers, est d'une saveur douceatre; mais elle devient très-acre et astringente par la dessication. Ses émanations prennent à la gorge et excitent l'éternument.

Nous allons donner la description des espèces bien connues; il en existe dans les jardins plusieurs autres qui ne sont pas suffisamment étudiées.

#### SECTION I'e.

Legumes polyspermes, au moins 5 ou 6 fois plus longs que larges.

FÉVIER TRIACANTRE. — Gleditschia Triacanthos Linn.? — Mich. fil. Arb. 2, p. 164, tab. 10. — Duham. ed. nov. 4, tab. 25. (non Watson, Dendrol. Brit.)

Épines raméaires cylindracées-coniques, subulées au sommet, comprimées à la base, ordinairement trifides. Feuilles à 10-14 paires de folioles lineaires-oblongues, ou oblongues, ou oblongues-lancéolées, obtuses, subrhomboïdales à la base, légèrement crénelées, pubescentes en-dessous. Grappes spiciformes: les femelles lâches; les mâles denses; fleurs pédicellées. Ovaire cotonneux aux bords. Légumes chartacés, aplatis, tordus, presque sans pulpe, 10 à 12 fois plus longs que larges.

Arbre dont le tronc atteint en Amérique, dans des expositions favorables, plus de 50 pieds de haut, sur 3 à 4 pieds de diamètre. Épines, principalement abondantes sur les jeunes individus, d'un pourpre noirâtre: celles du tronc longues de 4 à 8 pouces, ordinairement fasciculées, à plusieurs ramifications alternes; celles des branches simples, ou plus souvent munies vers leur base de 2 ramifications courtes et opposées. Rameaux ponctués, d'un brun roux ou grisâtre. Feuilles longues de 3 à 4 pouces; pétiole commun velu; pétiolules veloutés; folioles submembranacées, d'un vert un peu jaunatre, longues de 10 à 15 lignes, sur 2 à 4 lignes de lamb. Grappes longues de 3 à 4 pouces, dressées ou

ascendantes. Calices pubescents, à lanières linéaires-lancéolées, pointues. Pétales oblongs-obovales, obtus, cotonneux, d'un blanc jaunâtre. Légumes rougeâtres avant leur parfaite maturité, subfalciformes, longs de 10 à 15 pouces, sur 10 à 15 lignes de large; stipe long de 8 à 12 lignes. Graines ellipsoïdes, obtuses aux deux bouts, aplaties, d'un brun tirant sur le jaune.

Le Fèvier Triacanthe (Sweet Locust des Anglo-Américains) croît aux États-Unis, principalement, selon M. Michaux, dans les vallons fertiles au milieu desquels circulent les rivières qui se jettent dans le Mississipi: le pays des Illinois, et surtout la partie méridionale du Kentucky et des états de l'Ouest-Tennessée, le produisent très-abondamment.

« Le vrai bois ou le cœur du Gloditschia Triacanthos, dit » M. Michaux, ressemble beaucoup, par son organisation, à » celui du Robinia Pseudacacia; mais il en diffère surtout » en ce qu'il a le grain plus grossier, et les pores plus ouverts; » ils le sont même plus que dans les Chênes rouges : lorsqu'il est » parfaitement desséché, sa dureté est extrême. Cependant le » bois de cet arbre est assez peu estimé au Kentucky, où l'on a » eu, plus que partout ailleurs, des occasions de l'employer et » d'en apprécier les qualités : on n'en fait usage ni pour la bâ-» tisse, ni pour le charronnage; seulement l'on en fait parfois des » barres pour enclore les champs; mais ce n'est qu'occasionnel-» lement et lorsque les arbres qui pourraient en fournir de meil-» leures, sont moins à la portée des cultivateurs. Je crois aussi » que le bois du Gleditschia Triacanthos est peu propre à » l'ébénisterie : le Cerisier de Virginie et le Noyer sont très-» préférables; c'est ce que l'expérience a appris aux habitants » des pays où il est le plus abondant. Le seul objet pour lequel » il pourrait être employé avec un grand avantage, serait » d'en former des haies, qui, au moyen des fortes épines » dont les branches se garnissent, seraient impénétrables. — » La pulpe des fruits est très-douce dans le premier mois » qui suit leur maturité, mais ensuite elle devient très-acre. » Avec cette pulpe encore fraîche et soumise à la fermentation, » on fait quelquefois de la bière; mais cette pratique n'est point

» généralement usitée; car, dans les états de l'Ouest, où les » Pommiers sont devenus fort abondants, on extrait des fruits de

» ceux-ci des liqueurs bien préférables. »

Cet arbre, introduit en Europe depuis plus d'un siècle, est aujourd'hui fort commun dans nos plantations. L'espèce que nous venens de décrire n'est peut-être ni le Gleditschia Triacanthos de Linne, ni celui qu'a figuré M. Michaux dans son Traité des Arbres forestiers de l'Amérique septentrionale. Il existe plusieurs autres Gleditschia voisins de celui-ci, avec lequel on les confond; mais nous n'avons pas été à même d'étudier suffisamment leurs caractères distinctifs.

Févier réroce. — Gleditschia ferox Desfont: Arb. 2, p. 247. — Gleditschia macrantha Desfont. (ex errore typographico pro macracantha) Cat. Hort. Par. ed. 3, p. 410 (non Desfont. Arb.)

Épines grosses, comprimées: celles du tronc très-rameuses, longues, fasciculées; les raméaires tricuspidées. Feuilles à 8-15 paires de folioles lancéolées, ou oblongues, on oblongues-lancéolées, ohtuses, crénelées ou sinuolées, pubescentes aux bords. Grappes mâles denses, spiciformes. Légumes....

Tronc hérissé d'épines très-fortes, d'un brun roux, atteiguant jusqu'à 10 pouces de long: ramifications inférieures trieuspidées, longues de 3 à 5 pouces. Branches peu ou point pouctuées: épiderme d'abord verdêtre, puis grissètre. Épines raméaires longues de 2 à 3 pouces, très-fortes, garnies vers la base de 2 ramifications subopposées, presque aussi longues que l'axe principal. Feuilles longues de 6 à 12 pouces; pétiole commun subtetragone, légèrement pubescent; pétiolules courts, veloutes; folioles roides, d'un vert gai, subfalcaformes, longues de 1 à 3 pouces, larges de 4 à 8 lignes. Grappes mâles longues de 2 à 4 pouces. Fleurs subsessiles. Galices veloutes, d'un brun jaunêtre: lanières lancéolées, plus longues que le tube. Pétales ovales, pubescents, de la longueur des lanières calicinales. Filets glabres, saillants. — Fleurs femelles et léguntes incennus.

Cette espèce; assez répandue dans les jardins, set facile à reconnaître à ses épines très-grosses et comprimées. On ignore son origine. Beaucoup de pépiméristes la cultivent sous le nom de Gleditschia macracantha, nom qu'il faut supprimer, parce qu'il a été appliqué par M. Desfontaines, d'abord, dans son Histoire des Arbres et Arbrisseaux, à notre Gleditschia Fontanesii, espèce souvent confondue avec le Gleditschia sinensis, et plus tard, dans la troisième édition du Catalogue des Plantes cultivées au Jardin du Muséum, à l'espèce dont nous venons de parler.

Févier de Despontaines. — Gleditschia Fontanesii Spach, Monogr. ined. — Gleditschia macravantha Desfont. Arb. 2; pag. 246 (non Cat. Hort. Par. ed. 3). — Gleditschia ferta Desfont. Cat. Hort. Par. ed. 3, pag. 409.

Feuilles à 4-8 paires de folioles luisantes, glabres, rhombotdales, ovales, ou ovales-oblongues, ou ovales-lancéolées, ou rarement lancéolées, obtuses, mucronulées, crénelées ou dentées. Pédicelles de la longueur du tube calicinal. Grappes lâches. Ovaires pubescents aux bords. Légumes coriaces, pulpeux, non tortillés, courtement stipités, glauques, tantôt rectilignes et subcylindracés, tantôt plus ou moins aplatis et acinaciformes.

Grand arbre. Rameaux d'un brun tirant sur le vert, ponctues. Epines d'un brun roux : celles du tronc ordinairement fasciculées, plus ou moins épaisses, longues de 3 à 6 pouces: ramifications coniques-cylindracées, très-acérées; épines des rameaux axillaires, ou supra-axillaires, très-grosses, pen ou point comprimées, longues de 1 à 2 pouces. Pétiole commun long de 2 à 4 pouces, canaliculé en dessus, légèrement pubescent; pétiolules très-courts, veloutés. Folioles d'un vert gai, roides, de forme très-variable, ordinairement plus petites que dans le Févier de Chine, inégales, longues de 9 à 30 lignes, sur 3 à 7 lignes de large. Grappes (femelles) ordinairement latérales, assez lâches, solitaires ou fasciculées, étalées ou ascendantes, longues de 18 à 30 lignes. Pédoncule commun, pédicelles et corolles légèrement cotonneux. Calices d'un jaune verdâtre et presque glabres en dehors, cotonneux en dedans; lanières linéaires-lancéolées ou linéaires-oblongues, un peu plus

longues que le tube. Pétales blanchâtres, oblongs obovales ou obovales spathulés, un peu plus longs que les lanières du calice. Légumes longs de 4 à 8 pouces, larges de 8 à 10 lignes, tantôt assez minces, tantôt presque aussi épais que larges, d'un brun de châtaigne couvert de poussière glauque; sutures plus ou moins épaisses, 1-3-carénées. Graines grosses, ovales ou irrégulièrement anguleuses.

Ce Févier, originaire, à ce qu'il paraît, de la Chine, est assez commun dans les plantations d'agrément. Les pépiniéristes le confondent souvent avec le Gleditschia sinensis, auquel il ressemble par le feuillage, mais qui en diffère beaucoup par ses légumes très-larges. La longueur et la force des épines est trèsvariable dans le Févier de Desfontaines, et l'on voit même assez souvent des individus tout à fait inermes.

FÉVIER DE CHINE. — Gleditschia sinensis Lamk. Encycl.

Épines grosses, non comprimées: celles du tronc rameuses; les raméaires simples ou bi- ou trifurquées. Feuilles à 4-8 paires de folioles glabres, un peu coriaces, ovales, on elliptiques, ou ovales-oblongues, crénelées ou dentelées. Pédicelles de la longueur du tube calicinal. Ovaires glabres. Pétales oblongs-spathulés, de moitié plus longs que les lanières du calice. Légumes coriaces, pulpeux, aplatis, courtement stipités, non tortillés, rectilignes ou subacinaciformes, glauques.

Grand arbre. Rameaux ponctués, d'un brun grisâtre. Épines du tronc composées ou décomposées, longues de 6 pouces ou davantage; ramifications alternes, coniques, pointues. Épites raméaires longues de 2 à 3 pouces, supra-axillaires, fortes, coniques, pointues, ordinairement bi- ou trifurquées au milieu, d'un jaune verdâtre. Feuilles assez semblables à celles d'un Frêne. Pétiole commun long de 4 à 6 pouces, canaliculé en dessus, glabre ou légèrement pubescent; pétiolules três-courts, veloutés; folioles longues de 10 à 25 lignes, sur 8 à 12 lignes de large, d'un vert gai, luisantes en dessus, alternes ou opposées, rétuses, mucronulées, plus ou moins inéquilatérales, souvent rhomboïdales. Grappes dressées ou ascendantes, denses,

longueur de 2 à 4 pouces. Calices légèrement veloutés, longs d'environ 4 lignes; lanières linéaires-oblongues, obtuses, de la longueur du tube. Étamines des fleurs mâles plus longues que les pétales. Légumes ordinairement rectilignes, longs de 6 à 9 pouces, sur 15 à 18 lignes de large, épais de 3 à 4 lignes, pulpeux, amincis aux bords, d'un brun de châtaigne couvert de poussière glauque; sutures bi- ou tricarénées, tranchantes. Graines grosses, ellipsoïdes, latinses aux deux bouts, d'un brun clair.

Cet arbre, souvent confondu avec le Févier de Desfontaines, est cultivé en Europe depuis une cinquantaine d'années. Il est trèscaractérisé par son feuillage ample, ainsi que par ses légumes fort larges et non tordus.

FÉVIER DE LA CASPIENNE. — Gleditschla caspica Dessont. Arb. vol. 2, p. 247.

Épines comprimées: celles du tronc (le plus souvent nulles) 2 fois ramcuses, grêles; celles des ramcaux ordinairement courtes et simples. Feuilles à 6-12 paires de folioles oblongues, ou elliptiques, ou ovales-oblongues, subrhomboïdales, obtuses ou rétuses, mucronulées, crénelées, pubescentes aux bords. Grappes spiciformes: les femelles subverticillées, interrompues; fleurs subsessiles. Ovaires glabres. Légumes courtement stipités, subchartacés, aplatis, tortilles, subfalciformes.

Grand arbre. Écorce du tronc lisse, grisâtre. Rameaux tuberculeux, couverts d'un épiderme d'abord verdâtre, puis cendré.
Ramules de l'année précédente couverts d'un épiderme pourprenoir. Épines du tronc brunes, atteignant 8 à 12 pouces de long,
et munies de ramifications dont les plus longues mesurent jusqu'à
un demi-pied. Pétiole commun pubescent, canaliculé en dessus;
pétiolules courts, veloutés; folioles d'un vert gai, luisantes, un
peu coriaces, de forme très-variable, opposées ou alternes: les
2 ou 4 inférieures longues de 6 à 8 lignes, larges de 3 à 4 lignes;
les autres longues de 1 à 2 pouces, larges de 6 à 8 lignes. Grappes interfoliaires, longues de 2 à 4 pouces; celles des fleurs mâles
très-denses. — Fleurs mâles: Calice velouté; lanières linéaires-

oblongues, obtuses, plus longues que le tube. Pétales oblonges, inclus. Étamines saillantes, glabres. — Fleurs femelles: Calice velouté: lanières linéaires ou linéaires-lancéolées, de la longueur du tube. Pétales ovales ou obovales-oblongs, blanchâtres, de la longueur des lanières calicinales. Légumes longs de 5 à 8 pouces, larges de 10 à 18 lignes, d'un brun roux, peu pulpeux, tranchants aux bords, acuminés.

Cette espèce, indigène en Perse dans les contriles voisines de la Caspienne, n'est pas rare dans les plantations d'agrément. Son feuillage est très-élégant.

#### SECTION II.

Légume aplati, ovale-oblique, presque aussi large que long, mucroné, chartacé, non pulpeux, monosperme, un peu plus long que le stipe.

Févier monosperme. — Gleditschia monosperma Walt. — Mich. fil. Arb. 3, tab. 11.

Épines simples ou trifurquées. Feuilles multifoliolées; folioles ovales ou ovales-oblongues, pointues, glabres.

Arbre haut de 40 à 60 pieds, sur 1 à 2 pieds de diamètre. Folioles petites. Calice d'un vert pâle: sépales ovales-lancéolés. Légumes brunâtres, d'un pouce de large.

Cet arbre croît dans les parties basses des Carolines et de la Géorgie. On le cultive dans nos plantations; mais il est assez sensible aux hivers du nord de la France, et il ne fructifié pas sous le climat de Paris.

« Le bois du Gleditschia monosperma, dit M. Michaux, » ressemble, par sa texture, qui est très-ouverte, et par sa cou» leur, qui est jaunâtre, à celui du Gleditschia Triacanthos;
» et comme il ne vient qu'aux lieux très-humides, il doit être
» d'une qualité inférieure. Dans la Caroline et la Géorgie, il n'est
» employé à aucun usage.»

### Genre GUILANDINE. - Guilandina Juss.

Calice urcéolé, quinquéfide. Pétales 5, sessiles, presque

égans. Étamines 10; filets velus inférieurement. Style court. Lágune ovals à comprimé, renflé, muriqué, bivalve, 1-3-sperme. Graines globuleuses : test luisant, osseux; périsperme pelliculaire.

Arbres ou arbrisseaux armés d'aiguillons en crochet. Feuilles paripennées. Fleurs en grappes spiciformes, accompa-

gnées de bractées allongées.

Ce genre, propre à la zone torride, renferme 5 espèces, dont la suivante est la plus notable.

Guilandine Bonduc. — Guilandina Bonduc et Guilandina Bonducella Linn. — Rumph. Amb. tab. 48 et tab. 49, fig. 1.

Aiguillons solitaires ou géminés. Folioles ovales ou ovalesoblongues, pubescentes ou véloutées.

Arbrisseau commun dans l'Inde et dans les Moluques. Sa croissance étant très-rapide et ses tiges sarmenteuses munies d'un grand nombre d'aiguillons, on l'emploie à faire des palissades et des haies. Les habitants de la côte de Malabar regardent l'infusion de ses fruits dans du vin comme stomachique et emménago-gue. Ses graines, nommées vulgairement Yeux de bourrique, sont fort remarquables par leur test osseux et luisant. Leur faculté germinative, qui se conserve très-long-temps, n'est pas même altérée par un séjour prolongé dans l'eau marine. Elles restent plusieurs années en terre avant de lever, à moins qu'on ne les ait laissées tremper d'abord pendant quelques jours dans l'eau.

# Genre COULTÉRIA. — Coulteria Kunth.

Calice turbiné, quinquéfide: les 4 lobes supérieurs petits, presque égaux; l'inférieur plus grand, concave, bordé de dents glandulifères. Étamines 10; filets barbus inférieurement. Style court. Stigmate glanduleux. Légume spongieux, aplati, indéhiscent, 4-6-sperme, partagé par des cloisons transversales.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles paripennées. Fleurs jaunes, disposées en grappe. Pédicelles articulés au sommet.

Ce genre se compose de cinq espèces, propres à l'Amérique

équatoriale. Elles possèdent toutes des propriétés tinctorisles plus ou moins prononcées. Les plus notalies sont les deux suivantes.

Coultéria des teinturiers — Coulteria tinctoria Kunth, Nov. Gen. et Spec. tab. 569. — Cæsalpinia pectinata Cav. — Turp. in Dict. des Sc. Nat. Ic.

Folioles glabres, ovales-oblongues. Pétioles inermes. Calices glabres. Légumes glabres, sessiles, obtus.

Grand arbrisseau à ramules anguleux, couverts d'un duvet roux et armés d'aiguillons. Feuilles à 2-5 paires de pennules 6-8-juguées. Grappes solitaires, terminales, densiflores, longues de près d'un demi-pied. Pétales ponctués, obovales-oblongs. Légume long de 3 à 4 pouces.

Cette espèce croît aux environs de Carthagène.

COULTÉRIA HÉRISSÉ. — Coulteria horrida Kunth, Nov. Gen. et Spec. tab. 568.

Feuilles à 2 paires de pennules 4-7-juguées; folioles oblongues, glabres, arrondies aux deux bouts, échancrées, mucronées; pétioles armés d'aiguillons. Calices hispides. Légumes glabres, non stipités, oblongs, obliques.

Gette espèce croît dans les mêmes localités que la précédente, à laquelle elle ressemble beaucoup.

# Genre CÉSALPINIER. — Cæsalpinia Linn.

Calice à 5 sépales inégaux, soudés à la base en cupule persistante. Pétales 5, inégaux, onguiculés : le supérieur plus petit que les inférieurs. Étamines 10; filets ascendants, velus à la base. Style filiforme. Légume comprimé, bivalve, non épineux. Graines ovales-oblongues, comprimées.

Arbres ou arbrisseaux inermes, ou armés d'aiguillons. Feuilles paripennées. Pédicelles non bractéolés. Fleurs jaunes.

Tous les Césalpiniers connus habitent les régions intertropicales. Ces végétaux sont d'un grand intérêt à cause des bois de teinture qu'ils produisent. Les botanistes en ont décrit une vingtaine d'espèces. Les suivantes sont les plus remarquables.

SECTION I's. NUGARIA Dec. Prodr.

Légume 1-2-sperme. Graines très-grosses, transversalement oblongues. Calices glabres.

CESALPINIER NOUGA. — Cæsalpinia Nuga Ait. — Rumph. Amb. vol. 5, tab. 50. — Guilandina Nuga Lamk.

Rameaux inermes. Pétioles hérissés d'aiguillons en dessous. Feuilles à 3-4 paires de pennules 2-3-juguées. Folioles ovales, pointues. Panicules axillaires et terminales, composées de grappes multiflores. Pédicelles courts, presque dressés. Légames ovoïdes, obliques, acuminés.

Cette plante, nommée par les Malais Gongay, est fort commune aux Moluques. C'est un arbuste très-sarmenteux, qu'on emploie dans ces contrées à entourer les propriétés de haies durables et difficiles à franchir.

Césalpinier Paniculé. — Cæsalpinia paniculata Dec. Prodr. — Hort. Malab. 6, tab. 19.

Rameaux et pétioles aiguillonnés. Feuilles à un grand nombre de pennules 6-juguées; folioles ovales, pointues. Panicules rameuses, lâches, plus longues que les feuilles. Pédicelles étalés, plus longs que les fleurs. Legume ovale-rhomboïdal, acuminé aux deux bouts.

Arbre toujours vert, de la taille d'un Pommier, indigène au Malabar. Il est remarquable par la beauté de ses fleurs, qui sont très-odorantes et disposées en panicule de plus d'un pied de long. Les graines sont âcres et aromatiques.

SECTION II. BRASILIETTIA Dec. Prodr.

Légume oblong, acuminé aux deux bouts, indéhiscent, chartacé, monosperme, samaroïde. Graine plane, transversalement oblongue. Calices veloutés d'un duvet ferrugineux.

CÉSALPINIER BRÉSILLET. — Casalpinia brasiliensis Linn. (excl. syn. Catesb.)

Inerme. Feuilles à 7-9 paires de pennules multijuguées; folioles ovales-oblongues, obtuses, glabres; pétioles et calices veloutés. Grappes paniculées. Pédicelles plus courts que les fleurs.

Cet arbre croît à la Jamaïque et à Saint-Domingue, où il est connu sous le nom de Brasilletto. Il paraît que son bois est exporté comme Bois de Fernambouc, de même que celui du Cæsalpinia Crista.

Césalpinier des Antilles. — Cæsalpinia Crista Lamk. Encycl.

Glabre. Branches hérissées d'aiguillons. Feuilles à 1-3 paires de pennules; folioles obovales ou obcordiformes. Grappes simples Pédicelles 3 fois plus longs que les fleurs. Pétales plus courts que le calice. Légumes linéaires, substipités, pointus, glabres, 7-8-spermes.

Petit arbre. Tronc haut de 4 pieds et atteiguant à peine la grosseur de la cuisse. Branches hérissées d'aiguillons nombreux, crochus, très-roides, noirâtres. Écorce peu épaisse, cendrée à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Bois solide, pesant, rouge; aubier blanc. Grappes droites, pyramidales. Fleurs d'un vert pâle ou blanchâtre, pentandres.

Cet arbrisseau, suivant Lamark, croît aux Antilles, où on laid donne le nom de Brésillet, parce que son bois est rouge comme le Bois du Brésil.

Césalpinier des îles de Bahama. — Cæsalpinia bahamensis Lamk. Encycl. — Catesb. Car. 2, tab. 51.

Glabre. Rameaux et pétioles armés d'aiguillons. Feuilles à 3 paires de pennules trijuguées; folioles obovales, échancrées. Fleurs en panicule. Légumes substipités, linéaires, pointus.

Arbrisseau. Aiguillons courts, épars. Fleurs blanchatres.

Cet arbrisseau croît aux îles de Bahama. Son bois est rouge comme le Bois de Fernambouc, et l'on en exportait autrefois des quantités considérables en Europe; mais il paraît que depuis long-temps l'espèce est à peu près extirpée dans les îles.

Gésalpinier de Fernambouc. — Cæsalpinia echinata Lamk. Encycl. — Guilandina echinata Spreng. Syst. — Ibirapitanga Pis. Bras. p. 164, Ic. (ex Lamk.)

Rameaux et pétioles armés d'aiguillons. Fleurs en grappes. Lé-

gumes hérissés de pointes.

Arbre de première grandeur. Rameaux longs, étalés. Fleurs panachées de jaune et de rouge, odorantes. Bois rouge; aubier très-épais.

Cet arbre n'est qu'imparfaitement connu des botanistes, et peut-être n'appartient-il même pas au genre Cæsalpinia. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des espèces dont on tire le Bois du Brésil ou Bois de Fernambouc.

#### SECTION III. SAPPANIA Dec. Prodr.

Légume 1-2-sperme. Graines très-grosses, transversalement oblongues. Calices glabres.

Césalpinier Sappan. — Cæsalpinia Sappan Linn. — Hort. Malab. 6, tab. 2. — Roxb. Corom. 1, tab. 16.

Ramules spinelleux. Feuilles de à 10-12 paires de pennules 10-12-juguées; folioles inéquilatérales, ovales-oblongues, échancrées. Fleurs paniculées. Calices glabres. Légumes ligneux, aplatis, glabres, obliquement tronqués au sommet.

Feuilles longues de 12 à 20 pouces. Pétiole commun muni de 3 aiguillons à l'insertion de chaque paire de pennules. Panicules terminales, amples, composées de grappes simples, multiflores. Fleurs grandes, jaunes; le pétale supérieur veiné de rouge. Légume subrhomboïdal, long de 3 pouces, sur 2 pouces de large. Graines lisses, dures, ovales.

Cet arbre magnifique est indigène dans l'Inde. Peu de végétaux sont parés de fleurs plus brillantes. Rare dans la presqu'île en deçà du Gange, il abonde dans l'empire birman et aux Moluques. Son bois, de couleur orange, possède les mêmes propriétés que le Brésillet des Antilles. Il est d'un emploi universel dans toute l'Asie équatoriale, pour la teinture en rouge. Le Sappan est aussi

d'une grande utilité pour former des clôtures et pour servir de soutien aux arbustes sarmenteux qui produisent le poivre.

Césalpinier Sensitive. — Casalpinia mimosoides Lamk. — Hort. Malab. 6, tab. 8.

Ramules et pétioles armés d'aiguillons. Feuilles à 6-12 paires de pennules 8-12-juguées; folioles elliptiques ou oblongues, obtuses, cunéiformes à la base. Grappes à axe hispide. Légume obovale-oblong, oblique, acuminé.

Arbrisseau haut de 4 à 5 pieds, indigene au Malabar. Ses folioles se renversent sur elles-mêmes au moindre attouchement, comme celles des Sensitives.

#### SECTION IV. LIBIDIBIA Dec. Prodr.

L'égumes oblongs, arques, spongieux, submultiloculaires.

Césalpinier des corroyeurs. — Cæsalpinia coriaria Willd. — Kunth, Leg. tab. 45. — Poinciana coriaria Jacq. Am. tab. 175, fig. 36.

Feuilles à 7 paires de pennules multifoliolées; folioles linéaires, obtuses, subcordiformes à la base, glabres, ponctuées en dessous. Grappes terminales, rameuses; axe velu; pédicelles plus courts que les fleurs. Légume semi-circulaire.

Arbre élégant, inerme, très-rameux, touffu, haut d'une quinzaine de pieds. Écorce noirâtre, ponctuée. Folioles petites. Fleurs petites, jaunâtres, légèrement odorantes.

Cette espèce croit dans les marais salés des environs de Carthagène, de Curação, etc. Son fruit, nommé vulgairement Libidibi, est employé en Amérique au tannage des cuirs.

# Genre POINCIANA. - Poinciana Linn.

Calice à 5 sépales inégaux, soudés à la base en cupule persistante. Pétales 5, onguiculés : le pétale supérieur dissemblable. Étamines 10; filets très-longs, hérissés à la base. Style très-long. Légume aplati, bivalve, isthmé. Graines obovales, comprimées; cotylédons planes.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles paripennées. Fleurs en panicules corymbiformes. Pédicelles allongés, non bractéolés.

Les Poinciana sont intéressants par la rare beauté de leurs fleurs. On en connaît quatre espèces, toutes indigènes dans la zone équatoriale. Plusieurs sont cultivées en Europe pour la décoration des serres. Les plus notables sont les suivantes.

Poinciana magnifique. — Poinciana pulcherrima Linn. — Bot. Mag. tab. 995. — Reichenb. Gart. Mag. tab. 93.

Rameaux armés d'aiguillons crochus. Feuilles à 5-10 paires de folioles obovales ou oblongues, échancrées. Pétiole glandulifère à la base et au sommet. Calice glabre. Pétales fimbriés, longuement onguiculés.

Arbrisseau à tige droite, haute d'environ 12 pieds. Écorce grisatre. Aiguillons forts, courts. Corymbe lâche, presque pyramidal. Pédoncules longs de 2 à 3 pouces. Pétales panachés de pourpre et d'orange. Étamines 3 fois plus longues que la corolle. Légume long de 3 à 4 pouces.

Gette plante est commune dans l'Inde et dans les Antilles. On la nomme vulgairement Fleur de paon, Haie fleurie, Fleur de paradis, etc. Elle sert dans les colonies à former des haies d'un aspect très-agréable, et difficiles à pénetrer. Ses fleurs sont employées comme purgatif, d'où vient qu'à la Jamaïque elle porte aussi le nom de Séné. Son bois possède des propriétés tinctoriales.

Poinciana Royal. — Poinciana regia Bojer, mscr. ex Hook. Bot. Mag. tab. 2884.

Tronc inerme. Feuilles à 11-18 paires de pennules multifoliolées; folioles ovales-oblongues, obtuses. Calices glabres, réfléchis. Pétales longuement onguiculés: limbe arrondi, crénelé; onglet du pétale supérieur involuté. Arbre haut de 30 à 40 pieds. Tronc dressé, attsignant 3 pieds de diamètre. Écorce gristère, lisse; bois blanc. Branches longues, alternes, étalées, disposées en cime. Feuilles longues de 2 pieds. Pétiole commun cannelé. Grappes axillaires et terminales, liches. Pédicelles alternes, longs de 2 pouces et plus. Sépales réfléchis, plus courts que les onglets des pétales, de couleur rouge en dessus. Pétales étalés ou presque réfléchis, longs de 2 pouces: les 4 insérieurs de couleur écarlate; le supérieur panaché de différentes nuances de jaune et de pourpre. Filets rouges, de la longueur du style. Légume un peu renflé, long de 4 pouces. Graines comprimées, grisâtres, striées de brun, longues d'un demi-pouce.

Cet arbre magnifique a été découvert par M. Bojer à Madagascar, près de Foulpointe. Plusieurs établissements horticultureux d'Angleterre en possèdent de jeunes individus.

Poinciana superbe. — Poinciana insignis Kunth, Log. tab. 144.

Tige aiguillonnée. Pennules 6-8-foliolées. Folioles alternes, ovales elliptiques, rétuses, glabres. Grappes solitaires ou subpaniculées, terminales. Petales très-entiers.

Arbrisseau à rameaux cylindriques, cendrés, verruqueux. Aiguillons épars ou géminés, dressés, subulés-coniques. Folicles longues de 8 à 12 lignes, sur 6 à 10 lignes de large. Fleurs éparses, penchées.

Cette espèce croît sur les bords de la rivière des Amazones, dans la province de Jaen de Bracamoros. Les Espagnols la nomment Bresil.

# Genre CAMPÉCHE. — Hæmatoxylon Linn.

Calice campanulé, à 5 lobes caducs, obtus. Pétales 5, à peine plus longs que le calice. Étamines 10; filets glanduleux à la base. Style capillaire. Légume aplati, lancéolé, acuminé, 1-3-sperme, s'ouvrant par une rupture longitudinale du milieu des valves; suture dorsale ailée. Cotylédons bilobé.

Aiguillens solitaires on ternés, rectilignes. Feuilles pennéss, ou bipennées; pétiole linéaire, ailé, très-long. Fleurs james, en grappes láches.

Ce genre ne contient que l'espèce que nous allons décrire.

GAMPÉCHE TINCTORIAL. — Hæmatoxylon campechianum Lúan. — Catesb. Car. 3, tab. 66. — Sloane, Hist. Jam. 2, tab. 10, fig. 1-4. — Turpin, in Chaum. Fl. Méd. tab. 90.

Arbre d'environ 40 pieds de haut. Bois rouge à l'intérieur, recouvert d'un aubier blanchâtre et d'une écorce brune. Feuilles à 2-4 paires de folioles opposées, petites, lisses, obovales ou cordiformes, obliquement striées. Fleurs petites, jaunâtres, disposées en grappes axillaires à l'extrémité des rameaux. Routons rougeatres.

C'est cet arbre qui produit le Bois rouge on Bois de Campêche. Il est originaire de la Nouvelle-Espagne, et on le tultive en grand aux Antilles, pour les besoins du commerce. La décoction du Bois de Campêche donne, comme on sait, une teinture d'un rouge foncé. Dambourney a constaté, par de nombreuses expériences, que l'écorce de Bouleau possédait le précieux avantage de fixer et d'aviver à la fois la couleur communiquée aux étoffes par le Bois de Campêche. (Voyez Recueil de Procédés, etc., an 11, p. 181.) L'écorce du Campêche est astringente; plusieurs célèbres médecins anglais l'ont vantée comme un remède très-efficace contre les dysenteries.

### Genre PARKINSONIA. — Parkinsonia Linn.

Galice à 5 sépales réfléchis, caducs, colorés, légèrement soudés par la base. Pétales 5, planes, très-ouverts: le supérieur ovale-arrondi, à onglet dressé, très-long; les 4 inférieurs subsessiles, ovales. Étamines au nombre de 10, subdéclinées, un peu plus longues que l'onglet du pétale supérieur. Style filiforme, ascendant. Stigmate obtus. Légume oblong, acuminé aux deux bouts, comprimé, toruleux, uniloculaire, bivalve. Graines oblongues; radicule ovale; hile linéaire.

Ce genre contient une seule espèce, indigène dans les Antilles et dans l'Amérique méridionale. Ses fleurs ressemblent à celles des *Poinciana*, et se distinguent par une rare beauté.

PARKINSONIA ÉPINEUX. — Parkinsonia aculeata Linn. — Jacq. Amer. p. 121, tab. 80.

Arbrisseau haut de 8 à 12 pieds. Rameaux nombreux, garnis d'épin rectilignes, solitaires ou ternées, axillaires. Écorce verte et luisante. Feuilles fasciculées, pennées, multifoliolées; pétiole commun comprimé, long d'un pied; folioles petites, oblongues. Fleurs odorantes, disposées en grappes simples, axillaires, terminales, subdécemflores. Pétales jaunes : le supérieur panaché de rouge.

Cette espèce espemployée aux Antilles pour former des clôtures qui se recommendent autant par leur solidité, que par leur aspect fleuri dans les saisons. Son accroissement est tresrapide; elle fries les la première annéc.

### Genre CADIA. — Cadia Forsk.

Calice campanulé, profondément quinquéfide, glanduleux antérieurement à la base. Corolle à 5 pétales égaux, insérés au calice. Étamines 10; filets gibbeux et géniculés à la base. Ovaire stipité. Stigmate sessile, pointu. Légume linéaire, polysperme, bivalve, courtement stipité.

Ce genre se compose d'une seule espèce, originaire de l'Yémen. On la cultive dans nos collections de serre à cause de l'élégance de ses fleurs.

Cadia pourpre. — Cadia varia L'Hér. — Cadia purpurea Willd. — Spaendoncea tamarindifolia Desf. — Herb. de l'Amat. vol. 6.

Arbrisseau inerme, haut de 8 à 12 pieds. Feuilles imparipennées, multifoliolées; folioles alternes ou opposées, petites, luisantes, coriaces, linéaires-oblongues. Pédoncules solitaires, axillaires, uniflores, plus courts que les feuilles. Fleurs penchées, d'un pouce de diamètre, d'abord blanches, ensuite roses ou purpurines.

### . Genre CAROUBIER. — Ceratonia Linn.

Fleurs polygames ou dioïques. Calice à 5 sépales soudés à la base. Corolle nulle. Étamines 5. Stigmate sessile, orbiculaire. Légume allongé, aplati, épais, indéhiscent, pulpeux et isthmé en dedans, polysperme.

Feuilles paripennées. Fleurs petites, rougeatres, en grappes naissant le long des rameaux, sur le vieux bois. Pulpe du légume mangeable.

Le Caroubier indigène est la seule espèce du genre. Molina en indique une autre au Chili, mais il est probable que c'est un *Prosopis*.

CAROUBIER CULTIVÉ. — Ceratonia Siliqua Linn. — Cav. Ic. tab. 113. — Blackw. Herb. 1, tab. 209. — Duham. Arb. ed. nov. vel. 2, p. 254, tab. 58.

Arbre de 20 à 30 pieds de haut. Tronc fort gros. Branches formant une tête arrondie. Bois rougeâtre, très-dur. Feuilles presque sessiles, de 8 à 10 folioles coriaces, lisses, penninervées, obovales ou arrondies. Fleurs d'un pourpre foncé, en grappes longues de 2 à 3 pouces. Légumes bruns, pendants.

Le Caroubier croît spontanément en Orient, et il se trouve naturalisé dans toutes les contrées voisines de la Méditerranée. C'est surtout au royaume de Valence et dans quelques autres parties de l'Espagne que sa culture est très-répandue. Selon Cavanilles, cet arbre est, après l'Olivier, le plus intéressant pour l'Espagne. Dans le nord de la France, le Caroubier ne résiste en plein air qu'à l'abri d'un mur exposé au midi, et on ne le voit fructifier que très-rarement.

Les fruits du Caroubier contiennent une pulpe sucrée, un peu laxative, qui sert quelquesois d'aliment; mais l'emploi le plus universel des Caroubes est pour engraisser les bestiaux, et même pour tenir lieu d'orge ou d'avoine aux chevaux. Les Egyptiens en retirent un sirop dans lequel ils sont confire les Tamarins et autres fruits. En Orient, on en préparait anciennement une espèce de vin par la fermentation, et aujourd'hui les musul-

mans de ces pays mêlent les Caroubes aux ingrédients des sorbets. Dans le nord de l'Europe, ces gousses entrent dans la composition des tissues pectorales et rafraichiements.

Le bois du Caroubier est dur, veine, d'un beau rouge fonce, purpre aux ouvrages de menuiserie et de marquetérie; mais l'aubier en est tendre et très-abondant. L'écuree et les feuilles serveux à numer les cairs.

### Genre JONESIA. - Jonesia Roxb.

Calice coloré, accompagné à la bine de deux bractéeles evales arrondies, opposées; tube infandibulifotme, long, charnu, resserré à la gorge; limbe à 4 lobes étalés, systès. Corolle nulle. Étamines 8 (quelquefois 7 ou 9), insérées à la gorge du calice, saillantes, libres ou partiellement soudées par la base. Ovaire à stipe adné inférieurement au tubé calicinal. Style filiforme. Légume 4-8-sperme, comprimé, plane, acinaciforme, calleux aux sutares.

Ce genre, outre l'espèce que nous allons citer, en renferme une autre de Sumatra, laquelle n'est qu'imparfaitement connue.

Jonésia Asjogam.—Jonesia Asoga Roxb.—Hort. Malab. 5, tab. 59. — Saraca indica Linn.

Arbre élégant, toujours vert, à tronc haut d'environ 15 pieds. Branches peu nombreuses, étalées. Feuilles grandes, paripennées, 2- ou 3-juguées; folioles opposées, coriaces, luisantes, oblongues, pointues, longues de 5 à 6 pouces, sur 2 pouces de large. Fleurs odorantes, jaunes, fasciculées; pédicelles allongés, inégaux. Étamines très-longues: filets rouges; anthères d'un pourpre foncé.

Cet arbre croît dans une grande partie de l'Inde. Les brahmanes lui donnent le nom d'Asjogam. Il est consacré aux divinités du pays, et on le cultive autour de leurs temples, pour l'employer aux cérémonies religieuses.

Genre BARYXYLE. - Baryxylum Lour.

Calice à 5 sépales ovales-oblongs, égaux, réfléchis, ca-

ducs. Pétales 5, arrondis, presque égaux, crépus, courtement anguiculés. Étamines 10, libres, inégales. Style filiforme, Léguine épais, obtus, subcylindracé, un peu courbé, galysperme. Graines arrondies, anguleuses.

On ne connaît de ce genre que l'espèce suivante.

BARYAYLE A BOIS ROUX. — Baryxylum rufum Lour. Flor. Cochineh.

Atbre de première grandeur. Rameaux ascendants, inerines. Feuilles parinennées, paucijuguées, glabres. Folioles petites, oblongues, obtuses, très-entières. Flèurs jaunes, en grappes liches, terminales.

Cet arbre, indigène dans les montagnes élevées du nord de la Cochindune, est remarquable par la dureté peu commune de son bois, qui le rend comparable à du fer. On en fait des colonnes capables de supporter les plus grands fardeaux.

Genre TAMARINIER. — Tamarindus Linn.

Calice turbiné; limbe divisé en 4 lobes inégaux, caducs, réfléchis: les 5 supérieurs oblongs; l'inférieur large, bidenté au sommet. Pétales 3, alternes avec les sépales supérieurs: les 2 latéraux ovales; l'intermédiaire cuculliforme. Étamines 9 ou 10; filets inégaux: 2 ou 3 longs, monadelphes, anthérifères; les 7 autres courts, stériles. Style subulé. Légame acinaciforme, comprimé, uniloculaire, indéhiscent, 3-6-sperme; sarcocarpe pulpeux. Graines ovalesquadrangulaires, obliquement tronquées dans la région du hile. Cotylédons à base inégale.

Arbres à feuilles paripennées, multifoliolées. Fleurs en grappes, d'un blanc jaunâtre.

Les Tamariniers offrent beaucoup d'intérêt sous le rapport de leurs propriétés médicinales. Le genre est borné aux deux espèces suivantes.

TAMARINIER DE L'INDE.—Tamarindus indica Linn.—Hort. Malab. 1, tab. 23. — Rumph. Amb. 2, tab. 23. — Blackw. Herb. tab. 221.—Turpin, in Chaum. Fl. Med. Ic.

Folioles elliptiques, obtuses, entières, inéquilatérales à la base.

Grappes terminales, pendantes, 5-8-slores. Legumes 8-12-spermes, au moins 6 sois plus longs que larges.

Grand arbre. Tronc très-gros. Écorce noirâtre, ridée. Rameaux longs, étalés, formant une tête touffue à la manière de celle du Tilleul. Bois dur, pesant, blanchâtre et rayé de noir, ou même à noyau noir comme l'ébène, dans les vieux individus. Feuilles à 15-18 paires de folioles longues de 6 à 10 lignes. Pédicelles filiformes, un peu arqués, plus longs que les fleurs. Légumes longs de 3 à 6 pouces, contenant une pulpe épaisse entre les deux écorces des valves.

Gette espèce croît dans la plus grande partie de l'Asie équatoriale, ainsi que dans l'intérieur de l'Afrique. On la cultive dans l'Afrique septentrionale, et même dans les parties les plus méridionales de l'Europe.

Tamarinier d'Amérique. — Tamarindus occidentalis Gærin. Fruct. 2, tab. 146. — Jacq. Am. tab. 179.

Folioles apiculées, oblongues, entières. Grappes lâches, pendantes, décemflores, de la longueur des feuilles. Légumes 1-4-spermes, presque arrondis, 2 ou 3 fois plus longs que larges.

Arbre très-élevé. Tronc droit, fort gros. Cime ample et touffue. Feuilles le plus souvent à 7 paires de folioles. Fleurs odorantes. Bractées de couleur rose. Pétales jaunes, veinés de rouge. La grandeur et la forme du légume varient selon le nombre de graines qu'il contient.

Cette espèce est indigène dans les Antilics et dans la Nouvelle-Espagne.

La partie charnue du fruit des deux espèces de Tamariniers que nous venons de décrire est la pulpe connue sous le nom de Tamarin. Cette substance acide est rafraîchissante et calmante, lorsqu'elle est délayée dans une quantité suffisante d'eau; prise à forte dose, au contraire, elle est purgative. D'après l'analyse de Vauquelin, le Tamarin contient plusieurs acides végétaux, du sucre, de la gomme, et presque les deux tiers de son poids d'amidon.

La pulpe de Tamarin est d'un fréquent emploi dans les pays

chauds, comme ingrédient des sorbets et d'autres boissons rafraichissantes. On en prépare aussi, avec du sucre ou du miel, des confitures très-recherchées. Les médecins d'Europe prescrivent le Tamarin comme remède adoucissant et relâchant.

#### Genre CASSE. — Cassia Linn.

Calice à 5 sépales caducs, plus ou moins inégaux. Pétales 5, inégaux. Étamines 10, inégales: 3 inférieures, plus longues; 4 latérales, moyennes, dressées; et 3 supérieures, très-courtes, à anthères abortives, difformes. Anthères déhiscentes par le sommet. Légume de forme très-variable. Périsperme corné.

Arbres, arbrisseaux, ou herbes. Feuilles paripennées, pauci- ou multijuguées. Pétioles souvent glandulifères. Folioles opposées.

Les Casses forment un grand genre, très-naturel par les organes floraux, mais très-varié quant à la forme et à la structure du fruit. On en connaît environ deux cents espèces, la plupart indigènes dans la zone équatoriale. Plusieurs sont importantes par leurs propriétés médicinales; d'autres se distinguent comme plantes d'ornement.

#### SECTION IT. FISTULA Dec.

Légumes cylindriques, indéhiscents, ligneux, transversalement multiloculaires. Loges monospermes, remplies de pulpe. Anthères s'ouvrant par 2 fentes apicilaires. Graines horizontales. (Cathartocarpus Pers.)

CASSE CANÉFICIER.—Cassia Fistula Linn.—Gærtn. Fruct. 2, tab. 147, fig. 1. — Nect. Voy. Égypt. p. 21, tab. 4. — Turp. in Chaum. Fl. Méd. Ic.

Feuilles 4-6-juguées; folioles ovales, pointues, glabres. Pétioles non glanduleux. Grappes axillaires, pendantes, lâches. Pétales 3 fois plus longs que le calice. Légume rectiligne, lisse, noir, long d'un pied et plus.

Grand arbre indigène dans l'Inde et en Égypte. Il est cultivé

et naturalisé dans l'Amérique intertropicale. Son port ressemble à celui du Noyer. Ses fruits se trouvent dans le comparce sous le nom de Casse en bâtons. La pulpe sucrée et acidule qu'ils sontiennent est un purgatif fort doux, qu'on peut prendre sans inconvénient à la dose de plusieurs onces.

#### SECTION II. CHAMÆFISTULA Dec.

Légumes cylindracés, indéhiscents, minces, transversalement multiloculaires. Loges monospermes, non pulpeuses. Anthères s'ouvrant par 2 pores apicilaires.

Casse conymbifere. — Cassia corymbosa Lamk. — Jacq. Fragm. tab. 101, fig. 1. — Cassia crassifolia Orteg. — Cassia falcata Dum. Cours.

Feuilles bi- ou trijuguées. Folioles oblongues-lancéolées, subfalciformes. Pétiole glandulifère entre la première paire de folioles. Grappes axillaires, subquinqueflores, plus courtes que les feuilles. Pédicelles allongés, en corymbe. Légumes allongés, étroits, acuminés.

Cette espèce croît à Buénos-Ayres. On la cultive dans nos serres comme plante d'ornement.

Casse Grandiflore. — Cassia grandiflora Desf. (non Pers.)— Cassia lævigata Willd.

Feuilles quadrijuguées. Folioles ovales-lancéolées, acuminées. Pétiole glandulifère entre chaque paire de folioles. Grappes axillaires, de la longueur des feuilles. Pédicelles en corymbe.

Cette espèce est indigène dans la Nouvelle-Espagne. C'est un arbrisseau d'ornement fort élégant, qu'on cultive souvent dans nos serres et dans les jardins de la France méridionale.

#### SECTION III. SENNA Tourn.

Anthères s'ouvrant par 2 pores apicilaires. Légumes membraneux, aplatis, transversalement multiloculaires, presque indéhiscents, bosselés, non pulpeux.

Casse a feuilles obovales. — Cassia obovata Collad. Mo-

nogr. tab. 15, fig. 8. — Cassia Senna Lamk. Ill. tab. 332, fig. 2, a, b, c, et fig. 3, b, f, g. — Jacq. fil. Ecl. 1, tab. 87. Feuilles 1-7-juguees. Folioles obovales, obtuses. Petioles non glanduliferes. Stipules subulces. Grappes plus longues que les feuilles. Légumes subréniformes, légèrement pubescents.

Arbrisseau abondant dans les déserts de la haute Egypte, au Sénégal et dans l'intérieur de l'Afrique. Il est cultivé en grand

en Italie.

Casse a feuilles lancéolées.—Cassia lanceolata Forsk.—Lamk. Ill. tab. 332, fig. 2, c, et 3, 2. — Cassia acutifolia Delil. Ægypt. p. 75, tab. 27, fig. 1.

Feuilles 4-8 juguées. Folioles ovales lancéolées, pointues. Pétiole glandulifère. Grappes axillaires. Légumes presque rectilignes,

glabres.

Gette espèce, ainsi que la précédente, et peut-être plusieurs autres, fournissent le Séné. Les Follicules de Séné ne sont autre chose que les légumes de ces mêmes plantes. La première produit le Séné de Tripoli, qu'on importe d'Égypte. Le Séné d'Italie on de Malte provient de la même plante cultivée dans l'Europe australe. Les feuilles que l'on récolte sur la Casse à feuilles lancéolées se trouvent dans le commerce sous le nom de Séné d'Alexandrie ou du Levant: c'est la qualité la plus estimée. Souvent on mélange le Séné avec des feuilles de Baguenaudier ou de Cynanchum Arghel. Tout le monde connaît l'emploi du Séné comme purgatif. Les anciens médecins arabes introduisirent ce remède dans notre thérapeutique.

#### SECTION IV. CHAMÆSENNA Dec.

Anthères oblongues, s'ouvrant par 2 pores apicilaires. Légumes étroits, comprimés, déhiscents, transversalement multiloculaires, non pulpeux.

CASSE DU MARYLAND. — Cassia marylandica Linn. — Dill. Elth. tab. 260, fig. 359.

Feuilles plurifoliolées. Folioles oblongues, obtuses, mucronulées, glauques en dessous. Pétioles uniglanduleux vers la base, poilus de même que la tige. Stipules subulées. Grappes axillaires, multiflores, 2 ou 3 fois plus courtes que les feuilles. Pédicelles presqu'en corymbe, bractéolés. Légumes poilus, linéaires, bosselés.

Herbe vivace, touffue, haute de 3 à 4 pieds. Tiges peu rameuses. Fleurs nombreuses, d'un beau jaune.

Cette plante habite les États-Unis d'Amérique. On la cultive dans nos parterres; elle est très-rustique et se multiplie facilement de graines et d'éclats. En Amérique, on emploie ses feuilles en guise de Séné, car elles possèdent également des propriétés purgatives très-efficaces.

### Genre COPAYER. — Copaifera Linn.

Calice petit, à 4 divisions profondes, étalées, égales. Corolle nulle. Étamines 10, presque égales. Style filiforme. Légume stipité, comprimé, elliptique, bivalve, coriace, monosperme. Graine enveloppée dans une arille charnue; radicule sublatérale.

Arbres résineux. Feuilles paripennées; folioles alternes, inégales. Fleurs en panicule.

Ce genre se compose de cinq espèces, indigènes dans l'Amérique équatoriale. Nous nous bornons à faire mention de la suivante, remarquable par le baume qu'elle produit. Les quatre autres fournissent peut-être la même substance, mais elles ne sont connues que très-imparfaitement.

COPAYER OFFICINAL. — Copaifera officinalis Linn. —Humb. Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. vol. 7, tab. 659. — Jacq. Am. tab. 8.— Turpin, in Chaum. Fl. Méd. tab. 132.

Arbre de 50 à 60 pieds de haut; lois d'un rouge foncé. Branches étalées; rameaux glabres, flexueux. Feuilles à 3 ou 4 paires de folioles longues d'environ 3 lignes, persistantes, ovales-lancéolées, glabres, ponctuées. Panicules axillaires, de la longueur des feuilles. Fleurs petites, blanches.

Cet arbre est indigène dans les Antilles et dans le continent de l'Amérique méridionale jusqu'au Brésil. On en obtient le Baume de Copahu, en pratiquant des incisions profondes dans l'écorce. Ce baume est fluide, d'une odeur forte et pénétrante, et d'une sa-

veur très-acre. C'est un remède stimulant très-actif que nos médecins prescrivent souvent avec succès. Les peintres s'en servent dans la peinture à l'huile, et pour la composition de plusieurs vernis. Le bois du Copayer, à cause de sa dureté et de sa belle couleur rouge, est recherché par les ébénistes et les menuisiers; il est également employé dans la teinture. Les singes aiment beaucoup les graines de cet arbre, qui, à ce qu'on assure, pourraient même servir de nourriture à l'homme.

### Genre CYNOMETRE. - Cynometra Linn.

Calice caduc, non bractéolé, à 4 sépales légèrement soudés par la base, réfléchis, pénicillés au sommet. Corolle à 5 pétales oblongs, égaux. Étamines 10, libres; anthères bifides au sommet. Légume semi-orbiculaire, onciné, charnu, tuberculeux, indéhiscent, uniloculaire, monosperme. Graine réniforme, remplissant la cavité de la loge; cotylédons subcordiformes, arrondis.

Arbres. Feuilles alternes, à une seule paire de folioles inéquilatérales. Fleurs rouges, petites, naissant du tronc ou des branches.

Ce genre, composé de deux espèces reconnues et de deux autres qu'on y rapporte avec doute, est propre à l'Inde et aux îles voisines. Nous allons faire mention de celle qui offre le plus d'intérêt.

Cynomètre a tronc florifère. — Cynometra cauliflora Linn. — Rumph. Amb. 1, tab. 62.

Tronc florifère. Feuilles subsessiles; folioles (longues de 3 à 4 pouces, sur 6 lignes de large) ovales-lancéolées, échancrées. Fleurs en grappes pédonculées, fasciculées, plus ou moins allongées. Pédicelles bractéolés.

Cet arbre curieux, nommé par les Malais Nam-nam, est propre aux Moluques. Sa manière de croître et son inflorescence sont fort singulières. Le tronc, divisé en plusieurs grosses branches à la hauteur de quelques pieds au-dessus du sol, offre des sillons tellement profonds, qu'il semble une agglomération de plusieurs arbres. Les racines, arquées et noueuses, s'élèvent au-dessus de terre, et s'entrelacent d'une manière bizarre. Les rameaux forment une cime touffue. Le feuillage, lorsqu'il commence à se développer, est d'un rouge vif, et ressemble de loin à des fleurs. Les grappes des véritables fleurs de l'arbre naissent par paquets, et couvrent de gros tubercules épars sur toute la surface du tronc et même sur les racines; on n'en voit que très-rarement sur les branches. Le fruit, long d'environ deux pouces et demi, sur dix-huit lignes d'épaisseur, est reyêtu d'une pellicule mince, tuberculeuse, d'un jaune verdâtre. La chair en est ferme, blanche, peu succulente, d'abord très-astringente, mais douceâtre à l'époque de la maturité. On mange ces fruits, soit crus, soit accommodés de différentes manières. Avec du sucre et du vin, on en fait des compotes excellentes. La graine n'est point comestible, à cause de son astringénce.

# Genre ÉPÉRUA. - Eperua Aubl.

Calice urcéolé, quadriparti, persistant, coriace; lobes oblongs, obtus, concaves: le supérieur plus large. Corolle à un seul pétale arrondi, convoluté, fimbrié, inséré à la gorge du calice. Étamines au nombre de 10; filets infléchis: 9 monadelphes par la base; le dixième libre. Ovaire stipité. Style très-long, courbé, obtus, filiforme. Légume coriace, cotonneux, comprimé, falciforme, bivalve, 1-4-sperme.

Ce genre, remarquable par la structure de sa corolle, ne contient que l'espèce suivante, indigène dans la Guiane.

Épérua falciforme. — Eperua falcata Aubl. Guian. tab. 162. — Dimorpha falcata Swartz.

Arbre très-rameux. Feuilles alternes, paripennées, 2- ou 3-juguées. Folioles grandes, opposées, subsessiles, ovales-oblongues, pointues, glabres, très-entières. Stipules petites, caduques. Panicules terminales et axillaires, pendantes, composées de grappes alternes, écartées, nombreuses, grêles, multiflores. Pédoncules communs longs de 3 pieds et plus. Corolle rouge. Légume long de 7 pouces, sur 2 pouces et plus de large.

Cet arbre, nommé Vouapa par les Galibis, s'élève jusqu'à soixante pieds, et acquiert deux ou trois pieds de diamètre. Son écorce est rougeatre. Son bois, de même couleur, est dur, compacte, huileux, et résiste long-temps à l'humidité de la terre.

# Genre PARIVÉ. - Parivoa Aubl.

Calice urcéolé, dibractéolé à la base; limbe 3-4-parti: lobes ovales, obtus. Corolle à un seul pétale grand, arrondi, crénelé, dressé, roulé en cornet, inséré au fond du calice. Étamines 10, insérées un peu au-dessus du pétale; 9 des filets monadelphes par la base, le dixième libre; anthères tétragones, incombantes. Ovaire stipité. Style long, filiforme, pointu. Légume ligneux, comprimé, large, obovale, apiculé, bivalve, uniloculaire, monosperme.

Ce genre se distingue, comme le précédent, par la structure particulière de sa fleur. On n'en connaît que deux espèces; nous allons décrire la plus intéressante.

Parivé grandiflore. — Parivo grandiflora Aubl. Guian. tab. 303.

Grand arbre à rameaux vagues. Feuilles alternes, paripennées, 3- ou 4-juguées; pétiole commun long d'un demi-pied; folioles opposées, pétiolulées, écartées, glabres, coriaces, luisantes, ovales, acuminées. Stipules petites, caduques. Grappes lâches, terminales et axillaires.

Cette espèce croît sur le bord des rivières de la Guiane. Les Galibis la nomment Vouspa. Son tronc s'élève à une trentaine de pieds de haut, et acquiert souvent un diamètre de deux pieds; son bois est rougeâtre, très-solide et compacte : les pilotis qu'on en construit sont fort durables. Le pétale unique dont se compose la corolle est de couleur purpurine et de près de deux pouces de long.

### Genre OUTÉA. — Outca Aubl.

Calice dibractéolé à la base, turbiné, quinquédenté. Corolle à 5 pétales insérés à la gorge du calice : les 4 inférieurs petits, étalés, arrondis; le supérieur, grand, dresse, oblong, obtus, ondulé. Étamines au nombre de 4; filets libres: l'un d'eux stérile, court, inséré au-dessous du pétale supérieur; les 3 autres fertiles, filiformes, très-longs, insérés au-dessous des pétales inférieurs. Ovaire oblong, porté sur un long gynophore filiforme; anthères tétragones, incombantes. Style long. Stigmate arrondi, concave. Légume comprimé, uniloculaire.

Arbres. Feuilles imparipennées. Fleurs en grappes.

Ce genre se rapproche des Vochysiacées par la structure singulière de ses fleurs, qui ont aussi quelque ressemblance avec celles des Capparidées. On en connaît deux espèces, dont trois habitent la Guiane, et une l'Inde. La plus remarquable est la suivante.

Outéa d'Aublet.—Outea guianensis Aubl. Guian. tab. 9.— Macrolobium pinnatum Willd. — Macrolobium Utea Gmel. Syst.

Feuilles à 2 paires de folioles lisses, fermes, elliptiques, échancrées, subcunéiformes à la base. Grappes axillaires, lâches, plus longues que les feuilles; pédicelles étalés, bractéolés. Filet stérile velu. Étamines fertiles 3 fois plus longues que le pétale supérieur.

Arbre à tronc haut d'une cinquantaine de pieds sur un pied de diamètre. Écorce lisse, grisâtre. Bois assez compacte; l'aubier blanc, le noyau rougeatre. Rameaux nombreux, vagues. Fleurs violettes. Pétale supérieur long de 6 à 9 lignes.

Cette espèce croît à la Guiane; elle est nommée Joutay par les Galibis.

# Genre VOUAPA. - Vouapa Aubl.

Calice dibractéolé, tubuleux, quadrifide. Corolle à un seul pétale dressé, plane, onguiculé, ondulé au sommet, inséré à la base du calice. Étamines au nombre de 3, ayant même insertion que le pétale. Ovaire stipité. Style filiforme, obtus. Légume stipité, coriace, large, bivalve, uniloculaire, monosperme, Graine grosse, comprimée, arrondie,

Arbres. Feuilles à une seule paire de folioles. Fleurs petites, en grappes.

Ce genre, peu distinct du précédent, appartient à la Guiane et renferme trois espèces. Les deux suivantes méritent d'être citées.

VOUAPA BIFOLIOLÉ. — Vouapa bifolia Aubl. Guian. tab. 7. — Macrolobium hymenæoides Willd. — Macrolobium Vouapa Gmel. Syst. — Macrolobium bifolium Pers.

Folioles sessiles, glabres, inéquilatérales, très-entières, ovaleslancéolées, acuminées. Grappes axillaires et terminales, denses, plus courtes que les feuilles; bractées arrondies, concaves. Étamines de la longueur du pétale. Légume obovale, apiculé, à suture supérieure marginée.

Tronc haut de 60 pieds et plus, sur 3 à 4 pieds de diamètre. Écorce lisse, grisâtre; bois rougeâtre, très-compacte. Branches tortueuses. Folioles longues d'environ 5 pouces, sur 2 pouces de large. Légume jaunâtre, long de 4 à 5 pouces, large de 3 pouces.

Cet arbre est nommé Vouapa par les naturels de la Guiane. Lorsqu'on fait des incisions dans le tronc, il en suinte une matière huileuse. Son bois est réputé incorruptible, sous l'eau comme dans la terre; aussi est-il un des plus recherchés, à Cayenne, pour les constructions de toute espèce, de même que pour la menuiserie, le charronnage, etc.

VOUAPA A BOIS VIOLET. — Vouana Simira Aubl. Guian. tab. 9.

Folioles pétiolulées, glabres, équilatérales, entières, elliptiques, acuminées. Légume arrondi, non marginé.

Tronc haut d'environ 80 pieds, sur 4 pieds de diamètre. Écorce rougeâtre, ridée, très-épaisse. Bois dur, compacte, de couleur violette.

Cette espèce est un des arbres les plus majestueux de la Guiane. Elle n'est pas moins intéressante par les propriétés tinctoriales de son bois, qui paraissent être absolument les mêmes que celles du Bois de Campêche. Les naturels de la Guiane lui donnent le nom de Simira; mais cette dénomination est souvent générique, et ils l'emploient pour désigner indistinctement tous les arbres dont ils tirent des teintures rouges ou violettes.

### Genre COURBARIL. — Hymenæa Linn.

Calice dibractéolé, turbiné: tube coriace, persistant; limbe 4- ou 5-parti, caduc. Pétales 5, presque égaux, glanduleux. Étamines 10; filets renflés au milieu. Style filiforme. Legume ovale-oblong, ligneux, uniloculaire, farineux en dedans, polysperme. Cotylédons charnus. Radicule globuleuse.

Arbres. Feuilles bifoliolées. Fleurs en corymbe.

On connaît cinq espèces de Courbaril: utie de Madagascar, et quatre de l'Amérique équatoriale. Les deux suivantes offrent le plus d'intérêt.

COURBARIL COMMUN. — Hymenæa Courbaril Ling. — Lamk. Ill. tab. 330, fig. 1. — Turpin, in Dict. des Sc. Nat. Ic.

Folioles coriaces, oblongues, obtuses, mucronulées, inéquilatérales à la base. Grappes paniculées. Légumes épais, son tuberculeux, stipités, polyspermes.

Arbre de première grandeur. Bois dur, compacte, rougestre; écorce épaisse, rugueuse, d'un brun noirâtre. Branches étalése, très-rameuses. Folioles luisantes, ponctuées, longues d'auviron 3 pouces. Fleurs purpurines. Légume long de 4 à 6 pouces, sur 2 pouces de large.

Le Courbaril croît aux Antilles, dans la Nouvelle-Espagne, à la Guiane et au Brésil. C'est un des plus grands arbres de ces contrées. Il fournit un bois recherché, tant pour les constructions, à cause de sa longue durée, que pour l'ébénisterie, en raison du beau poli dont il est susceptible. La résine connue sous le nom de Gomme Animé découle spontanément, et en abondance, de l'écorce du Courbaril. Cette résine, comme on sait, entre dans la composition de plusieurs vernis indispensables aux peintres; elle ne se dissout que dans l'alcool presque pur, et brûle en répandant une odeur agréable. En Amérique, elle est employés à faire des fumigations contre les rhumatismes et les catarrhes. La

pulpe farineuse qui remplit l'intérieur du légume du Courbaril a un goût de pain d'épice, et sert d'aliment aux Indiens.

COURBARIL FLEURI. — Hymenæs floribunds Kunth, Nov. Gen. vol. 6, tab. 567.

Folioles oblongues, subacuminées, inégales à la base, coriaces, glabres. Panicules cotonneuses - ferrugineuses, axillaires, rameuses. Ovaires non stipités, quadriovulés. Légumes ovales, hérissés, 1-2-spermes, non stipités.

Arbre de première grandeur, très-rameux. Bois rouge, trèsdur. Rameaux tertueux, fragiles. Ramules verruqueux, glabres. Folioles longues de 4 à 5 pouces, sur 19 à 20 lignes de large. Panicules longues de 3 à 4 pouces. Fleurs blanches, de la grandeur de celles de la Filipendule.

Cette espèce a été observée par MM. de Humboldt et Bonpland, dans la Guiane espagnole, aux environs d'Angostura. Les colons l'appellent Zapatern et Nazarena. Ils font de son bois les meules qui servent à écraser la Canne à sucre.

#### Genre BAUHINIA. — Bauhinia Linn.

Calice quinquéfide ou spathacé. Pétales 5, étalés, inégaux : le supérieur ordinairement écarté des autres. Étamines 10, tantôt diadelphes (les 9 filets soudés stériles, le filet libre seulement anthérifère), tantôt légèrement monadelphes à la base et toutes fertiles, ou 5 stériles et 5 fertiles, ou 7 stériles et 3 fertiles. Ovaire allongé, stipité. Légume uniloculaire, hivalve, polysperme. Graines comprimées, ovales; radicule ovale; cotylédons planes.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles simples, partagées en 2 lobes plus ou moins profonds, 2-5-nervés. Fleurs en grappes.

Les Bauhinia sont de magnifiques lianes dont les tiges, volubiles et sarmenteuses, sont roulées comme des serpents autour des arbres qui leur servent de soutien, et que souvent elles étouffent sous leurs replis. Leurs fleurs offrent, en général, une admirable richesse de couleurs. Ce genre ne dépasse guère les limites de la zone équatoriale. On en connaît environ soixante espèces, la plupart de l'Amérique équatoriale et de l'Inde. Plusieurs sont cultivées en Europe pour l'ornement des serres. Nous allons faire mention des espèces les plus curieuses.

SECTION I'\*. CASPARIA Kunth. - Dec. Prodr.

Étamines diadelphes: les 9 filets soudés courts, stériles; le filet libre grêle, anthérifère. Ovaire stipité. — Grappes terminales, simples, non feuillées.

BAUNINIA ACUMINÉ. — Bauhinia acuminata Linn. — Hort. Malab. 1, tab. 34.

Feuilles glabres, subcordiformes, à 2 lobes ovales-acuminés, parallèles, quadrineryés. Pétales ovales-elliptiques, subsessiles. Légumes oblongs, référécis aux deux bouts.

Cette espèce crat au Malabar. Elle est remarquable par ses grandes fleurs blanches qui se succèdent durant presque toute l'année. La décoction des racines passe, dans l'Inde, pour un bon remède sudorifique et dépuratif.

BAUHINIA AURICULÉ. — Bauhinia aurita Ait. H. Kew. — Mill. Ic. tab. 61.

Feuilles glabres, cordiformes à la base, à 2 lobes courts, oblongs-lancéolés, subparallèles, 8-nervés. Pétales ovales, courtement stipités.

Cette espèce croît à la Jamaïque.

SECTION II. PAULETIA Cav. - Dec. Prodr.

Étamines monadelphes par la base, toutes fertiles ou alternativement fertiles et stériles.

BAUHINIA PAULÉTIA. — Bauhinia Pauletia Pers. Syn. — Pauletia aculeata Cav. Ic. tab. 410. — Bauhinia spinosa Poir. — Bauhinia bahamensis Spreng. Syst.

Épines stipulaires. Feuilles glabres, arrondies à la base, à 2 lobes ovales, obtus, 4-nervés, parallèles. Pédoncules axillaires, biflores, en grappes seuillées, Pétales et sépales linéaires,

pointus. Étamines fertiles beaucoup plus longues que les stériles.

— Fleurs d'un jaune tirant sur le rouge.

Cette espèce croît aux environs de Panama.

BAURINIA ÉPINEUX. — Bauhinia spinosa Linn. — Plum. ed. Burm. tab. 44, fig. 1. — Jacq. Am. tab. 177, fig. 2.

Épines stipulaires. Feuilles glabres, subcordiformes à la base, à 2 lobes obtus, fort courts. Pétales lancéolés, incisés-crénelés. Étamines toutes fertiles, beaucoup plus courtes que la corolle.

Arbrisseau de la hauteur d'un homme. Fleurs blanches, longues d'environ 2 pouces.

Cette espèce croît aux environs de Caracas. On la cultive dans nos serres.

BAUHINIA PANACHÉ. — Bauhinia variegata Linn. — Hort. Malab. vol. 6, tab. 35.

Inerme. Feuilles glabres, cordiformes à la base, à 2 lobes courts, 5-nervés, obtus, ovales-elliptiques. Pétales elliptiques, subsessiles. Étamines fertiles plus longues que les stériles.

Petit arbre très-rameux, dont le tronc, qui a 6 pouces de diamètre, atteint une hauteur de 12 pieds. Il est couvert, durant une grande partie de l'année, de charmantes fleurs, semblables à de petites roses panachées de pourpre et de jaune.

SECTION III. SYMPHOPODA Dec. Lég. et Prodr.

Étamines légèrement monadelphes par la base : 3 fertiles, très-longues ; les 7 autres stériles, fort courtes ou nulles.

Ovaire à stipe adhérent au calice.—Rameaux cylindriques.

BAUHINIA POURPRE. — Bauhinia purpurea Linn. — Hort. Malab. vol. 1, tab. 33.

Feuilles coriaces, subcordiformes à la base, couvertes en dessous d'un duvet ferrugineux (les adultes presque glabres), à 2 lobes ovales-elliptiques, obtus, 4-nervés. Pétales lancéolés, pointus. Légume linéaire, rectiligne, long d'un pied.

Cette espèce est, comme la précédente, indigène dans l'Inde, et se distingue par des fleurs purpurines de près de trois pouces de diamètre. Ces fleurs ont des propriétés purgatives.

#### SECTION IV. PHANERA Lour. - Dec. Prodr.

Étamines légèrement monadelples par la base: 3 très-longues, fertiles; 7 très-courtes, stériles. Ovaire subsessile. — Tiges et rameaux comprimés, sarmenteux.

BAUHINIA SERPENT.—Baukinia anguina Roxb. Gorom. tab. 285.—Hort. Malab. vol. 8, tab. 30 et 31.—Baukinia scandens Linn. (excl. syn. Rumph.)

Tiges flexueuses, comprimées, cirrifères. Feuilles glandes, cordiformes, à 2 lobes acuminés, 3-nervés. Fleurs en panieule terminale. Calice urcéolé, 5-denté. Corolle petite, blanche. Légume 1-2-sperme.

Gette liane est commune dans une grande partie de l'Inde. Au Malabar elle porte le nom de Naga Valli, de même que plusieurs autres espèces, dont les troncs flexueux peuvent être somparés aux replis d'un serpent.

BAUHINIA DES MOLUQUES. — Bauhinia Lingua Dec. Prodr. — Bauhinia scandens Linn. — Rumph. Amb. 5, tab. 1.

Tiges flexueuses, anguleuses; rameaux comprimés, cirrifères. Feuilles velues en dessous, cordiformes à la base, à 2 lobes semi-ovales, acuminés. Grappes pauciflores, dressées. Pétales lancéolés, pointus.

Cette espèce est une des lianes les plus communes dans les forêts des Moluques. Son tronc a souvent un pied de diamètre. Il suinte de son écorce une gomme semblable à celle d'Arabie. Les pétales, d'abord blancs, deviennent jaunes après l'anthèse.

BAUDINIA ÉCARLATE. — Bauhinia coccinea Dec. Prodr. — Phanera coccinea Lour. Fl. Gochinch.

Tige comprimée; rameaux sarmenteux, cirrifères. Feuilles cordiformes, ferrugineuses-soyeuses en dessous, à 2 lobes 4-nervés, semi-ovales, acuminés. Grappes pédonculées, longues, pendantes. Pétales ovales, de couleur écarlate. Légume polysperme.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine.

### SECTION Y. CAULOTRETUS Rich. - Dec. Prodr.

Etamines 10, toutes fertiles, souvent plus courtes que les pételes. Caline renflé, quinquédenté, subbilabé. Ovaire sessile. Tiges ordinairement grimpantes.

Ванныя Атімонта. — Bauhinia Atimouta. Aubl. Guian.

Tronc et rameaux flexueux, comprimés, cirrifères. Feuilles parallèles jusqu'à la base en 2 lobes parallèles, 4-nervés, semi-evales, acuminés, soyeux en dessous. Stipules orbiculaires, obliques. Grappes courtes, denses.

On trouve cette magnifique liane dans les grandes forêts de la Guiane. Les naturels lui donnent le nom d'Atimouta. Son tronc flexueux s'accroche au moyen de longues vrilles spiralées, et pousse des sarments alternes, également flexueux et cirrifères, qui ne se divisent en rameaux feuillés qu'après être parvenus à la cime des arbres. Les feuilles ont près d'un pied de long, et le duvet soyeux de leur face inférieure est d'un jaune d'or.

BAUERNIA OLABRE. — Bauhinia glabra Jacq. Am. tab. 173, fig. 3.

Tige grimpante; rameaux cylindriques. Feuilles glabres, cordiformes à la base, partagées jusqu'au milieu en 2 lobes semielliptiques, obtus, parallèles, 4-nervés. Pétales ovales, rétrésis à la base. Ovaire hérissé.

Cette espèce croît dans l'Amérique méridionale. Sa corolle est d'un jaune verdâtre panaché de pourpre.

BAURINIA ODORANT. — Bauhinia suaveolens Kunth, Nov. Gen.

Tige comprimée, cirrifère. Feuilles membranacées, pubescentes en dessous, cordiformes, partagées jusqu'au milieu en deux lobes ovales, obtus, 4-5-nervés. Grappes axillaires et terminales. Calices soyeux.—Pétales de couleur blanche.

Cette espèce croît dans l'Amérique méridionale.

#### Genre GAINIER. — Cercis Linn.

Calice turbiné, gibbeux à la base, à 5 dents arrondies. Corolle subpapilionacée, à 5 pétales libres; ailes plus grandes que l'étendard. Étamines 10, libres, inégales, déclinées. Anthères allongées, incombantes. Ovaire substipité. Légume chartacé, aplati, oblong, rétréci aux deux bouts, uniloculaire, polysperme; suture supérieure marginée, indéhiscente. Graines obovales; périsperme corné, assez épais.

Arbres. Feuilles simples, pétiolées, entières, multinervées, cordiformes à la base, naissant après les fleurs. Pédicelles caulinaires et raméaires, fasciculés, uniflores.

Ce genre est limité aux deux espèces dont nous allons parler.

Gaînier Arbre de Judée. — Cercis Siliquastrum Linn. — Duham. ed. nov. vol. 1, p. 17, tab. 7. — Bot. Mag. tab. 1138. — Schkuhr, Handb. tab. 112.

Feuilles réniformes-arrondies, très-obtuses, glabres.

Arbre de moyenne grandeur; branches étalées; rameaux lisses. Feuilles plus larges que longues, presque réniformes, trèsobtuses, quelquefois mucronulées, 7-nervées, veineuses. Stipules caduques, membraneuses, ciliolées. Fleurs en faisceaux nombreux, épars à la partie supérieure du tronc et le long des branches. Dents calicinales pubescentes aux bords. Corolle d'un rose vif, ou, dans quelques variétés, couleur de chair ou blanche. Legumes bruns, persistant quelquefois une année après leur maturité.

Ce Gaînier, nomme vulgairement Arbre de Judée, croît spontanément dans les contrées voisines de la Méditerranée, en Europe, en Afrique et en Asie. Plusieurs voyageurs l'indiquent aussi en Perse et en Boukharie. Il supporte parfaitement le climat des environs de Paris, et tout le monde sait qu'il produit un effet charmant dans nos jardins au retour du printemps, lorsque toutes ses branches, et même une partie de son trone, se couvrent de fleurs d'un rose plus ou moins vif, ou quelquefois blanches. Son feuillage est également d'un aspect très-agréable; la sécheresse

ne le fait point jaunir, et jamais il n'est rongé par les vers. Cet arbre supporte très-bien le ciseau, et, par cette raison, il se prête à merveille à former des palissades, des boules, des tonnelles, etc. Son bois, dur et fort compacte, peut être employé à l'ébénisterie. Dans quelques endroits, on confit les boutons de fleurs dans du vinaigre, en guise de câpres.

GAÎNIER DU CANADA. — Cercis canadensis Linn. — Mill. Ic. tab. 2.

Feuilles subcordiformes-arrondies, acuminées, pubescentes en dessous, ou velues aux aisselles des nervures. Légumes stipités.

Petit arbre, haut de 15 à 30 pieds; branches un peu tortueuses, à écorce lisse, grisâtre. Fascicules de 6 à 8 fleurs. Calice pubescent aux bords. Corolle d'un rose plus ou moins vif.

Cette espèce, très-semblable à celle d'Europe, croît dans les États-Unis, depuis la Caroline jusqu'au Canada. On la cultive également dans nos parcs et dans nos bosquets, mais elle y est moins commune que l'Arbre de Judée. Elle résiste à un climat beaucoup plus rigoureux que le nôtre; ce qui la rend intéressante pour les pays plus septentrionaux que la France.

## Genre ALOËXYLE. — Aloexylum Lour.

Calice à 4 sépales pointus, caducs: le sépale inférieur falciforme, 2 fois plus court que les sépales supérieurs. Corolle à 5 pétales inégaux. Étamines 10, libres. Style filiforme. Légume falciforme, ligneux, monosperme. Graine oblongue, courbée, arillée.

Rameaux dressés. Feuilles simples. Fleurs terminales.

Ce genre est borné à l'espèce dont nous allons faire mention.

ALOEXYLE AGALLOCHE. — Aloexylum Agallochum Lour. Flor. Cochinch.—Cynometra Agallocha Spr. Syst. — Rumph. Amb. 2, tab. 9.

BOTANIQUE, PHAN, T. I.

Arbre de première grandeur; écorce fibreuse, mince, lisse, brandtre. Feuilles alternes, pétiolées, très-entières, coriaces, glabres, lancéolées, longues d'environ 8 pouces. Pédoncules terminaux, multiflores.

terminaux, multiflores.

Cet arbre, connu seulement par les descriptions très-incomplètes de Rumphius et de Loureiro, croît dans les montagnes élevées du nord de la Cochinchine. Il produit la substance autrefois si célèbre sous le nom d'Agalloche ou Bois d'Aloès. Dans son état naturel, le bois de l'arbre est blanc et inodore; mais, par l'effet d'un état maladif qui résulte sans doute de l'âge des individus, il devient spongieux et s'imprègne d'une résine amère et aromatique : c'est alors qu'on le récolte. De temps immémorial, l'Agalloche est recherché en Asie; et principalement dans l'Inde, comme une des substances les plus précieuses. Les habitants de ces contrées lui attribuent des vertus merveilleuses contre toutes les maladies, et le brûlent comme encens dans les temples de leurs divinités. Autrefois on l'employait aussi dans notre matière médicale, mais il est retombé en oubli depuis long-temps. Les Cochinchinois font du papier avec l'écorce de l'Aloëxyle.

#### Genre DIALE. — Dialium Burm.

6.72

Calice quinquéparti: sépales presque égaux, obtus, concaves. Corolle nulle ou à un seul pétale inséré entre les étamines. Étamines 2, insérées au bord antérieur du réceptacle; anthères épaisses, dressées. Ovaire substipité, ovoïde, comprimé, uniloculaire, biovulé. Style arqué. Légume velouté, indéhiscent, pulpeux en dedans, souvent monosperme. Graines ovoïdes, comprimées.

Arbres. Feuilles imparipennées, glabres. Fleurs petites, paniculées.

Ce genre, remarquable par la structure de ses fleurs, est limité à quatre ou cinq espèces, dont une croît à la Guiane et les autres dans l'Afrique équatoriale. Voici l'espèce qui mérite d'être mentionnée ici. DIALE LUISANT. — Dialium nitidum Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. vol. 1, pag. 267, tab. 59.— Dialium guineense Willd. — Codarium nitidum et Codarium Solandri Vahl. — Codarium acutifolium et Codarium obtusifolium Vahl. — Dec. Prodr.

Arbre très-rameux, haut de 15 à 20 pieds. Tronc tortueux; écorce grisatre. Rameaux divariqués, étalés, inclinés. Feuilles à 2 paires de folioles coriaces, luisantes, glabres, souvent alternes, ovales ou ovales-oblongues, acuminées ou quelquefois obtuses, longues de 3 à 4 pouces, larges de 18 à 24 lignes. Panícule subdichotome. Calice ferrugineux, velouté; sépales ovales, concaves. Corolle ordinairement nulle dans les fleurs latérales des cimules. Légume mince, substipité, obliquement arrondi, recouvert d'un duvet noirâtre très-épais.

Cette espèce croît dans la Sénégambie et en Guinée. Les nègres de la presqu'île du cap Vert l'appellent Solum ou Sorum. Ses feuilles, d'une couleur vert-glauque, sont comme vernissées en dessus. Les fruits contiennent une pulpe farineuse légèrement humide, dont la saveur acidule est très-agréable : les nègres et les singes s'en régalent.

#### Genre DÉTARE. - Detarium Adans.

Calice quadriparti. Corolle nulle. Étamines 10; filets trèslégèrement soudés par la base, alternativement plus longs. Ovaire sessile, ovoïde, très-velu, uniloculaire, contenant 2 ovules appendants. Style arqué; stigmate capitellé. Drupe orbiculaire, charnu: noyau osseux, anfractueux, uniloculaire, monosperme. Graine conforme au noyau; cotylédons farineux, blancs; radicule petite, conique.

Arbres. Feuilles imparipennées ou paripennées; folioles alternes, ponctuées. Fleurs en panicules subdichotomes, naissant sur le vieux bois à la base des jeunes ramules.

Ce genre se rapproche beaucoup des Amygdalées et des Chrysobalanées. Il est propre à l'Afrique équatoriale, et ne renferme encore que les deux espèces dont nous allons parler. Détare du Sénégal. — Detarium senegalense Gmel. Syst. — Dec. Prodr. — Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. v. 1, p. 269, tab. 60.

Tronc tortueux: Rameaux très-longs, étalés. Folioles petites, ovales-oblongues, obtuses ou échancrées, légèrement crénelées. Drupe ovoïde-sphérique, comprimé: noyau fibreux. Graine irrégulièrement ovale, comprimée, un peu ridée.

Arbre très-rameux, haut de 20 à 25 pieds. Tronc tortueux, d'un pied environ de diamètre; écorce rimeuse, brunâtre. Feuilles à 7-11 folioles subsessiles, coriaces, longues d'environ 11 lignes, sur 6 à 8 lignes de large. Stipules foliacées, falciformes, velues, caduques. Fleurs petites, brunâtres. Panicules extra-axillaires, plus courtes que les feuilles. Drupe du volume d'un abricot, recouvert d'une peau d'un gris verdâtre; chair verte, farineuse, douceâtre, entremêlée de nombreuses fibres procédant du noyau, lequel ressemble à celui de la pêche.

Get arbre a été observé par MM. Perrottet et Leprieur sur les bords de la Gambie; il porte dans le pays les noms de *Detakh* et *Datakh*. Les nègres font une grande consommation de ses fruits, qu'on apporte en quantités considérables aux marchés de Gorée et de Saint-Louis. M. Perrottet pense que les graines pourraient être employées également comme substance alimentaire.

On trouve dans les mêmes contrées une variété de ce végétal à fruit amer, laquelle, selon M. Perrottet, ne se distingue guère de l'espèce à fruits mangeables; les nègres même, à ce qu'il assure, s'y trompent fréquemment, et ne reconnaissent leur méprise qu'après avoir goûté le fruit. Ils regardent celui-ci comme un poison violent, et lui donnent le nom de Niey Detakh, qui signifie Détare des Éléphants.

DÉTARE A PETITS FRUITS. — Detarium microcarpum Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. vol. 1, p. 271.

Tronc droit. Rameaux presque dressés. Folioles échancrées, ovales-oblongues, légèrement crénelées au sommet. Drupe presque sphérique, comprimée, lisse,

Arbre rameux, haut de 20 à 25 pieds. Tronc d'environ 10 pouces de diamètre; écorce grisâtre, presque lisse. Feuilles à 8-12 folioles subsessiles, longues de 2 1/2 à 3 pouces, larges d'un pouce. Stipules lancéolées, caduques. Drupe de la grosseur d'une prune de Reinc-Claude: peau d'un vert jaunâtre, recouvrant une chair jaunâtre, entremêlée d'un grand nombre de fibres.

Cet arbre a été observé par MM. Leprieur et Perrottet sur les bords de la Gambie, près d'Albreida, et dans le pays de Cayor. Les nègres le nomment Dank. Son fruit est beaucoup plus petit que celui de l'espèce précédente, mais d'une saveur plus sucrée et aromatique; on en apporte de grandes quantités au marché de Gorée. Les feuilles de l'arbre sont très-odorantes.

## Section II. GEOFFROYÉES. — Geoffroyeæ Dec. Prodr.

Corolle papilionacée ou subpapilionacée. Étamines monadelphes ou diadelphes.

#### Genre ARACHIDE. — Arachis Linn.

Tube calicinal long, pédicelliforme; limbe bilabié, caduc. Corolle papilionacée, renversée, insérée à la gorge du calice. Étamines diadelphes (9 et 1), ayant même insertion que la corolle; le filet libre stérile ou abortif. Ovaire stipité, inclus au fond du calice. Style filiforme, très-long. Légume subcylindracé, ovale-oblong, étranglé, réticulé, mince, obtus aux deux bouts, 2-4-sperme.

Ce genre ne renferme que l'espèce que nous allons décrire.

ARACHIDE PISTACUE DE TERRE. — Arachis hypogæa Linn. — Trew, Ehret. tab. 3, fig. 3. — Rumph. Amb. 5, tab. 136. — Turp. in. Dict. des Sciences Nat. Ic.

Herbe annuelle, rameuse, hérissée de poils mous. Feuilles

pétiolées, à 2 paires de folioles obovales, entières, obtuses. Stipules adnées au pétiole, inéquilatérales, acérées. Fleurs petites, jaunes, axillaires, sessiles, ordinairement géminées. Limbe calicinal à 4 lanières linéaires: 3 supérieures; une inférieure. Après la fécondation, le stipe de l'ovaire, d'abord court, s'allonge peu à peu, et finit par élever celui-ci au-dessus du tube calicinal, lequel persiste sous la forme d'un pédoncule; alors le jeune fruit se recourbe vers la terre, s'y enfonce et y accomplit sa maturation à plusieurs pouces au-dessous de la surface.

La Pistache de terre est une production fort utile dans les contrées assez chaudes pour qu'elle y réussisse. Il paraît que la plante est originaire de l'Amérique équatoriale; on la cultive généralement dans les deux Indes, en Chine, au Sénégal, et dans le midi des États-Unis. Depuis plusieurs années, elle commence à se répandre dans la France méridionale. Il lui faut une terre trèsmeuble, dans laquelle ses fruits puissent s'enfoncer sans difficulté; alors elle donne des récoltes abondantes.

Les Pistaches de terre ont la grosseur des noisettes, et une saveur analogue; mais ce goût est accompagné d'une certaine âcreté qui ne disparaît que par la torréfaction. Les habitants de la Nouvelle-Espagne et les nègres en font grand cas. Ces graines sont saturées d'une huile grasse, égale en qualité à la meilleure huile d'olive et se conservant fort long-temps sans rancir. On assure aussi que les Pistaches de terre sont la meilleure des substances avec lesquelles on a essayé de remplacer le Cacao dans la fabrication du chocolat. Les feuilles et les tiges vertes de la plante sont un fort bon fourrage.

## Genre VOANDZÉIA — Voandzeia Pet. Thouars.

Fleurs polygames. — Fleurs hermaphrodites: Calice campanulé. Corolle papilionacée, à ailes horizontales. Étamines diadelphes. Style courbé en dedans, hérissé. — Fleurs femelles subsolitaires sur des pédoncules réfléchis. Calice campanulé. Pétales et étamines nuls. Ovaire biovulé. Style court. Stigmate onciné. Légume arrondi, charnu, monosperme

par avortement. — Pédoncules s'enfonçant en terre après la floraison, comme ceux de l'Arachide.

L'espèce dont nous allons parler est la seule de ce genre.

Voandzeia souterrain. — Voandzeia subterranea Pet. Thouars.—Glycine subterranea Linn. fil. Decad. tab. 17.

Herbe à tiges rampantes, divisées en rameaux étalés. Feuilles composées de 3 folioles oblongues, obtuses; pétiole commun long de 3 à 4 pouces, Pédoncules courts, axillaires, inclinés: ceux des fleurs hermaphrodites biflores. Corolle jaune; ailes oblongues, étalées horizontalement; étendard ovale, strié.

Gette plante est cultivée à Madagascar, aux îles de France et de Bourbon, au Sénégal et dans d'autres parties de l'Afrique, ainsi qu'au Brésil et à Surinam. Ses graines sont huileuses et alimentaires comme les Pistaches de terre.

#### Genre ANDIRA. - Andira Lamk.

Calice turbiné, à 5 dents presque égales, pointues, dressées. Corolle papilionacée; étendard arrondi, échancré, plus long que la carène. Étamines diadelphes (9 et 1). Ovaire triovulé. Drupe stipité, suborbiculaire, uniloculaire, monosperme.

Arbres inermes. Feuilles imparipennées; folioles opposées, pétiolulées, stipellées. Fleurs purpurines, disposées en panicules terminales.

Ge genre, qui peut-être n'est pas bien distinct du Geofficea, renferme cinq ou six espèces, indigènes dans l'Amérique équatoriale. Plusieurs ont des propriétés anthelmintiques très-prononcées. Les fleurs de toutes sont magnifiques. Les espèces les plus intéressantes sont les suivantes.

Andira a grappes.— Andira racemosa Lamk. Dict.—Pis. Bras. p. 81, fig. 2.

Arbre haut de 40 à 50 pieds, à tête ample et étalée. Tronc d'environ 3 pieds de diamètre; bois dur, d'un rouge noirâtre à l'intérieur. Feuilles à 7-9 folioles lancéolées, pointues, très-entières, opposées. Fleurs petites, en grappes terminales paniculées. Drupe ovoïde, de la grosseur d'un œuf de poule, parsemé de points blanchâtres.

Cet arbre croît au Brésil, à Cayenne et aux Antilles. L'écorce, le bois et le fruit sont très-amers. L'amande de la graine possède des propriétés anthelmintiques très-efficaces; Pison assure qu'elle devient même un poison à la dose d'un scrupule.

Andira inermis Kunth. — Geoffræa inermis Swartz, Fl. Ind. Occid. — Wright. Phil. Trans. 1777, p. 512, tab. 70.

Feuilles à 13 ou 15 folioles ovales-lancéolées, pointues, glabres. Fleurs paniculées; pédicelles fort courts. Calices urcéolés, couverts d'un duvet ferrugineux.

Arbre très-élevé. Tronc droit, élancé, mais d'une grosseur médiocre en comparaison de sa hauteur. Rameaux lisses, étalés, non épineux. Feuilles longues de près d'un pied. Panicule ample, dressée, très-rameuse. Fleurs purpurines. Drupe vert, dur, du volume d'une prune: écorce et amande très-astringentes.

On trouve cet arbre aux Antilles et à la Guiane. Son écorce est un remède anthelmintique précieux, mais à forte dose l'usage en devient dangereux et même mortel. Le bois est dur et susceptible d'un beau poli.

## Genre GEOFFRÉA. — Geoffræa Jacq.

Calice campanulé, subbilable, semi-quinquéfide. Corolle papilionacée; ailes et carène presque égales, plus courtes que l'étendard. Étamines diadelphes (9 et 1). Ovaire biovulé. Drupe uniloculaire, monosperme.

Arbres. Feuilles imparipennées. Grappes simples ou paniculées, axillaires.

Ce genre et le précédent sont fort curieux en ce que leurs fleurs sont celles des Papilionacées, tandis que leurs fruits et leurs graines ne différent en rien de ceux des Amygdalées. La plupart des Geofficea produisent de superbes fleurs. Les drupes ou les amandes de quelques-uns sont mangeables; dans

٠,٠,٠

d'autres, au contraire, le fruit est d'une astringence horrible. On connaît cinq ou six espèces de Geoffræa; elles sont indigènes dans l'Amérique équatoriale, à l'exception d'une seule qui habite le Sénégal. Nous devons nous borner à mentionner les deux suivantes.

Geoffréa magnifique.—Geoffræa superés Humb. et Bonpl. Pl. Équat. tab. 100.

Tronc et rameaux inermes. Feuilles à 13-17 folioles alternes ou opposées, subsessiles, oblongues, arrondies aux deux bouts, très-entières, poilues, quelquefois rétuses. Grappes simples, axillaires, longuement pédonculées. Fleurs pédicellées, penchées. Drupes pendants, ellipsoïdes, pointus.

Cet arbre croît sur les bords du fleuve des Amazones. Les habitants de ces contrées lui donnent le nom d'Almendron, c'est-à-dire Amandier, à cause de la ressemblance de son fruit avec une coque d'amande. La graine est très-huileuse, et d'une saveur analogue à celle du Cacao. Les fleurs, de la grandeur de celles du Genêt d'Espagne, sont d'une belle couleur jaune avec des veines rouges.

GEOFFREA ÉPINEUX. — Geoffræa spinosa Jacq. Am. tab. 180, fig. 62.

Tronc et rameaux garnis de longues épines éparses. Feuilles à 13-15 folioles oblongues, obtuses, entières. Grappes simples, denses, axillaires. Fleurs subsessiles.

Petit arbre haut d'environ 12 pieds. Fleurs d'un brun jaunâtre.

Cette espèce est indigène dans la Nouvelle-Espagne. Ses fleurs répandent une odeur fétide. La chair du drupe, jaunâtre et molle, est d'une saveur douce peu agréable. L'amande est astringente et farineuse.

## Genre BROUNÉA. — Brownea Jacq.

Calice pétaloïde, accompagné d'une spathelle de même nature, subbilabiée ou bifide; tube persistant, infondibuli-

forme; limbe caduc, à 5 lobes plus ou moins profonds. Corolle à 5 pétales onguiculés. Étamines 10-15; filets sondés en gaîne fendue longitudinalement. Ovaire à stipé adné au tube du calice. Style filiforme. Legume acinaciforme, comprimé, uniloculaire, polysperme. Graines ovales, enveloppées dans une arille de fibres spongieuses.

Arbrisseaux. Feuilles paripennées; folioles opposées, entières. Gemmes stipulaires, très-longues. Fleurs grandes, roses ou écarlates, capitulées ou fasciculées, naissant de bourgeons axillaires ou raméaires.

Ce genre se distingue autant par la beauté que par la structure de ses fleurs. La singularité de la gemmation n'est pas moins digne d'attention. On aperçoit d'abord de longs bourgeons cylindriques, formés des stipules imbriquées par les bords. Les feuilles, au moment de percer cette enveloppe, sont déjà fort grandes, mais flasques et comme passées à l'eau bouillante; les folioles, ordinairement colorées en rouge, restent très-long-temps dans cet état avant d'acquérir de la consistance.

Les sept espèces connues habitent la Colombie et les Antilles. Les plus remarquables sont les suivantes.

BROUNÉA ÉCARLATE. — Brownea coccinea Jacq. Am. tab. 121.

Feuilles à 2 ou 3 paires de folioles ovales, acuminées, glabres, subsessiles. Fleurs fasciculées, pendantes, décandres. Spathelle ferrugineuse, bilabiée. Pétales obovales, planes, offus, étalés, un peu moins longs que le calice.

Petit arbre haut d'environ 20 pieds; bois dur, jaunâtre. Fleurs de 3 pouces de long. Corolle écarlate.

Cette espece croît dans les forêts voisines du golfe de Vénézuela.

Brounéa a grappes. — Brownea racemosa Jacq. Fragm. tab. 16.

Feuilles à 1-4 paires de folioles inéquilaterales, oblongues ou ovales-oblongues, acuminées, glanduliferes à la base. Fleurs

décandres ou endécandres, pédicellées, disposées en grappes. Bractées caduques. Spathelle ferrugineuse, obliquement tronquée, bidentée. Calice pubescent, quadrilobé. Pétales obovales, arrondis, ondulés, dressés, plus longs que le calice.— Fleurs longues de 2 pouces, de couleur pourpre.

Cet arbrisseau croît dans la province de Caracas.

Brounéa a larges feuilles. — Brownea latifolia Jacq. Fragm. tab. 17.

Feuilles à 1-3 paires de folioles glabres, obovales, acuminées. Fleurs fasciculées, subsessiles, dressées, endécandres. Spathelle bilabiée, tubuleuse, ferrugineuse. Calice quadrilobé. Pétales obovales, arrondis, ondulés, dressés, de la longueur du calice.

Get arbrisseau croît dans les mêmes contrées que le précédent. Ses folioles atteignent jusqu'à un demi-pied de long, sur trois ou quatre pouces de large. Les fleurs, longues de deux pouces, sont purpurines.

Brounéa a gros capitules. — Brownea grandiceps Jacq. Coll. 3, tab. 22. — Ejusd. Fragm. tab. 22 et 23.

Feuilles à environ 12 paires de folioles lancéolées-oblongues, acuminées. Fleurs endécandres, disposées en épis capituliformes, munis d'un involucre à la base. Bractées persistantes. Spathelle tubuleuse, bilabiée, pubescente. Pétales oblongs, dressés, 2 fois plus longs que le calice.

Ce végétal magnifique croît dans les forêts des montagnes de la Nouvelle-Espagne. Ses feuilles atteignent près de deux pieds de long. Avant leur parfait développement, les folioles sont brunâtres et marbrées de vert. Les fleurs, d'un rose vif, forment des épis très-serrés d'un demi-pied de long sur quatre pouces de large.

#### Genre AMHERSTIA. - Amherstia Wallich.

Calice coloré, dibractéolé: tube long, cylindrique; limbe partagé en 4 lobes étalés. Corolle à 5 pétales inégaux : les 2 inférieurs petits, subulés; les 2 latéraux cunéiformes, diva-

riqués; le supérieur très-grand, relevé, obcordiforme, onguiculé. Étamines 10, toutes fertiles, insérées à la gorge du calice. 9 filets soudés en gaîne, libres supérieurement, alternativement longs et fort courts; le dixième filet libre. Ovaire stipité, falciforme, 4-6-ovulé; stipe adné au tube du calice. Style filiforme. Stigmate petit, convexe. Léguine stipité, plane, oblong, oligosperme, acuminé.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, observée par M. Wal-

lich dans le royaume des Birmans.

Amherstia magnifique. — Amherstia nobilis Wallich, Pl. Asiat. Rar. tab. 1.

Arbre de 30 à 40 pieds de haut. Tronc épais, haut de 10 à 12 pieds. Écorce raboteuse, grisâtre. Cime ample, touffue. Ramules glabres, cylindriques, glauques. Feuilles éparses, pétiolées, longues d'un pied à un pied et demi, paripennées, 6-8-juguées; folioles pétiolulées, opposées, très-entières, oblongues, cuspidées, glabres en dessus, glauques et légèrement pubescentes en dessous, longues de 6 à 12 pouces. Stipules grandes, foliacées, lancéolées. Grappes longues, axillaires, pendantes. Pédicelles uniflores, grêles, longs de 5 pouces. Fleuis inodores, éparses, rapprochées. Bractées coriaces, lancéolées, opposées, longues de 2 à 3 pouces.

Cet arbre est, sans contredit, la production la plus magnifique de toute la classe des Calophytes, et il serait difficile d'en trouver une autre dans le règne végétal qui lui fût supérieure à cet égard. Les jeunes feuilles, teintes de pourpre, sont glauques et pendantes, de même que les ramules. Les grappes, également inclinées, atteignent jusqu'à trois pieds de long sur un pied et demi de diamètre à la base. Chaque fleur est de la longueur de la main, sur deux pouces de large. Les pédoncules, les bractées, les calices et les pétales sont colorés de l'écarlate le plus brillant. Le pétale supérieur offre un disque blanc et une grande tache jaune au sommet; cette tache est bordée d'un cercle purpurin. Les pétales latéraux sont également tachés de jaune au sommet.

Le nom birman de ce végétal est Thoka. M. Wallich n'en a

observé que deux individus, plantés près d'un Kioum (espèce de couvent), aux environs de la ville de Martaban. Les Birmans portaient journellement les fleurs en offrande aux idoles de leur pays.

#### Genre TONKA. — Dipterix Schreb.

Calice turbiné, à 5 lobes inégaux : 2 supérieurs; 2 latéraux, plus grands, aliformes; le cinquième, inférieur, petit. Corolle pentapétale, papilionacée. Étamines 8 ou 10; filets soudés en gaîne fendue longitudinalement. Style ascendant. Drupe ovoïde, comprimé, épais, uniloculaire, monosperme. Graine ovale-oblongue, pendante.

Feuilles coriaces, paripennées. Fleurs paniculées.

Ce genre se compose de deux espèces, indigènes dans la Guiane. La suivante mérite une mention particulière.

TONKA ODORANT.—Dipterix odorata Willd.—Coumarouna odorata Aubl. Guian. 3, tab. 296.—Baryosma Tonka Gærtn.

Arbre à tronc de 60 à 80 pieds de haut, sur 3 à 4 pieds de diamètre; bois dur et compacte, brun au centre, blanchâtre à la circonférence. Pétiole commun marginé, long d'un pied; folioles 5 ou 6, alternes, ovales, pointues, entières, lisses, inéquilatérales, subsessiles. Panicules axillaires et terminales. Fleurs octandres. Calice rougeâtre, trilobé. Corolle d'un pourpre lavé de violet. Drupe ovoïde: écorce charnue, filandreuse, épaisse, adhérente à un noyau dur, sec, comprimé.

Le Tonka croît dans les forêts de la Guiane; les naturels du pays l'appellent Coumarou. Ils emploient son écorce et son bois aux mêmes usages que le Gayac. Ses graines sont les Fèves de Tonka si fréquemment employées en Europe pour parfumer le tabac. L'odeur agréable de ces graines est due à l'acide benzoïque qu'elles contiennent.

# Genre MORINGA. — Moringa Burm.

Calice pétaloïde, à 5 sépales presque égaux, oblongs, caducs, légèrement soudés à la base. Pétales 5, presque égaux, oblongs: le supérieur ascendant. Étamines 10, inégales,

libres; 5 des filets quelquefois stériles. Anthères arrondies. Style filiforme, pointu. Légume fongueux, allongé, trigone, sillonné, trivalve, isthmé. Graines unisériées, trigones ou triptères, apérispermées, solitières dans chaque rétrécissement. Embryon rectiligne. Cotylédons épais, huileux, restant renfermés dans le test pendant la germination.

Arbres. Feuilles bi- ou tripennées avec impaire, Fleurs en panicules thyrsiformes, axillaires ou subterminales.

La structure du fruit des Moringa diffère de celle qu'on observe dans toutes les autres plantes de la classe des Calophytes; mais, par son port et par ses fleurs, ce genre est assez voisin de la famille des Césalpiniées. M. R. Brown considère les Moringa comme types d'une famille particulière, à laquelle il donne le nom de Moringées.

M. Decandolle admèt quatre espèces de Moringa; elles sont toutes indigenes dans l'Asie équatoriale. Les plus remarquables sont les suivantes.

Moringa A Graines Triptères. — Moringa ptenigesperma Gærtn. Fruct. 2, p. 314, tab. 147. — Hert. Maleb. 6, tab. 11. —Turpin, in Chaum. Fl. Med. tab. 63. — Guilandina Moringa Linn. — Hyperanthera Moringa Vahl. — Moringa oleifera Lamk. — Moringa zeylanica Pers.

Étamines alternativement fertiles et stériles. Gousses triquètres. Graines à 3 angles ailes.

Arbre de grandeur moyenne. Tronc d'environ 5 pieds de circonférence. Bois mou, blanchâtre. Feuilles amples, pétiolées; pennules à 5-9 folioles ovales ou ovales-oblongues; obtuses, glabres. Panicules plus courtes que les feuilles. Fleurs blanches. Gousse de la grosseur du pouce, longue de plus d'un pied, fongueuse, mucronée, légèrement bosselée, d'un brun tirant sur le jaune. Graines ovales-arrondies, rongeatres; assez grosses, bordées de 3 membranes blanches peu adhérentes.

Cet arbre croît dans l'Inde et dans les Moluques. Les Hindous lui donnent le nom de Moringa, et les Malais celui de Ben. Ces peuples ont coutume de le planter autour des habitations. Ses

Jeurs produces pendant le jour exhalent une odeur agréable vers le concher du soleil. L'écorce de la racine de ce Moringa a une sereur analogue à celle du raifort; les Malais l'emploient comme assaisonnement. Le suc des feuilles passe pour dépuratif, antisyphélitique et emménagogue. Rheede dit que les jeunes gousses sont un aliment très recherché par les habitants du Malabar, qui les mangent en guise de haricots verts, après les avoir lessivées. On croit généralement, mais à tort, que l'Huile de Ben est exprimée des graines de cette espèce.

Moringa a gousses polygones. — Moringa polygona Dec. Prodr. — Anoma Moringa Lour. Flor. Coch. — Clus. Exot. p. 278, Ic. — Burm. Zeyl. p. 162, tab. 75.

Étamines toutes fertiles. Gousses polygones. Graines à 3 angles ailés.

Arbre de moyenne grandeur; rameaux étalés. Folioles ovales, glabres, petites. Fleurs blanches. Panicules éparses, dressées, subterminales. Gousses subulées, suboctogones. Graines arrondies, à 3 ailes membraneuses.

Cette espèce, selon Loureiro, croît dans toutes les parties de l'Inde. Il paraît qu'elle a été confondue par Linné et par la plupart des auteurs, avec la précédente, dont elle ne diffère ni par le port, ni par les propriétés.

MORINGA APTÈRE.—Moringa aptera Gærtn. Fruct. 2, p. 215. Gousses trigones, rostrées, souvent toruleuses. Graines arrondies, trigones, non ailées.

Panicules lâches, très-amples, presque aussi longues que les feuilles. Gousses grêles, profondément sillonnées, brunâtres, longues d'un pied et plus.

Cette espèce, dont nous avons eu occasion de voir des gousses et des panicules florifères, est certainement très-différente de toutes ses congénères. M. Bové, ancien directeur des jardins d'Ibrahim Pacha, nous apprend qu'elle croît dans l'Yémen, et qu'on en cultive quelques individus dans les jardins du Caire. Nous tenons de la même source que c'est des graines de ce Mo-

ringa qu'on exprime l'huile grasse célèbre sous le nom d'Huile de Ben. On avait cru généralement jusqu'aujourd'hui que cette huile provenait du Moringa à graines triptères; opinion qui n'est soutenue ni par le témoignage de Rumphius, ni par celui de Rheede ou de Loureiro.

L'Huile de Ben est précieuse pour les parfumeurs, parce qu'elle est inodore et qu'elle ne rancit jamais. Autrefois on la préconisait comme médicament; mais son emploi en thérapeutique est, sinon abandonné, du moins fort restreint aujourd'hui.

### TROISIÈME FAMILLE.

# LES SWARTZIEES. — SWARTZIEÆ.

( Swartzieæ Dec. Légum. Mém. XI, et Prodr. vol. 2, p. 422. — Bartl. Ord. Nat. p. 413.)

Ce petit groupe a été établi par M. Decandolle comme sous-ordre dans ses Légumineuses. Il ne se compose que d'environ vingt espèces, indigènes dans l'Amérique équatoriale, à l'exception de deux qui habitent l'Afrique intertropicale.

Un nombre fort limité de Swartziées offre des particularités assez intéressantes pour trouver place dans ce recueil.

### CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbres inermes.

Feuilles imparipennées ou unifoliolées, éparses, stipulées.

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, disposées en grappe, ou géminées, ou ternées dans les aisselles des feuilles.

Calice inadhérent, monophylle avant l'anthèse, s'épanouissant en plusieurs pièces irrégulières.

Disque ordinairement inapparent.

Corolle 5-3- ou 1-pétale, irrégulière, caduque (quel-quefois nulle).

Étamines 10, ou en nombre indéfini, unisériées, hypogynes (par exception périgynes), quelquefois de longueur inégale. Filets libres ou diversement soudés.

Pistil: Ovaire solitaire, pluriovulé; ovules superpo-

sés, adnés à la suture supérieure. Style terminal. Stigmate très-simple.

Péricarpe : Légume bivalve, uniloculaire, oligosperme, souvent stipité.

Graines munies d'une arille incomplète. Périsperme nul. Embryon curviligne : radicule appointante; cotylédons épais.

Voici les genres qui rentrent dans cette famille.

# A. Étamínes hypogynes.

Swartzia Willd. (Possira Aubl. Rittera Schreb. Aceltzelia Schreb. Tounatea Aubl.)—Baphia Afzel.—Zollernia Mart.

B. Étamines périgynes.

Calycandra Rich. fil.

#### Genre SWARTZIA. - Swartzia Willd.

Calice formant avant l'anthèse un bouton globuleux sans lobes distincts, s'épanouissant de la base au sommet en plusieurs pièces irrégulières. Corolle à un seul pétale, ou rarement à 3, dont un plus grand que les 2 autres, plane, latéral, quelquefois nul. Étamines 10-15 ou 25, ou en nombre indéfini, hypogynes: 2 ou 4 des filets quelquefois plus longs et stériles; les autres presque toujours plus ou moins soudés par la base. Légume stipité, bivalve.

Feuilles unifoliolées ou imparipennées. Fleurs en grappes axillaires.

Ce genre contient dix-huit espèces, toutes indigènes aux Antilles ou dans l'Amérique méridionale. Voici les plus notables.

#### SECTION I'\*.

Fleurs unipetales ou rarement à 3 pétales inégaux.

SWARTZIA COTONNEUX. — Swartzia tomentosa Dec. Leg.

Mem. XI, tab. 59. — Robinia Panacoco Ailbl. Guian. tab. 307 (excl. flor. et fruct.)

Rameaux et pétioles veloutés. Feuilles imparipeniées, 3-7foliolées; folioles inégales, ovales-oblongues, veloutées en dessous. Stipules suborbiculaires. Grappes multiflores, infra-axillaires. Pétale arrondi, solitaire.

Cette espèce est un des plus grands arbres de la Guiane. Son tronc a jusqu'à soixante pieds de haut, sur trois pieds de diamètre.

« Il est élevé, dit Aublet, sur sept à huit côtes réunies ensemble » dans toute leur hauteur, qui est de sept à huit pieds. Elles » s'écartent les unes des autres, se prolongent à mesure qu'elles » s'approchent de terre, et forment des cavités de six à huit pieds » de profondeur, sur autant de largeur. On à donné à ces côtes » le nom d'Arcaba. » L'écorce est épaisse, gercée et rabeteuse; le bois très-dur et eompacte, rougeâtre ou noir. Le pétiole commun a jusqu'à deux pieds de long; les folioles terminales, qui sont les plus grandes, mesurent quelquefois huit ponces d'ith bout à l'autre, sur trois pouces de diamètre.

Les naturels de la Guiane donnent à cet arbre le nom d'Anticoco, et les Européens celui de Bois de fer. Son écorce est employée dans le pays comme sudorifique; elle contient une liqueur balsamique et résineuse, qui en découle en abondance
lorsqu'on l'entaille. Le bois est regardé comme incorruptible; il
est fréquemment employé dans les constructions des colons.

SWARTZIA TRIFOLIOLÉ.—Swartzia triphylla Willd. — Possira arborescens Aubl. Guian. tab. 355.

Feuilles trifoliolées (les inférieures unifoliolées); pétiole commun court, marginé; folioles glabres, ovales-lancéolées, acuminées. Pédoncules grêles, axillaires, 2-5-slores. Pétale jaune, large, évasé, arrondi, frangé.

Arbre à tronc de 7 à 8 pieds de haut, sur 7 à 8 pouces de diamètre. Écorce lisse, mince, grisâtre. Branches rameuses, étalées en tous sens. Étamines au nombre de 25, dont 6 ou 7 stériles.

Cette espèce croît dans les forêts de la Guiane. Son bois, jaunâtre, dur et compacte, est employé par les naturels à armer leurs flèches, et par cette raison les Européens nomment l'arbre Bois-dard. Les graines sont très-âcres. Aublet rapporte que ses lèvres enflèrent après qu'il en eut goûté.

#### SECTION II.

Fleurs apétales. Légume onciné au sommet.

SWARTZIA AILÉ. — Swartzia alata Willd. — Tounatea guianensis Aubl. Guian. tab. 218.

Feuilles 5-foliolées; pétiole commun marginé; folioles ovalesoblongues, pointues, veloutées en dessous. Grappes raméaires, pédonculées, grêles, multiflores. Étamines nombreuses. Légume ovale-arrondi, à valves très-convexes.

Arbre à tronc de 25 pieds environ de haut, sur un pied de diamètre. Écorce lisse, cendrée. Rameaux vagues. Folioles inégales, les terminales plus grandes, longues de 8 pouces sur 3 pouces de large. Légume jaune. Graine noire; arille blanche, membraneuse.

Cette espèce croît dans les forêts de la Guiane; les naturels l'appellent Tounou.

# QUATRIÈME FAMILLE.

## LES PAPILIONACEES.—PAPILIONACEÆ.

(Papilionaceæ Linn. — R. Brown, Gen. Rem. in Flind. Voy. II, p. 552. — Bartl. Ord. Nat. p. 407. — Leguminosarum genn. Jess. — Leguminosarum subordo I, sive Papilionaceæ, Dec. Prodr. II, p. 94. — Curvembryæ Bronn. Diss. Legum. p. 431.)

Cette famille, répandue sur tout le globe, est sans contredit l'une des plus remarquables. Les espèces qu'elle renferme sont très-nombreuses, et leur organisation n'intéresse pas moins le physiologiste que le botaniste. Beaucoup d'entre elles servent à la nourriture des hommes et des animaux. Les Haricots, les Fèves, les Pois, les Lentilles, les Lupins, les Vesces, les Luzernes, les Sainfoins, les Trèfles et autres légumes ou fourrages appartiennent à ce groupe. L'art du teinturier lui emprunte l'Indigo: l'industrie, des bois utiles ou précieux : la médecine, des remèdes purgatifs ou émétiques, comme les Baguenaudiers, les Coronilles, l'Aubours, l'Anagyre, etc.; ou excitants, tels que les Baumes du Pérou et de Tolu; ou astringents, tels que le Sang-dragon; ou calmants et adoucissants, tels que la Gomme Adragante et la Réglisse. Par l'élégance de leurs fleurs et de leur feuillage, une foule de ces végétaux sont un ornement de la terre.

Les Papilionacées constituent la majeure partie des Légumineuses de M. de Jussieu. Le nom de cette dernière famille lui vient de son fruit, que les botanistes nomment légume; et c'est en changeant l'acception primitive de ce mot, qu'on l'a appliqué dans le langage commun à beaucoup de plantes très-différentes des Légumineuses.

#### CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbres, arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux, ou bien herbes. Rameaux cylindriques ou irrégulièrement anguleux.

Feuilles éparses, pétiolées, tantôt composées ou surcomposées avec articulation, tantôt, mais rarement,

simples, pétioléennes. Stipules latérales.

Fleurs hermaphrodites (rarement polygames par avortement), axillaires ou terminales, solitaires, ou géminées, ou fasciculées, ou plus souvent disposées en grappe, en panicule, en épi, ou en capitule. Pédicelles souvent articulés et bractéolés dans la partie moyeune.

Calice non adhérent, tubuleux, ou turbiné, ou campanulé, à bord ayant 5 dents ou 5 découpures plus ou moins profondes, souvent inégales et formant 2 lèvres. Estivation imbricative, ou valvaire, ou distante.

Disque laminaire, périgyne, tapissant le fond de la

paroi intérieure du calice.

Corolle insérée au disque, pentapétale, papilionacée, ou très-rarement à peu près régulière. Pétales interpositifs, onguiculés, cadues: le supérieur (l'étendard) enveloppant les autres (les ailes et la carène) avant l'épanouissement. (Par exception, tous les pétales sont cohérents, ou bien leur nombre est au-dessous de 5 par avortement.)

Étamines ayant la même insertion que la corolle, en nombre double, ou rarement triple, ou quadruple de celui des pétales (par exception, en même nombre que les pétales). Filets (toujours libres et subulés au sommet) souvent soudés 10 ensemble en un tube entier, ou

seulement 9 en un tube fendu, le dixième, supérieur, restant libre et correspondant à la fente du tube; ou bien soudés 5 à 5 en 2 ou 3 faisceaux distincts; ou, enfin, tous libres et cohérents seulement par la base. Anthères dressées, à 2 bourses ( par exception, à une seule) s'ouvrant longitudinalement. Pollen pulvérulent.

Pistil: Ovaire solitaire, inadhérent, opposé au lobe inférieur du calice, souvent stipité, uniloculaire ou, par exception, longitudinalement biloculaire, uni-pluriou multioyulé. Placentaires 2, adnés à la suture supérieure. Style terminal. Stigmate très-simple.

Pericarpe: Légume bivalve, membraneux ou coriace, s'ouvrant ou restant clos, à une seule loge ou, exceptionnellement, à 2 loges produites par le rentrement des valves, ou bien à plusieurs loges formées soit par des cloisons membraneuses transverses, soit par de étranglements, d'où résulte, dans la maturité du fruit, la séparation du légume en boîtes indéhiscentes.

Graines en nombre défini ou indéfini, superposées, se séparant en 2 séries avec les valves, lorsqu'il y a déhiscence. Funieule plus ou moins allongé, quelquefois développé en arille incomplète. Test ordinairement lisse. Tegmen membranacé. Micropyle (Exostome) rapproché du hile. Périsperme nul. Embryon curviligne. Radicule courte, appointante. Cotylédons épigés ou hypogés: plus ou moins charnus quand le périsperme manque; foliacés quand le périsperme est épais.

Les Papilionacées sont sous-divisées en plusieurs tribus et sections que nous allons exposer, avec les genres qui s'y rapportent.

# I' TRIBU. LES SOPHORÉES. — SOPHORE Æ.

Légume inarticulé. Etamines libres.

Myrospermum Jacq. (Toluifera Linn. Myroxylon Mutis.) — Sophora Linn. — Edwardsia Salisb. — Ormosia Jacks. — Virgilia Lamk. — Macrotropis Dec. (Anagyris Lour.) — Anagyris Linn. — Thermopsis R. Br. (Thermia Nutt.) — Baptisia Vent. — Delaria Desv. — Cyclopia Vent. (Ibbetsonia Sims.) — Podalyria Lamk. (Aphora Neck. Hypocalyptus Thunb.) — Chorizema Labill. — Podolobium R. Br. — Oxylobium Andr. — Callistachys Vent. (Callistachya Smith.) — Brachysema R. Br. — Gompholobium Smith. — Burtonia R. Br. — Jacksonia R. Br. — Viminaria Smith. — Sphærolobium Smith. — Aotus Smith. — Xeropetalum R. Br. — Dillwynia Smith. — Eutaxia R. Br. — Sclerothamnus R. Br. — Gastrolobium R. Br. — Euchilus R. Br. — Pultenæa Smith. — Daviesia Smith. — Mirbelia Smith.

## II° TRIBU. LES LOTÉES. — LOTEÆ.

Étamines monadelphes ou diadelphes. Légume inarticule, uniloculaire ou longitudinalement biloculaire. Cotylédons épigés.

## Section Ire. GÉNISTÉES. — Genisteæ.

Étamines le plus souvent monadelphes. Légume uniloculaire.—Herbes ou arbrisseaux. Feuilles simples, ou trifoliolées, ou rarement pennées.

Hovea R. Br. (Poiretia Smith. Physicarpos Poir.) — Platylobium Smith. (Cheilococca Salisb.)—Platychilum Delaun. — Bossiae Vent.—Westonia Spreng.—Goodia

Salish. — Scottia R. Br. (Scottea Dec.) — Templetonia R. Br. — Rafnia Thunb. (OEdmannia Thunb.) — Vascoa Dec. — Borbonia Linn. — Achyronia Wendl. — Liparia Linn. — Priestleya Dec. — Hallia Thunb. — Heylandia Dec. — Crotolaria Linn. — Clavulium Desv. — Hypocalyptus Thunb. — Wiborgia Thunb. — Loddigesia Sims. — Dichilus Dec. — Lebeckia Thunb. — Sarcophyllum Thunb. — Aspalathus Linn. (Eriocalyx Neck.) — Ulex Linn. — Stauracanthus Link. — Spartium Linn. — Spartianthus Link. — Genista Lamk. — Cytisus Linn. (Calycotome Link.) — Adenocarpus Dec. — Ononis Linn. — Requienia Dec. — Anthyllis Linn.

## Section II. TRIFOLIÉES. — Trifolieæ.

Étamines diadelphes. Légume uniloculaire. —Herbes ou rarement sous-arbrisseaux. Feuilles souvent digitées-trifoliolées, rarement imparipennées.

Medicago Linn. (Hymenocarpus Savi. Diploprion Visian.) — Trigonella Linn. (Buceras Mænch. Falcatula Brot.) — Pocockia Sering. — Melilotus Tourn. Juss. — Trifolium Linn. (Lupinaster Mænch. Pentaphyllum Pers.) — Dorycnium Tourn. — Lotus Linn. (Krockeria Mænch. Lotea Medik.) — Tetragonolobus Scop. (Scandalida Neck.) — Cyamopsis Dec.

## SECTION III. CLITORIÉES. — Clitorieæ.

Étamines le plus souvent diadelphes. Légume uniloculaire. — Tiges herbacées ou suffrutescentes, souvent volubiles. Feuilles primordiales opposées.

Psoralea Linn. (Dorycnium et Ruteria Mænch.) — Indigofera Linn. — Clitoria Linn. (Ternatea Kunth.) —

Neurocarpum Desy. — Martia Leand. (Martiusia Schult.) — Cologania Kunth. — Galactia P. Browne. — Odonia Bertol. — Vilmorinia Dec. — Barbieria Dec. — Grona Lour. — Collæa Dec. — Odoptera Dec. — Pueraria Dec. — Dumasia Dec. — Glycine Linn. — Chatocalyx Dec. (Bænninghausenia Spreng.)

## Section IV. GALÉGÉES. — Galegeæ.

Étamines diadelphes ou quelquefois monadelphes. Légume uniloculaire.—Tiges herbacées, ou frutescentes, ou arborescentes. Feuilles primordiales alternes ou opposées: l'une simple, l'autre pennée.

Petalostemon Mich. — Kuhnistera Lamk. (Cylipogon Rafin.) — Dalea Linn. (Parosella Cav.) — Glycyrrhiza Linn. (Liquiritia Mænch.) — Galega Linn. — Tephrosia Pers. (Needhamia Scop. Brissonia Neck. Erebinthus Mitch. Reineria Mœnch.) — Amorpha Linn. (Bonafidia Neck.)—Eysenhardtia Humb. Bonpl. et Kth.—Nissolia Jacq. (Machærium Pers.) — Müllera Linn. fil. — Lonchocarpus Kunth.—Robinia Linn.—Poitæa Dec. (Poitea Vent.)—Sabinea Dec. — Coursetia Dec. — Sesbania Pers. - Agati Rheede. Dec. - Glottidium Desv. - Piscidia Linn. — Daubentonia Dec. — Corynella Dec. (Corynitis Spreng.) — Caragana Lamk. — Halimodendron Fisch. (Halodendron Dec.)—Diphysa Jacq.—Calophaca Jacq. — Colutea Linn. — Spherophysa Dec. — Swainsonia Salisb.—Lessertia Dec. (Sulitra Medik.) -- Sutherlandia R. Br. (Colutia Moench.) — Carmichaelia R. Br.

# Section V. ASTRAGALÉES. — Astragalea.

Étamines diadelphes. Légume longitudinalement biloculaire ou semi-biloculaire. — Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles imperipennées : les primordiales al-

Phaca Linn. — Oxytropis Dec. — Astragalus Linn. — Güldenstædtia Fisch.— Biserrula Linn.

# III. TRIBU. LES HÉDYSARÉES. — HEDYSAREÆ.

Étamines monadelphes ou diversement diadelphes, trèsrarement libres. Légume lomentacé ou rarement uniloculaire et monosperme. Cotylédons épigés.

Section I'e. CORPHILLERS. - Coroniller.

Fleurs en ombelle. Légume cylindracé ou comprimé.

Scorpiurus Linn. (Scorpius Lois.) — Coronilla Linn. — Arthrolobium Desv. — Ornithopus Linn. — Hippocrepis Linn. — Securigera Dec. (Bonaveria Scop. Securilla Pers.).

SECTION II. ONOBRYGHERS. — Onobrychew.

Fleurs en grappe. Légumes comprimés ou 'rarement subcylindracés.

Diphaca Lour. — Pictetia Dec. — Ormocarpum Pal. Beaux. — Amicia Kuph. — Poiretia Vent. (Turpinia Pers.) — Myriademus Desx. — Zornia Gmel. — Siylosanthes Swartz. — Adesmia Dec. (Patagonium Schrank.) — Heteroloma Desv. — Eschynomene Linn. — Smithia Ait. (Petagnana Gmel.) — Lourea Neck. (Christia Mench.) — Uraria Desv. (Doodia Boxb.) — Nicolsonia Dec. (Perrottetia Dec.) — Desmodium Desv. — Dicerma Dec. (Phyllodium Desv.) — Taverniera Dec. — Hedysarum Linn. (Echinolobium Desv.) — Onobrychis Tourn. Gært, — Eleigtis Dec. — Lespedeza Mich. — Ebenus

. Linn. — Flemingia Roxb. (Ostryodium Desv. Lourea et Moghania Jaume.) — Alhagi Tourn. Desv. (Manna Don.) — Alysicarpus Neck. (Hallia Jaume. Fabricia Scop.) — Bremontiera Dec.

#### IVe TRIBU. LES VICIÉES. — VICIEÆ.

Étamines diadelphes. Légume inarticulé. Cotylédons épais, hypogés. — Herbes. Feuilles pennées, ordinairement cirrifères.

Cicer Linn. — Faba Tourn. Dec. — Vicia Linn. — Ervum Linn. (Ervilia Link.) — Pisum Linn. — Lathyrus Linn. (Cicerella Monch.) — Orobus Linn.

## V° TRIBU. LES PHASÉOLÉES. — PHASEOLEÆ.

Étamines diadelphes ou rarement monadelphes. Légume polysperme, inarticulé, déhiscent. Cotylédons épais, épigés, mais ne devenant pas des feuilles munies de stomates. Feuilles digitées ou plus souvent imparipennées: les primordiales opposées.

Abrus Linn.— Sweetia Dec. — Macranthus Lour. —
Rothia Pers. — Teramnus P. Browne. — Amphicarpea
Dec. (Amphicarpa Ell. Savia Rafin. Falcata Gmel.) —
Kennedya Vent. (Caulinia Mœnch.) — Amphodus Lindl.
— Rhynchosia Lour. (Arcyphyllum Ell. Glycine Nutt.)
— Eriosema Dec. — Fagelia Neck. — Wisteria Nutt.
(Thyrsanthus Ell. Kraunhia Raf.) — Apios Mœnch.
(Bradlea Adans.) — Phaseolus Linn. (Strophostyles
Ell. Phasellus Mœnch.) — Soja Mænch. — Dolichos
Linn. — Vigna Savi. — Lablab Adans. (Dolichos
Gært.) — Pachyrrhizus Rich. (Cacara Pet. Thou.) —

Parochetus Hamilt. — Dioclea Kunth. (Hymenospron Spreng.) — Psophocarpus Neck. (Botor Adans.) — Canavalia Dec. (Canavali Adans. Malochia Savi.) — Tæniocarpum Desv. — Mucuna Adans. (Hornera Neck. Stizolobium Pers. Negretia R. et Pav. Citta Lour. Carpopogon Roxb.) — Calopogonium Desv. — Cruminium Desv. — Cajanus Dec. (Cajan Adans.) — Lupinus Linn. — Cylista Ait. — Erythrina Linn. (Mouricon Adans.) — Rudolphia Willd. — Butea Roxb. (Plaso Adans.)

### VI° TRIBU. LES DALBERGIÉES. — DALBERGIEÆ.

Étamines diversement soudées. Légume monosperme ou disperme, carcérulaire. Cotylédons charnus.—Feuilles imparipennées, très-rarement trifoliolées ou simples.

Derris Lour. — Endespermum Blum. — Pongamia Lamk. (Guadelupa Lamk.) — Dalbergia Linn. (Solori Adans.) — Pterocarpus Linn. (Moutouchia Aubl. Griselinia Neck. Amphimenium Kunth.) — Drepanocarpus W. Meyer.— Ecastaphyllum P. Browne. — Amerimnum P. Browne. — Brya P. Browne. (Adlina Adans.) — Deguelia Aubl. (Cylizoma Neck.)

#### GENRES NON CLASSÉS.

Craffordia Rafin. — Phyllolobium Fisch. — Sarcodium Lour. — Viborquia Ort. (Varennea Dec.) — Amphinomia Dec. — Ammodendron Fisch. — Lacara Spreng. — Harpalyce Fl. Mex.

Tre TRIBU. LES SOPHORLES. — SOPHORLE Spreng. Anl. — Bronn. Diss. — Det. Leg. Men. V.; & Prodr. 2, p. 94.

Corolle papilionacée. Étamines libres. Legume inarticule. Cotyledons planes, foliaces.

## Genre MYROSPERME. - Myrospermum Jacq.

Calice campanulé, à 5 dents peu marquées. Pétales longuement onguiculés: le supérieur arrondi; les 4 inférieurs linéaires, pointus. Étamines caduques ou persistantes, ascendantes, au nombre de 10, de 9, ou de 8. Ovaire biovuie. Légume indéhiscent, aplati en aile membraneuse 1- ou 2-sperme au sommet.

Arbres résineux. Feuilles subparipennées ou imparipennées; folioles alternes, parsemées de glandules linéaires, transparentes. Grappes axillaires, simplés ou rameuses.

Cé gélifé collipient le Toluffera de Linne et les Mfrodflon de Linne fils. Il est propre à l'Amerique équatorfale; et se compose de cinq espèces, parmi lesquelles se trouvent les végétaux qui produisent les Baumés du Pérou et de Tolu.

Myrosperme du Pérou. — Myrospermum peruiferum Poir. Enc. Suppl. — Myroxylon peruiferum Linn. fil. Suppl.

Feuilles à 2 paires de folioles corlaces; glabres, ovales-lancéolées, entières, submucronées; pétiole et côtes pubescents. Grappes dressées, axillaires, unilatérales, plus courtes que les feuilles.

Très-bel arbre à écorce lisse, épaisse, résineuse. Calice d'un blanc verdâtre. Corolle et anthères blanches. Légume vert.

Cette espèce croît au Pérou et dans la Colombie. Selon Mutis, c'est d'elle qu'on obtient le *Baume du Pérou*, lequel, d'après Joseph de Jussieu, proviendrait de l'espèce suivante.

Myrosperme pédicellé. — Myrospermum pedicellatum

Lämk. III. tab. 341, fig. 1. - Turpin, in Chaum. Fl. Medic. tab. 5g.

Feuilles à 7-13 folioles coriaces, ovales ou ovales-oblongues, entières, pointues ou échancrées. Grappes dressées, axillaires. Léguine stipité, oblong, mucrone, reuffie au sommet, monospermé.

Grand arbre atteignant 2 pieds de diamètre; bois très-dur, blanc à la circonférence, d'un rouge fonce à l'intérieur; écorce grisatre. Branches d'un gris jaunâtre. Grappes longues d'environ 6 pouces. Fleurs petites, blanches. Légume mince, glabre, jaunâtré, long de 3 à 4 pouces.

Cet arbre croît au Pérou, et, selon MM. de Humboldt et Bonpland, on le trouve aussi au Mexique, dans la Nouvelle-Grenade et dans la Colombie. La dureté de son bois le rend trèspropre à la construction. On l'emploie particulièrement dans les moulins à sucre.

D'après Joseph de Jussieu, c'est cette espèce qui produit le Baume du Pérou. M. Decandolle et plusieurs autres botanistes regardent le Myrospermum peruiserum et le Myrospermum Pedicellatum comme des variétés d'une seule espèce.

On obtient le Baume du Pérou, soit en pratiquant des incisions dans l'écorce du tronc des arbres, soit en faisant bouillir cette écorce et les rameaux dans de l'eau. Le premier procédé donne une résine presque sèche et d'un brun clair; le Baume du Pérou liquide est le résultat de l'autre. Cette substance, comme l'on sait, a une odeur forte, mais agréable et approchante de celle de la Vanille. Elle brûle en répandant une fumée blanche, due à l'acide benzoïque qu'elle contient. Le Baume du Pérou est un médicament stimulant dont les vertus ont été hautement préconisées; son emploi est cependant assez restreint dans la thérapeutique d'aujourd'hui. Les parfumeurs en font plus souvent usage que les médecins.

MYROSPERME DE TOLU. — Myrospermum toluiferum Rich. fil. Ann. Sc. Nat. 1824, p. 172. — Toluifera Balsamum Mill. Ditt. (excl. descript. fruct.) — Linn. Mat. Med. 201. — Woodw. Med. Bot. 3, p. 526, tab. 193(ic. mal.) — Myroxylon toluifera Humb. Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. et Sp. 6, p. 375.

Ramules verruqueux, glabres. Feuilles à 7 ou 8 folioles équilatérales, oblongues ou ovales-oblongues, acuminées, glabres, luisantes. — Arbre très-élevé. Bois à odeur de rose.

Cette espèce croît dans la province de Carthagène, aux environs de Tolu. Le suc résineux qui découle des incisions faites à son tronc, est reçu dans des vases où on le laisse se sécher. Il forme alors une substance solide, d'une couleur fauve, se liquéfiant avec facilité, d'une saveur âcre, mais agréable, et d'une odeur très-suave, due à l'acide benzoïque. Tantôt le Baume de Tolu nous est apporté dans de grands vases de terre qu'on nomme postiches; tantôt on le verse dans des calebasses, quand il est encore liquide: il devient alors fort difficile à distinguer du Baume du Pérou sec. Le Baume de Tolu est un médicament excitant qu'on emploie dans les catarrhes chroniques; mais nos médecins en font assez peu d'usage maintenant.

#### Genre SOPHORA. — Sophora Linn.

Calice campanulé, quinquédenté. Corolle papilionacée; carène à pétales soudés au sommet. Légume moniliforme, aptère, polysperme.

Arbres, ou herbes vivaces. Feuilles imparipennées, souvent dépourvues de stipules. Fleurs en grappes ou en panicules terminales.

Ce genrese compose de treize espèces. Sur ce nombre, neuf appartiennent à la zone équatoriale; deux croissent en Sibérie; une habite la Chine et le Japon, et une l'Amérique septentrionale. Les espèces les plus intéressantes sont les deux suivantes.

SOPHORA DU JAPON. — Sophora japonica Linn. — Duham. ed. nov. vol. 3, tab. 21. — Andr. Bot. Rep. tab. 585.

Feuilles à 9-13 folioles ovales, pointues, glabres, glauques en dessous; pétiolules velus. Fleurs paniculées. Calices glabres, à dents cotonneuses aux bords. Légume à plusieurs renslements épais.

Arbre de 60 à 80 pieds de haut. Tronc droit, cylindrique, de 2 à 3 pieds de diamètre. Cime arrondie. Rameaux tortueux, un peu inclinés. Panicules amples. Fleurs d'un blanc verdâtre.

Le Sophora du Japon, qui croît également en Chine, est introduit en Europe depuis le milieu du dernier siècle. C'est un arbre fort pittoresque, qu'on emploie souvent à la décoration des parcs et des jardins. Ses fleurs répandent une faible odeur de fleur d'Oranger; elles paraissent vers la fin de l'été, après celles des arbres les plus tardifs. Les feuilles sont purgatives; les Chinois en tirent une belle teinture jaune. Le bois, uni, serré et d'une couleur jaune pâle, peut être employé à la menuiserie. On assure que ce bois provoque des coliques et des évacuations, lorsqu'on le manie pendant quelque temps à l'état frais.

On propage ce Sophora de jets enracinés, d'éclats de racines, et de graines. Jeune, il a besoin d'être garanti des gelées; mais, du reste, il n'est pas très-sensible au froid, ni délicat quant à la nature du sol; il vient mieux cependant en terre franche.

Le Sophora pleureur des pépiniéristes (Sophora pendula) est une fort belle variété de cette même espèce. Ses rameaux sont tout-à-fait pendants comme ceux du Saule pleureur. On en possède aussi une variété à feuilles panachées de jaune. L'une et l'autre se multiplient de greffes sur le type de l'espèce.

SOPHORA QUEUE DE RENARD.—Sophora alopecuroides Linn.

Buxb. Cent. 3, tab. 46. — Dill. Hort. Elth. fig. 136. — Pall.

Astrag. tab. 87. — Ledebour, Ic. Fl. Alt. tab. 365.

Feuilles à 15-25 folioles elliptiques ou oblongues, soyeuses, plus blanches en dessous qu'en dessus. Fleurs en grappes denses. Calice velu.

Ce Sophora croît dans la Crimée, en Perse et dans la Sibérie méridionale. C'est une grande herbe vivace, fort touffue, trèsapparente par son feuillage argenté. Ses fleurs naissent en longues grappes d'un blanc jaunâtre. Elle mérite d'être multipliée comme plante d'ornement.

Genre EDWARDSIA. — Edwardsia Salisb.

Calice campanulé, oblique, quinquédenté, fendu latéralement vers le sommet. Corolle papilionacée; carène trèslongue, à pétales libres. Légume moniliforme, bivalve, tétraptère, polysperme.

BOTANIQUE. PHAN. T. I.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles imparipennées, multifoliolées, non stipulées. Fleurs jaunes, longuement pédicellées, en grappes axillaires, courtes, pendantes.

Ce genre appartient à l'hémisphère austral de l'ancien continent. Les six espèces connues habitent la Nouvelle-Zélande, les îles Sandwich et de Bourbon. Celles dont nous allons parler sont de petits arbres très-élégants qui se couvrent au printemps d'une multitude de grandes fleurs d'un jaune d'or. Le duvet des calices et des jeunes feuilles est couleur de bronze. Sous le climat de Paris, on cultive ces plantes en orangerie; mais elles résistent en plein air aux hivers du midi de la France et de l'Angleterre.

EDWARDSIA GRANDIFLORE. — Edwardsia grandiflora Salisb. — Sophora tetraptera Ait. — Mill. Ic. tab. 1. — Bot. Mag. tab. 167. — Duham. ed. nov. vol. 3, tab. 20. — Herb. de l'Amat. vol. 3.

Feuilles à 13-19 folioles oblongues-lancéolées ou oblongues. Pétales de la carène falciformes. — Fleurs très-grandes, naissant avec les feuilles.

Cette espèce croît à la Nouvelle-Zélande.

Edwardsia a petites feuilles. — Edwardsia microphylla Salisb. — Sophora microphylla Ait. — Jacq. Hort. Schoolbr. tab. 269. — Bot. Mag. tab. 1442. — Sophora tetraptera Linn. fil.

Feuilles à 25-41 folioles obovales ou obcordiformes. Pétales de la carène elliptiques, oncinés.

Cette espèce croît également à la Nouvelle-Zélande.

EDWARDSIA A FEUILLES DORÉES. — Edwardsia chrysophylla Salisb. Trans. Linn. Soc. 9, t. 26, fig. 1. — Bot. Reg. tab. 738.

Feuilles à environ 17 folioles obovales, pubescentes. Pétales de la carène elliptiques, non oncinés.

Cette espèce croît aux îles Sandwich.

Genre VIRGILIA. - Virgilia Lamk.

Calice campanulé, quinquélobé ou quinquéfide. Corolle pa-

pilibiliacée: pétales libres, presque egaux. Stigmate imberbe. Légame comprimé, chartacé, oblong, bivalve, polysperme.

Arbres ou arbrisseaux. Fcuilles imparipennées. Fleurs en

grappes simples ou rameuses.

Sept espèces de Virgilia ont été décrites par les botanistes. Elles sont originaires de l'Afrique et de l'Amérique. Voici oelles qui méritent une mention dans ce recueil.

VIRGILIA A BOIS JAUNE. — Virgilia lutea Mich. fil. Arb. 3, p. 3. — Herb. de l'Amat. tab. 197.

Feuilles à 5-11 folioles alternes, oblongues-obovales ou ovales-oblongues, glabres. Grappes lâches, rameuses, pendantes, opposées aux feuilles. Calice pubescent, à lobes peu profonds. Légunde lancéolé, pointu aux deux bouts.

Arbre haut de 40 pieds et plus, sur environ un pied de diamètre. Écorce unie, verdâtre. Feuilles longues de 6 à 12 pouces; folioles grandes, alternes, acuminées, longues de 2 à 3 pouces. Grappes longues d'un demi-pied à un pied. Fleurs presque aussi grandes que celles du Faux-Acacia, blanches. Légumes longs d'environ 2 pouces, larges de 6 lignes. Graines de la gresseur d'une lentille.

Ce bel arbre croît dans les États-Unis d'Amérique, priscipalement dans le vaste territoire arrosé par le Mississipi. Il n'est pas encore fort commun dans nos plantations; mais on ne saurait trop le multiplier, à cause de son port pittoresque et de son ample feuillage d'un vert luisant. Son bois, de couleur jaune, est employé en Amérique par les teinturiers. Les bourgeons sont, comme dans les Platanes, renfermés dans la base du pétiole, et on ne les découvre qu'en arrachant les feuilles.

VIRGILIA DU CAP. — Virgilia capensis Lamk. — Bot. Mag. tab. 1590. — Podalyria capensis Andr. Bot. Rep. tab. 347. — Sophora capensis Linn.

Feuilles à environ 23 folioles opposées, linéaires-lancéolées, mucronées, pubescentes en dessous. Grappes simples, axillaires. Carène acuminée. Étamines laineuses à la base. Légumes cotonneux.

Arbrisseau ayant le port d'un Amorpha. Fleurs rougeâtres. Cette espèce croît au cap de Bonne-Espérance. Elle est cultivée comme plante d'ornement.

VIRGILIA DORÉ. — Virgilia aurea Lamk. — Podalyria aurea Willd. — Robinia subdecandra L'Hérit. Sert. Nov. tab. 75.

Feuilles à environ 29 folioles opposées, elliptiques, obtuses, glabres. Grappes simples, axillaires. Caliee quinquélobé, seyeux (de même que les pétioles et les pédoncules).

Petit arbre originaire de l'Abyssinie. Il orne nos serres. Ses fleurs, très-nombreuses, sont d'un jaune foncé.

## Genre ANAGYRE. - Anagyris Tourn. Linn.

Calice campanulé, à 5 dents inégales. Carène à pétales libres, plus longue que les ailes; étendard plus court que les ailes. Légume courtement stipité, comprimé, bosselé, bivalvé, polysperme.

Feuilles trifoliolées; folioles très-entières. Stipules connées en une senle oppositifoliée. Fleurs jaunes, en courtes grappes axillaires.

Ce genre est limité à trois espèces, dont deux habitent l'Europe australe et les autres contrées voisines de la Méditerranée; les Canaries sont la patrie de la troisième.

ANAGYRE FÉTIDE. — Anagyris fætida Linn. — Clus. Hist. 1, p. 93. — Lodd. Bot. Cab. tab. 740.

Arbrisseau de 6 à 12 pieds de haut, irrégulièrement ramifié. Folioles elliptiques ou ovales-lancéolées, glauques, à peu près glabres. Grappes dressées, pauciflores. Légumes acuminés, un peu arqués, longs de 3 à 6 pouces, contenant de 3 à 8 graines réniformes, bleuâtres.

L'Anagyre fétide croît sur presque tout le littoral de la Méditerranée; il est commun en Provence et en Languedoc sur les collines pierreuses. Ses fleurs paraissent en février ou dès la fin de janvier. Toutes les parties de l'arbrisseau exhalent une odeur désagréable lorssu'on les froisse. Ses feuilles, d'après les expériences du Dr Loiseleur Deslongchamps, sont purgatives et émétiques, à la dose de deux à six gros.

Genre THERMOPSIDE. — Thermopsis R. Br.

Calice oblong ou campanulé, quadri- ou quinquéfide, subbilabié, convexe postérieurement, rétréci à la base. Pétales presque égaux; étendard ployé; carène obtuse, à pétales libres. Étamines persistantes. Légume linéaire ou falciforme, comprimé, polysperme.

Herbes vivaces, souvent soyeuses. Feuilles trifoliolées. Stipules ovales-lancéolées, foliacées. Grappes terminales. Fleurs pédicellées, jaunes, géminées ou subverticillées.

Les Thermopsides sont de grandes herbes touffues, d'un port élégant. Elles habitent les contrées boréales ou alpines de l'Asie et de l'Amérique septentrionales. Les espèces que nous allons faire connaître ornent nos parterres.

Thermopside A folioles Lancéolées. — Thermopsis lanceolata R. Br. — Sophora lupinoides Pall. Astrag. tab. 89. — Podalyria lupinoides Willd. — Bot. Mag. tab. 1389.

Feuilles subsessiles; folioles oblongues, glabres en dessus, soyeuses en dessous; stipules ovales-oblongues, beaucoup plus longues que les pétioles. Fleurs géminées ou ternées; bractées conformes aux stipules. Calices soyeux. Carène un peu plus longue que les ailes.

Cette espèce croît dans les steppes voisines de l'Altai, dans la Daourie, au Kamtchatka et dans le nord-ouest de l'Amérique.

THERMOPSIDE DU NÉPAUL. — Thermopsis nepalensis Dec. — Thermopsis laburnifolia Don, Prodr. — Piptanthus nepalensis Sweet, Brit. Fl. Gard. tab. 264. — Baptisia nepalensis Hook. Exot. Flor. tab. 131.

Feuilles pétiolées; folioles oblongues, rétrécies aux deux bouts. Stipules plus courtes que le pétiole. Fleurs géminées. Pédicelles 2 fois plus longs que le calice.

Cette espèce est originaire du Népaul. On la cultive en terre de bruyère, et on a soin de la couvrir pendant l'hiver.

### Genre BAPTISIA. - Baptisia Vent.

Calice campanulé, bilabié, à 4 ou 5 dents inégales. Pétales presque égaux; étendard ployé. Étamines caduques. Légume renflé, bivalve, polysperme, stipité.

Herbes vivaces, Feuilles trifoliolées ou rarement simples.

Fleurs en grappe.

Ge genre se compose de neuf espèces, toutes indigènes dans l'Amérique septentrionale. Celles dont nous allons faire mention sont cultivées dans nos jardins comme plantes d'agrément.

## a) Feuilles trifoliolees.

BAPTISIA AUSTRAL. — Baptisia australis R. Br. — Sophora australis Bot. Mag. tab. 509. — Podalyria australis Vent. Hort. Gels. tab. 56.

Feuilles pétiolées, glabres; folioles cunéiformes-oblongues, obtuses; stipules lancéolées, plus longues que le pétiole. Grappes laches, allongées. Légumes courts, apiculés.

Cette espèce est commune dans nos jardins. Ses tiges forment de larges touffes de plusieurs pieds de haut. Ses fleurs sont d'un bleu foncé, panachées de blanc, et disposées en grappes de plusieurs pieds de long. Elle demande une terre légère et une exposition chaude. La multiplication se fait de graines et d'éclats.

BAPTISIA TINCTORIAL. — Baptisia tinctoria R. Br. — Podabria tinctoria Bot. Mag. tab. 1999. — Sophora tinctoria Linn.

Très-glabre. Feuilles subsessiles; folioles obovales, arrondies au sommet; stipules sétacées, inapparentes. Grappes terminales.

Tiges très-rameuses, hautes de 1 à 2 pieds. Fleurs petites,

jaunes. Stipe du légume très-long.

Cette plante est fort commune dans les États-Unis, depuis la Géorgie jusqu'au Canada. Elle porte le nom d'Indigo sauvage, parce qu'on en extrait une teinture bleue. Plusieurs autres espèces du genre possèdent les mêmes propriétés tinctoriales.

BAPTISIA A FLEURS BLANCHES. — Baptisia alba Elliot. — R. Br. — Podalyria alba Willd. — Bot. Mag. tab. 1177.

Glabre. Rameaux divariqués. Feuilles pétiolées; folioles cunéiformes-lancéolées, obtuses, mucronées; stipules subulées, plus courtes que le pétiole. Grappes terminales.

Tiges rameuses au sommet, hautes de 1 à 2 pieds. Fleurs blanches, en grappes longues jusqu'à 2 pieds; pédoncules communs d'un pourpre foncé.

Cette belle plante croît dans les terrains humides de la Caroline. On la cultive dans nos jardins. Le Baptisia versicolor (Lodd. Bot. Cab. tab. 1144) est très semblable au Baptisia à fleurs blancches; on le cultive de même comme plante d'agrément.

## b) Fauilles simples, très-entières.

Baptisia perfoliti. — Baptisia perfoliata R. Br. — Elliot. Sketch.—Lodd. Bot. Cab. tab. 1104.—Bot. Mag. tab. 3121.—
Rafnia perfoliata Willd. — Podalyria perfoliata Mich. Flor.
— Dillen. Elth. fig. 122.

Très-glabre. Tiges presque simples. Feuilles ovales ou arrondies, glauques, perfoliées. Fleurs axillaires, solitaires.— Fleurs petites, jaunes. Légume gros.

Cette espèce, indigène dans les Carolines, offre un feuillage fort extraordinaire pour une Légumineuse, mais d'ailleurs fort clégant.

## Genre PODALYRIA. — Podalyria Lamk.

Calice à 5 lobes inégaux. Étendard ample; carène reconverte par les ailes. Étamines persistantes; filets soudés en anneau par la base. Stigmate capitellé. Légume non stipité, bouffi, polysperme.

Arbrisseaux le plus souvent recouverts de poils soyeux. Stipules petites. Feuilles simples, alternes. Pédoncules axillaires, uni- ou pauciflores.

Les Podalyria habitent l'Afrique australe. On en connaît quinze espèces. Plusieurs sont cultivées dans nos orangaries, à cause de la beauté de leurs fleurs. Voici les plus remarquables.

Podalyria soyeux. — Podalyria sericea R. Br. — Bot. Mag.

tab. 1923.—Herb. de l'Amat. vol. 3.— Sophora sericea Andr. Bot. Rep. tab. 440.

Feuilles oblongues ou obovales, mucronées, soyeuses. Pédoncules uniflores, 3 fois plus courts que les feuilles. — Fleurs purpurines.

PODALYRIA CUNÉIFORME. — Podalyria cuneifolia Vent. Hort. Cels. tab. 99.

Feuilles cunéiformes, échancrées, presque sessiles. Pédoncules uniflores, de moitié plus courts que les feuilles. — Fleurs blanches.

Podalyria a feuilles d'Aliboufier. — Podalyria styracifolia Bot. Mag. tab. 1580.

Feuilles ovales ou obovales, mucronées, pubescentes, légèrement réticulées en dessous. Pédoncules uniflores, de la longueur des feuilles. Calices couverts d'un duvet ferrugineux. — Fleurs purpurines. Étendard large, ployé, échancré.

Podalyria argente. — Podalyria argentea Salish. Parad. Lond. tab. 7. — Podalyria biflora Bot. Mag. tab. 753.

Feuilles soyeuses, ovales, pointues, marginées. Pédoncules biflores, plus longs que les feuilles. Calices cotonneux, scabres.

— Fleurs de couleur lilas.

PODALYRIA A FEUILLES DE BUIS. — Podalyria buxifolia Willd. — Bot. Reg. tab. 869.

Feuilles subsessiles, glabres en dessus, soyeuses en dessous, ovales, mucronulées. Pédoncules uniflores, plus longs que les feuilles. Calice cotonneux, campanulé. — Fleurs grandes, purpurines. Sept des étamines monadelphes.

#### Genre CHORIZÈME. — Chorizenia Labill.

Calice semi-quinquéfide, bilabié: lèvre supérieure bifide; lèvre inférieure tripartie. Carène bouffie, plus courte que les ailes. Style court, onciné. Stigmate oblique, obtus. Légume bouffi, uniloculaire, polysperme, à stipe court ou nul.

Sous-arbrisseaux. Feuilles alternes, simples, entières ou sinuées-dentelées. Pédicelles axillaires.

Les Chorizèmes sont propres à la Nouvelle-Hollande. On n'en connaît que cinq espèces : toutes sont de fort belles plantes d'ornement. Voici les espèces les plus communes dans les collections de serre tempérée.

CHORIZÈME A FEUILLES DE HOUX.—Chorizema ilicifolia Labill. Itin. 1, p. 405, tab. 21.

Feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, aristées-dentées. Pédicelles bractéolés au sommet.

Tiges diffuses, longues de 1 à 2 pieds, légèrement pubescentes de même que la face inférieure des feuilles. Fleurs purpurines.

Cette espèce croît sur la côte méridionale de la Nouvelle-Hollande.

CHORIZÈME A FEUILLES OVALES. — Chorizema ovatum Lindl. in Bot. Reg. tab. 1518.

Tiges faibles, ascendantes, pubescentes. Feuilles ovales, acuminées. Grappes subtriflores, terminales, très-lâches; pédoncules filiformes. Lanières calicinales acuminées.

Stipules subulées. Feuilles légèrement poilues, longues d'un demi-pouce à un pouce. Étendard transversalement elliptique, échancré, écarlate, jaune à la base, beaucoup plus grand que les ailes. Ailes purpurines.

Cette belle plante vient d'être obtenue, en Angleterre, de graines récoltées sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande.

CHORIZÈME RHOMBOÏDAL. — Chorizema rhombea R. Br. — Sweet, Fl. Australas. tab. 40.

Feuilles très-entières, planes, mucronées: les inférieures orbiculaires-rhomboïdales; les supérieures elliptiques-lancéolées. Pédicelles pauciflores. —Fleurs couleur aurore.

Chorizème élégant. — Chorizema Henchmanni R. Br. — Bot. Reg. tab. 986.

Rameaux cylindriques, velus. Feuilles linéaires subulées, piquantes, fasciculées ou ternées. Fleurs solitaires ou géminées, axillaires, rapprochées en grappe. Calice tubuleux, campanulé, soyeux. Cotte plante est une des plus jolies Légumineuses de la Nouvelle-Hellande. Ses fleurs, de quatre à six lignes de diamètre, forment de longues grappes panachées de pourpre et de jaune. Elle est introduite en Europe depuis 1825.

#### Genre PODOLOBE. — Podolobium R. Br.

Calice quinquéfide, à 2 lèvres : la supérieure bifide; l'inférieure tripartie. Carène comprimée, égale en longueur aux ailes et à l'étendard. Ovaire quadriovulé. Style ascendant. Légume stipité, linéaire-oblong, légèrement bouffi.

Sous-arbrisseaux. Feuilles simples, alternes ou opposées, entières ou lobées, souvent bordées de spinules.

Ce genre mérite à peine d'être séparé du précédent. Les quatre espèces dont il se compose habitent également l'Australasie, et contribuent à l'ornement de nos serres.

Les espèces les plus notables sont les deux suivantes.

Podolobe a feuilles épineuses.—Podolobium staurophyllum Sieber. — Bot. Reg. tab. 959.

Rameaux anguleux, puhescents. Feuilles opposées, subsestiles, glabres, coriaces, à 3 lobes linéaires-oblongs, divariqués, prèsque égaux, terminés chacun par une longue dent spiniforme. Pédoncules axillaires, biflores, de la longueur des feuilles. — Fleurs jaunes.

Cette espèce, propre à la Nouvelle-Hollande australe, a été introduite en Europe en 1821.

Podolose Trilosé. — Podolobium trilobatum R. Br. — Bot. Mag. tab. 1477. — Pultenæa ilicifolia Andr. Bot. Rep. tab. 320.

Rameaux cylindriques, poilus. Feuilles opposées, courtement pétiolées, pubescentes en dessous, hastiformes-trilobées, bordées de dents spiniformes. Grappes axillaires, plus courtes que les feuilles. — Corolle jaune: carène et étendard marqués d'une tache écarlate.

Cette espèce est indigène dans la Nouvelle-Hollande orientale.

#### Genre OXYLOBE. — Oxylobium R. Br.

Calice profondément quinquéfide, subbilablé. Carène comprimée, de la longueur des ailes; étendard déployé, de même longueur que les pétales inférieurs. Style ascendant. Légume polysperme, bouffi, ovale, pointu, à stipe court ou nul.

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles verticillées à 5 ou à 4, entières. Fleurs en corymbe, de couleur jaune, écorlete, ou orange.

Autre genre australasien, très-voisin des deux précédents par le port et par ses caractères. Il se compose aujourd'hui de sept espèces. Nous ne parlerons que de celles que l'on rencontre dans pos serres.

OXYLOBE ARBORESCENT. — Oxylobium arborescens R. Br. — Bot. Reg. tab. 392. — Lodd. Bot. Cab. tab. 163. — Bot. Mag. tab. 2442.

Feuilles linéaires-lancéolées. Pédicelles bractéolés au sommet. Corymbes denses. Légumes de la longueur du calice. Fleurs jaunes.

Cet élégant arbrisseau croît à la terre de Dicmen; il est fort probable qu'on pourrait le naturaliser dans les jardins de la France méridionale.

Oxylobe A feuilles elliptiques. — Oxylobium ellipticum R. Br. — Gompholobium ellipticum Labill. Nov. Holl. tab. 135. — Callistachys elliptica Vent. Malm. tab. 115.

Fcuilles ovales-oblongues. Pédicelles bractéolés au-dessous du sommet. Corymbes denses. Légumes 2 fois plus longs que le calice, courtement stipités. —Fleurs jaunes.

Cette espèce croît dans les mêmes contrées que la précédente.

OXYLORE A FEUILLES CORDIFORMES.—Oxylobium cordifolium Andr. Bot. Rep. tab. 492.—Bot. Mag. tab. 1544.—Lodd. Bot. Cab. tab. 937.

Feuilles cordiformes-ovales, poilues. Ombelles terminales, sessiles.

Cette espèce, originaire de la Nouvelle-Galles, se distingue par ses fleurs d'une couleur écarlate tirant sur l'orange.

Oxylobe a reuilles rétuses. — Oxylobium retusum Bot. Reg. tab. 913. — Chorizema coriaceum Smith, Linn. Trans.

Feuilles courtement pétiolées, glabres, réticulées, ovales ou oblongues, rétuses, apiculées. Grappes axillaires et terminales, capituliformes, pédonculées, beaucoup plus courtes que les feuilles. Calice soyeux.

Cet arbrisseau est également d'un fort bel effet par ses nombreuses fleurs de couleur orange et veinées de pourpre.

### Genre CALLISTACHE. — Callistachys Vent.

Calice à 2 levres : la supérieure bifide; l'inférieure tripartie. Étendard redressé; ailes et carène de même longueur, plus courtes que l'étendard. Style arqué. Stigmate pointu. Légume stipité, ligneux, s'ouvrant au sommet, polysperme, cloisonné transversalement avant la maturité.

Arbrisseaux. Feuilles verticillées ou éparses, entières, soyeuses en dessous. Fleurs jaunes, disposées en grappes terminales très-denses.

Ce genre, limité aux deux espèces dont nous allons faire mention, est propre à la Nouvelle-Hollande.

CALLISTACHE LANCÉOLÉ. — Callistachys lanceolata Vent. Malm. tab. 115. — Bot. Reg. tab. 216.

Feuilles lancéolées, acuminées, éparses, ou opposées, ou verticillées.

CALLISTACHE OVALE. — Callistachys ovata Sims. Bot. Mag. tab. 1925.

Feuilles oboyales, mucronulées, souvent ternées.

Ces deux arbrisseaux décorent nos serres tempérées. Leur feuillage argenté, et leurs fleurs panachées de jaune et de roux, sont très-pittoresques.

Genre BRACHYSÈME. - Brachysema R. Br.

Calice urcéole, quinquéfide: lobes pointus, presque

égaux. Étendard plus court que les pétales inférieurs; carène comprimée, aussi longue que les aïles. Ovaire à stipe entouré d'une gaînule. Style filiforme, allongé. Légume bouffi, polysperme.

Arbrisseaux procombants ou grimpants. Feuilles simples, entières, alternes, mucronées, coriaces. Grappes axillaires ou terminales, pauciflores. Fleurs grandes, jaunâtres ou rougeâtres.

Les deux espèces connues de ce geure habitent la Nouvelle-Hollande. L'élégance de leur port les a fait admettre dans les collections d'orangerie.

BRACHYSÈME A LARGES FEUILLES. — Brachysema latifolium R. Br. — Bot. Reg. tab. 118. — Bot. Mag. tab. 2008.

Feuilles cordiformes-ovales ou ovales elliptiques, obliques, mucronées, courtement pétiolées, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Pédoncules axillaires, très-courts, 1-3-flores. Calice non bractéolé, cotonneux. Étendard oblong-oboval.

Arbrisseau rameux, procombant, couvert d'un duvet blanchâtre. Fleurs de couleur ponceau, longues de 15 à 18 lignes.

Brachysème ondulé. — Brachysema undulatum Ker, Bot. Reg. tab. 642. — Lodd. Bot. Cab. tab. 778.

Feuilles ovales ou ovales-arrondies, mucronulées, ondulées, subsessiles, glabres en dessus, soyeuses en dessous. Pédoncules axillaires, subtriflores, de la longueur des feuilles. Calices bractéolés. Étendard oblong, cordiforme, convoluté vers le sommet.

Arbrisseau à rameaux subvolubiles, divariqués. Calice rougeâtre. Corolle d'un demi-pouce de long, d'un jaune pâle.

## Genre GOMPHOLOBE. - Gompholobium Smith.

Calice campanulé, quinquéparti, à lobes presque égaux. Étendard étalé. Carène dipétale. Stigmate simple. Légume polysperme, subsphérique, très-obtus, glabre.

Arbrisseaux roides. Fcuilles alternes, courtement pétio-

lées, trifoliolées ou pennées. Pédicelles dibractéolés à la base ou au milieu. Fleurs grandes, Jaunes.

Cé genre renferme une douzaine d'espèces, toutes indigènes dans la Nouvelle-Hollande. Elles se distinguent par des fleurs d'une grande beauté.

Voici les espèces cultivées le plus souvent dans nos collections.

GOMPHOLOBE GRANDIFLORE. — Gompholobium grandiflorum Bot. Reg. tab. 484.

Rameaux dressés. Feuilles digitées-trifoliolées; folioles étroites, linéaires, piquantes, révolutées aux bords. Pédoncules latéraux et términaux, 1-3-flores. Carène imberbe, beaucoup plus petite que l'étendard.

Arbrisseau glabre, haut de 2 à 3 pieds. Fleurs d'un jaune d'or. Étendard large d'un pouce.

GOMPHOLOBE A LARGES FEUILLES. — Gompholobium latifalium Smith, Exot. Bot. tab. 58.—Labill. Nov. Holl. tab. 133.

Rameaux anguleux, lisses. Feuilles digitées, à 3 folioles linéaires-spathulées ou cunéiformes oblongues, lisses, obtuses ou pointnes. Pédoucules axillaires, solitaires, uniflores, de la longueur des feuilles. Carène fimbriée.

Les fleurs de cette espèce sont d'un jaune citron, et de la grandeur de celles du Pois de senteur.

GOMPHOLOBE POLYMORPHE. — Gompholobium polymorphum R. Br. — Bot. Mag. tab. 1533. — Gompholobium grandiflorum Andr. Bot. Rep. tab. 642 (non Smith).

Rameaux volubiles ou procombants, gréles. Feuilles pétiolées, digitées, à 3 ou 5 folioles linéaires ou cuneiformes oblongues, mucronulées, révolutées aux bords, glabres. Pédencules axillaires, solitaires, uniflores, bractéolés, plus longs que les feuilles.

Cette espèce est l'une des plus belles du genre. Son étendard, de près d'un pouce de diamètre, est pourpre à la face supérieure; la face inférieure est écarlate et marquée d'une grande tache jaune; les ailes sont purpurines.

GOMPHOLOBE VEINULEUX. — Gompholobium venulosum Lindl. in Bot. Reg. tab. 1574.

Feuilles à 3 folioles linéaires-lancéolées, veinuleuses, mucronéés, révolutées aux bords. Stipules plus longues que le pétiole. Pédoncules subterminaux, solitaires, dibractéolés au sommet. Corolle plus grande que le calice.

Petit arbrisseau très-glabre. Rameaux ascendants, grêles, légèrément anguleux. Étendard cordiforme-arrondi, échancré, d'un beau jaune antérieurement, rose postérieurement. Ailes et carêne très-obtuses, jaunes.

Cette espèce a été obtenue récemment, en Angleterre, de graines récoltées dans le midi de la Nouvelle-Hollande.

GOMPHOLOBE A CAPITULES. — Gompholobium capitatum Lindl. in Bot. Reg. tab. 1563.

Feuilles 7- ou 9-foliolées, palmées ou imparipennées; folioles linéaires-subulées, mucronées, ciliolées, lisses en dessus. Fleurs en capitules. Carène ciliée.

Arbrisseau à rameaux grêles, poilus. Fleurs grandes, d'un beau jaune.

Cette espèce a été trouvée au port du Roi Georges, dans la Nouvelle-Hollande. On la possède en Angleterre depuis quelques années.

### Genre VIMINAIRE. - Viminaria Smith.

Calice quinquédenté, anguleux. Pétales de longueur presque égale. Ovaire biovulé. Style capillaire. Légume ovale, indéhiscent. Graines non strophiolées.

Arbrisseaux. Rameaux grêles : les adultes aphylles. Feuilles simples ou trifoliolées, pétiolées. Pédicelles non bractéolés. Fleurs jaunes, en grappe.

Ce genre se compose de deux espèces australasiennes; leur port est semblable à celui des Genêts. L'espèce que nous allons citer est cultivée dans nos collections de serre.

VIMINAIRE NUE. - Viminaria denudata Smith, Exot. Bot.

tab. 27. — Bot. Mag. tab. 1190. — Daviesia denudata Vent. Malm. tab. 6. — Sophora juncea Schrad. Sert. Hañov. tab. 3.

Feuilles primordiales longuement pétiolées, ovales, trinervées, mucronées, dentelées; feuilles supérieures pétioléennes, linéaires-subulées, jonciformes. Grappes terminales, multiflores. Dents calicinales courtes, dressées.

Arbrisseau originaire de la terre de Diémen. Fleurs petites, nombreuses, rayées de pourpre, rougeâtres avant l'épanouissement.

### Genre AOTE. - Actus Smith.

Calice quinquéfide, bilabié, non bractéolé. Corolle et étamines caduques. Ailes plus courtes que la carène. Ovaire biovulé. Style filiforme. Stigmate obtus. Légume bivalve, disperme. Graines non strophiolées.

Arbrisseaux. Feuilles simples, alternes, ou opposées, ou verticillées-ternées, linéaires-subulées, révolutées aux bords. Fleurs jaunes, axillaires, solitaires.

Ce genre, propre à la Nouvelle-Hollande, renferme deux ou trois espèces. La suivante est cultivée dans nos collections.

Aore velu. — Aotus villosa Smith. — Bot. Mag. tab. 949. — Pultenæa villosa Andr. Bot. Rep. tab. 309. — Pultenæa ericoides Vent. Malm. tab. 35.

Ramules nombreux, dressés, hérissés. Feuilles sessiles, pointues, pubescentes, recourbées au sommet. Grappes raméaires, feuillées. Calice soyeux.

Arbrisseau très-élégant, ayant le port d'une Bruyère ou d'un Diosma.

## Genre DILLWYNIA: - Dillwynia Smith.

Calice quinquéfide, bilabié, rétréci à la base. Corolle insérée vers le milieu du tube calicinal. Étendard bilobé, plus large que long. Ovaire biovulé. Style onciné. Stigmate capitellé. Légume bouffi. Graines strophiolées. Arbrisseaux. Feuilles simples. Stipules nulles ou caduques. Fleurs jaunes, subsessiles.

Tous les Dillwynia habitent la Nouvelle-Hollande. On en connaît une douzaine d'espèces. Plusieurs ornent nos serres. Les plus remarquables sont les suivantes.

DILLWYNIA FLEURI. — Dillwynia floribunda Smith, Exot. Bot. 1, tab. 26. — Dillwynia ericifolia Bot. Mag. tab. 1545. Feuilles subulées, mucronées, tuberculeuses. Fleurs axillaires, géminées.

Arbrisseau de 5 à 6 pieds de haut, très-rameux, velu. Corolle d'un jaune pâle.

DILLWYNIA BRUYÈRE. — Dillwynia ericifolia Smith, Exot. Bot. tab. 25. — Pultenæa retorta Wendl. Hort. Herr. 2, tab. 9. Feuilles subulées, mucronées-piquantes, ponctuées, divariquées, tortueuses. Corymbes sessiles, terminaux.

Arbrisseau à rameaux cotonneux, étalés. Feuilles longues d'un pouce. Pétales d'un beau jaune, rayés de rouge. Calice glabre.

DILLWYNIA GLABRE. — Dillwynia glaberrima Smith. — Bot. Mag. tab. 944. — Lodd. Bot. Cab. tab. 582. — Labill. Nov. Holl. tab. 139.

Feuilles filiformes, dressées, lisses, mucronulées, non piquantes, recourbées au sommet. Corymbes terminaux, pédonculés.

Arbrisseau de 3 ou 4 pieds de haut ; tiges divisées en rameaux lisses, roides, très-droits. Fleurs panachées de jaune et de blanc.

DILLWYNIA A PETITES FEUILLES. — Dillwynia parvifolia R. Br. — Bot. Mag. tab. 1527. — Lodd. Bot. Cab. tab. 559.

Feuilles courtes, rapprochées, étalées. Capitules terminaux, pauciflores. Pédoncules dibractéolés.

DILLWYNIA A FEUILLES DE GLYCINE. — Dillwynia glycinifolia Dec. Prodr. — Lindl. Bot. Reg. tab. 1514.

Feuilles ovales-lancéolées ou linéaires-lancéolées, révolutées aux bords, pointues, réticulées. Grappes lâches, plus longues que les feuilles; pédoncules capillaires, défléchis.

Rameaux filiformes, décombants ou grimpants. Feuilles sub-BOTANIQUE. PHAN. T. 1. 12 sessiles, discolores. Stipules setacees. Grappes 2-6-flores. Etendard couleur orange; ailes roses, très-obtuses; carene blanche, incluse.

Cette charmante espèce a été récemment introduite en Angleterre.

#### Genre EUTAXIE. — Eutaxia R. Br.

Calice à 2 lèvres: la supérieure échancrée; l'inférieure trifide. Carène aussi longue que large. Ovaire biovulé. Style onciné. Stigmate capitellé. Légume peu renflé. Graines strophiolées.

L'espèce que nous allons décrire est jusqu'à présent la seule du genre.

EUTAXIE A FEUILLES DE MYRTE.—Eutaxia myrtifolia R. Br. — Bot. Mag. tab. 1274. — Dillwynia myrtifolia Smith. — Dillwynia obovata Labill. Nov. Holl. tab. 140.

Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Rameaux dresses. Feuilles opposées, glabres, lancéolées ou oblongues-lancéolées, mucronées, longues de 8 à 12 lignes. Pétiole court. Stipules nulles. Pédoncules axillaires, géminés. Fleurs d'un jaune orangé, maculées de mordoré.

Cet arbrisseau, originaire de la Nouvelle-Hollande, décore nos orangeries.

## Genre GASTROLOBE. — Gastrolobium R. Br.

Calice quinquéfide, bilabié, non bractéolé. Pétales de longueur presque égale. Ovaire biovulé, stipité. Style subulé, ascendant. Stigmate simple. Légume bouffi. Graines strophiolées.

Arbrisseaux. Feuilles simples, verticillées - quaternées. Stipules subulées, distinctes. Fleurs jaunes, disposées en grappes terminales, ovales, denses.

L'espèce suivante constitue à elle seule le genre.

Gastrolobe bilobé, — Gastrolobium bilobum R. Br. — Bot. Reg. tab. 411. — Lodd. Bot. Cab. tab. 70.

Feuilles subsessiles, cunéiformes, rétuses ou bilobées, mucro-

hules, glabies en dessus, pubescentes en dessous, longues d'environ un pouce. Grappes multiflores. Corolle jaune, maculée de Moldore.

Cet arbrisseau croît à la Nouvelle-Hollande. Il mérite toute l'altention des amateurs de belles plantes; mais on ne le voit que rarement dans les collections.

### Genre EUCHILE. - Euchitus R. Br.

Calice dibracteole à la base, profondement quinquéfide, à 2 lèvres : la supérieure beaucoup plus grande que l'inférieure. Carene de la longueur des ailes. Ovaire biovulé, stipité. Style subulé, ascendant. Stigmate simple. Légume comprimé. Graines à strophiole non carené.

La seule espèce connue de ce genre est la suivante.

EUCHILE A FEUILLES OBCORDIFORMES. — Euchilus obcordatus R. Br. — Bot. Reg. tab. 403.

Petit arbrisseau. Fetilles simples, opposées, velues en dessous, obcordiformes ou cunéiformes. Stipules sétacées. Pédoncules solitaires, axillaires, uniflores, dibractéoles. — Fleurs jaunes, maculées de pourpre.

Cette plante est indigène dans la Nouvelle-Hollande. On la cultive dans nos orangeries.

# Genre PULTÉNÉE. - Pultenæa Smith.

Calice dibractéolé, quinquéfide, à 2 lèvres égales. Ovaire hon stipité, biovulé. Style subulé, ascendant. Stigmate simple. Graines à strophiole caréné.

Arbrisseaux. Feuilles simples, alternes, petités, roides. Stipules souvent connées, intrafoliaires. Fleurs jaunes, le plus souvent en capitules terminaux.

Ce genre se compose d'environ quarante espèces, indigencs dans la Nouvelle-Hollande. Presque toutes peuvent contribuer à orner nos orangeries. Nous altons parter des plus remarquables.

Pultere A revilles de Romanin. — Pultenæa rosmarinifolia Lindl. in Bot. Reg. tab. 1584.

Feuilles linéaires, mucronées, révolutees aux bords, pubescentes en dessous. Stipules connées en une seule bifide et plus longue que le pétiole. Capitules multiflores. Bractées plus courtes que le calice.

Arbrisseau rameux, toujours vert. Rameaux cylindriques, pubescents, grisâtres. Corolle jaunc, à carène rougeâtre.

Cette espèce a été découverte récemment sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande.

Pulténée a feuilles rétuses.—Pultenæa retusa Smith.— Bot. Reg. tab. 378. — Bot. Mag. tab. 2081.

Feuilles éparses, planes, linéaires ou cunéiformes, rétuses, mutiques, glabres, subsessiles. Capitules terminaux, subquinquéflores. Bractées débordant le calice, insérées vers le milieu de son tube.

Petit arbrisseau à rameaux anguleux, velus. Ramules florifères très-nombreux.

Pulténée Faux-Daphné.—Pultenæa daphnoides Smith.— Bot. Mag. tab. 1394.—Andr. Bot. Rep. tab. 98.

Fcuilles cunéiformes-oblongues, mucronulées, glabres, subsessiles. Capitules terminaux, multiflores. Bractées ovales, plus courtes que le calice.

Arbrisseau de 3 pieds, à tige dressée, feuillue. Fleurs d'un beau jaune; carène pourpre.

Pulténée a feuilles obcordiformes. — Pultenæa obcordata Andr. Bot. Rep. tab. 574.

Feuilles obcordiformes, rétuses, mucronulées, cunéiformes à la base, glabres, luisantes, courtement pétiolées. Capitules terminaux, subsexflores.

Cette espèce se distingue surtout par la forme de ses seuilles, qui n'ont guère plus d'un demi-pouce de long sur autant de large au sommet. Les fleurs sont comme celles de la précédente.

Pulténée a feuilles bilobées. — Pultenæa biloba R. Br. — Bot. Mag. tab. 2001.

Rameaux filiformes, hérissés. Feuilles cunéiformes-bilobées, apiculées, tuberculeuses en dessus, soyeuses en dessus, carénées. Capitules terminaux, pauciflores.

Cette empèce à des fleurs de moitié plus petites que celles des précédentes, mais elle produit une multitude de ramules latéraux, florifères au sommet. Ses feuilles n'ont que quelques lignes de long.

Pulténée dressée. — Pultenæa stricta Sims, Bot. Mag. tab. 1588.

Tige et rameaux dressés. Feuilles obovales, mucronulées, glabres en dessus, légèrement pubescentes en dessous. Capitules terminaux, lâches, pauciflores. Calices et légumes poilus.

Cette espèce est très-commune dans les orangeries. Elle ressemble à la Pulténée Faux-Daphné.

Pulténée a ombelles.—Pultenæa subumbellata Hook. in Bot. Mag. tab. 3254.

Feuilles éparses, linéaires-oblongues, obtuses, glabres. Fleurs terminales, capitulées, presque en ombelle. Calice nérissé.

Arbrisseau peu élevé. Branches flexueuses, presque dressées. Feuilles rapprochées, longues d'un demi-pouce. Fleurs étalées. Corolle panachée de jaune, de pourpre et d'orange.

Cette espèce élégante a fleuri pour la première fois, en 1833, au Jardin de l'Université de Glasgow. Elle est originaire de la terre de Diémen.

Pulténée stipulaire. — Pultenæa stipularis Smith. — Bot. Mag. tab. 475.

Fouilles linéaires-subulées, planes, pointues, ciliées, sessiles.

Stipules imbriquées, allongées, soudées presque jusqu'au sommet.

Capitules terminaux, multiflores. Bractées de la longueur du calice.

Cet arbrisseau, d'un port très-élégant, ressemble à un Pin par

son feuillage.

Pulténée velue. — Pultenæa villosa Smith. — Bot. Mag. tab. 967.

Feuilles recouvrantes, linéaires-oblongues, obtuses, poilues de même que les ramules et les calices. Fleurs solitaires, axillaires, formant des grappes feuillées.

Petit arbrisseau à ramules très-nombreux. Feuillage semblable à celui d'un Leptosperme. Fleurs d'un jaune clair, non tachées de pourpre, de grandeur médiocre.

#### Genre DAVIÉSIA. — Daviesia Smith.

Calice non bractéolé, anguleux, quipquédenté ou subbilabié. Carène plus courte que l'étendard. Ovaire stipité, biovulé. Style dressé. Légume comprimé, auguleux, subtrapézoïde.

Arbrisseaux glabres, souvent épineux. Feuilles simples, ou quelquefois nulles. Pédoncules axillaires. Pédicelles bractéolés.

Ce genre est propre à la Nouvelle-Hollande, et renferme environ douze espèces, parmi lesquelles nous trouvons plusieurs plantes cultivées dans nos orangeries. Les plus intéressantes sont les suivantes.

DAVIÉSIA A LARGES FEUILLES. — Daviesia latifolia R. Br. — Bot. Mag. tab. 1757.

Feuilles ovales ou elliptiques, veineuses, rétrécies à la base, muoronulées, inermes. Grappes multiflores, denses, de la longueur des feuilles.

Arbrisseau d'environ 2 pieds de haut. Feuillage glauque, luisant. Fleurs petites, nombreuses, jaunes, rayées de pourpre, verdâtres après l'anthèse.

DAVIÉSIA AJONC. — Daviesia ulicifolia Smith. — Bot. Rep. tab. 304.

Rameaux épineux. Feuilles lancéolées ou linéaires, piquantes, étalées, glabres. Fleurs solitaires, axillaires, subsessiles, formant des épis seuilla

Petit arbrisseau très-rameux, se couvrant d'une multitude de fleurs à étendard maculé de pourpre.

DAVIÉSIA A FEUILLES CORDIFORMES. — Daviesia cordata Smith. — Bot. Reg. tab. 1005.

Feuilles cordiformes, amplexicaules, acuminées, glabres, cartilagineuses. Corymbes pédonculés, multiflores, plus courts que les feuilles.

Cette espèce se distingue par ses fleurs très-nombreuses, panachées de jaune, de violet et de rouge. DAVIÉSIA AILÉ. — Daviesia alata Smith. — Bot. Reg. tab. 728.

Rameaux ailés, aphylles. Pédoncules latéraux, alternes, courts, bractéolés, subcorymbifères. Bractées et calices ciliés. Légume dolabriforme, scarieux, monosperme.

Cet arbrisseau ressemble au Genista sagittàlis par le port.

Ses fleurs sont maculées de mordoré et d'orange.

#### Genre MIRBELIA. - Mirbelia Smith.

Calice quinquéfide, bilabié. Style réfléchi. Stigmate capitellé. Légume disperme, bouffi, biloculaire par le rentrement des sutures.

Sous-arbrisseaux. Feuilles verticillées-ternées. Fleurs purpurines.

Ce genre, propre à la Nouvelle-Hollande, est borné à six espèces, remarquables par l'élégance de leurs fleurs. Les deux suivantes sont cultivées dans nos orangeries.

Mirpella réficulé. — Mirbelia reficulata Smith. — Vent. Malm. tab. 119. — Pultenæa rubiæfolia Andr. Bot. Rep. tab. 351. — Duham. ed. nov. vol. 4, tab. 37.

Rameaux grêles. Feuilles réticulées, linéaires-lancéolées, mucronées. Fleurs axillaires, verticillées, courtement pédicellées.

Arbuste d'environ 2 pieds de haut. Feuilles petites, glabres. Stipules linéaires, pubescentes. Fleurs très-nombreuses, de la grandeur de celles du Mélilot, fasciculées aux aisselles des feuilles.

MIRBELIA DILATÉ. — Mirbelia dilatata R. Br. — Bot. Reg. tab. 1041.

Rameaux triangulaires, poilus, presque ailes. Feuilles sessiles, légèrement pubescentes, cuneiformes, 3- ou 5-fides au sommet : lanières aristées, piquantes. Capitules terminaux et axillaires, lâches, subsexflores. Calices pubescents, pédicelles, à lanières ovales. Légume oblong, glabre, plus long que le calice.

### II TRIBU. LES LOTÉES. — LOTEÆ Dec.

Étamines monadelphes ou diadelphes. Légume non articulé, uniloculaire ou quelquefois biloculaire par le rentrement de l'une des sutures. Cotylédons planes, se changeant pendant la germination en feuilles munies de stomates.

Section Ire. GÉNISTÉES. — Genisteæ Dec. Prodr.

Légume uniloculaire. Étamines le plus souvent monadelphes. Légume subovoïde, monosperme ou disperme.

Genre HOVÉA. — Hovea Dec.

Calice à 2 lèvres : la supérieure semi-bifide, rétuse; l'inférieure tripartic. Carène obtuse. Étamines ordinairement monadelphes. Légume non stipité, arrondi, bouffi, disperme. Graines strophiolées.

Arbrisseaux. Feuilles coriaces, luisantes. Fleurs axillaires, courtement pédicellées, de couleur pourpre ou violette.

Les Hovéa croissent dans la Nouvelle-Galles du Sud. On en connaît neuf espèces; la plupart sont cultivées dans nos orangeries comme plantes d'ornement. Les plus intéressantes sont les suivantes.

Hovéa a longues feuilles. — Hovea longifolia R. Br. — Bot. Reg. tab. 614.

Rameaux feuillus, poilus. Feuilles linéaires, étroites, mucronulées, réticulées, révolutées aux bords, subsessiles, glabres en dessus, couvertes en dessous d'un coton ferrugineux. Grappes lâches; pédoncules courts, cotonneux de même que les calices. Filets soudés en gaîne fendue.

Fleurs violettes. Étendard maculé de jaune, et rayé de pourpre.

Hovéa a feuilles linéaires. — Hovea linearis R. Br. — Bot. Reg. tab. 463. — Poiretia linearis Smith.

Rameaux grêles, flexueux, dressés. Feuilles subsessiles, lancéolées-linéaires, terminées par une pointe recourbée, glabres

en dessuy, poilues en dessous. Fleurs solitaires et agrégées, courtement pédicellées.

Petit arbuste très-élégant. Fleurs d'un violet pâle. Étendard maculé de jaune.

Hovéa a feuilles lancéolées.—Hoyea lanceolata Sims, Bot. Mag. tab. 1624.

Rameaux grêles. Feuilles lancéolées-oblongues, mucronulées, subsessiles, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Fleurs axillaires, géminées.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais on l'en distingue facilement à ses feuilles plus larges.

Hovéa de Cels. — Hovea Celsii Bonpl. Nav. tab. 51. — Bot. Reg. tab. 280.

Rameaux poilus. Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, acuminées, velues étant jeunes. Fleurs fasciculées. Calices et bractées poilus.

Arbrisseau de 4 à 6 pieds de haut. Étendard obcordisorme, bleu, avec une grande tache blanche à la base; ailes et carène violettes.

Hovéa velu.—Hovea villosa Lindl. in Bot. Reg. tab. 1512. Feuilles linéaires-oblongues, obtuses, mucronulées, glabres et réticulées en dessus, très-velues en dessous. Pédicelles géminés, plus courts que le pétiole, velus de même que les calices et les ramules.

Ramules, face inférieure des feuilles et calices couverts de poils bruns très-serrés. Étendard d'un bleu clair, veiné de lignes plus foncées, et marqué à la base d'une tache verdâtre. Ailes violettes.

Cet Hovea n'est introduit que depuis peu en Angleterre. M. Lindley observe que l'espèce qui s'en rapproche le plus est le Hovea pourpre.

## Genre PLATYLOBE. - Platylobium Smith.

Calice bractéolé, à 2 lèvres : la supérieure très-grande, bifide, arrondic. Étamines monadelphes. Légume stipité, aplati, ailé au dos, polysperme.

Arbrisseaux. Feuilles simples, persistantes, opposées, stipulées. Fleurs axillaires, panachées de jaune et de pourpre.

Parmi le grand nombre de Papilionacées de la Nouvelle-Hollande qui décorent nos serres, les *Platylobes* se font surtout remarquer par l'abondance et l'éclat de leurs fleurs. Les six espèces que nous allons faire connaître constituent à elles seules ce genre intéressant.

PLATYLOBE ÉLÉGANT.—Platy lobium formosum Smith, Nov. Holl. tab. 6. — Vent. Malm. tab. 31.—Bot. Mag. tab. 469.— Duham. ed. nov. vol. 4, tab. 20.

Feuilles ovales, subcordiformes. Oyaire velu. Bractées soyeuses. Stipe du légume plus court que le calice.

Arbrisseau peu élevé. Tiges rameuses, velues. Ramules grêles. Pétioles hérissés de poils blanchâtres. Fleurs subsolitaires.

PLATYLOBE A PETITES FLEURS. — Platylobium parvistorum Smith. — Bot. Mag. tab. 1520.

Fcuilles ovales lancéolées. Ovaires pubescents aux bords. Bractées glabres. Stipe du légume plus long que le calice.

PLATYLOBE A FEUILLES OVALES.— Platylobium ovatum Dec. Prodr.

Feuilles ovales-lancéolées, acuminées, discolores, glabres en dessus et en dessous. Bractées et ovaires glabres. Stipe court.

PLATYLOBE TRIANGULAIRE. — Platylobium triangulare R. Br. — Bot. Mag. tab. 1508.

Feuilles deltoïdes ou subhastiformes, à angles épineux. Pédoncules bractéolés à la base et au sommet. Légume un peu plus long que le calice.

PLATYLOBE DE MURRAY. — Platylobium Murrayanum Hook. in Bot. Mag. tab. 3259.

Tige très-ramcuse. Rameaux flexueux, roides. Feuilles deltoïdes à angles pointus, mucronées. Pédoncules filiformes, plus longs que les feuilles, bractéolés à la base et au sommet.

Arbuscule touffu, haut d'environ un pied. Rameaux filisormes. Corolle d'un beau jaune; étendard lavé de pourpre à la base. Ce Platylohe croît à la terre de Diémen. P est introduit depuis peu au Jardin de l'Université de Glasgow.

PLATYLOBE A ANGLES OBTUS. — Platy lobium obtusangulum Hook. in Bot. Mag. tab. 3258.

Femilles deltoïdes, à angles obtus, mucronules. Pedoncules très-courts, recouverts de bractées.

Tiges faibles, filiformes, proliferes aux aisselles des feuilles. Feuilles un peu coriaces. Fleurs grandes, subgéminées, presque sessiles. Bractées brunes, concaves. Éteudard orange, rayé de pourpre à la base. Ailes d'un orange tirant sur le rouge.

Cette espèce, indigène à la terre de Diemen, a été récemment

introduite au Jardin de l'Université de Glasgow.

### Genre PLATYCHILE. - Platychilum Delaun.

Calice à 2 lèvres : la supérieure très-large, échancrée; l'inférieure tridentée. Étamines monadelphes. Légume ovoïde, stipité, monosperme ou disperme.

Ce genre est borné à l'espèce que nous allons faire connaître.

PLATYCHILE DE CELS. — Platychilum Celsianum Delaun. Herb. de l'Amat. tab. 187. (Gompholobjum Celsianum Hortul.)

Arbrisseau de 4 à 5 pieds. Feuilles persistantes, subsessiles, elliptiques-lancéolées. Fleurs d'un bleu d'améthyste, en grappes axillaires, rameuses, très-nombreuses.

Cette espèce, originaire de la Nouvelle-Hollande, est une des plantes les plus élégantes de nos serres tempérées.

## Genre BOSSIÉA. — Bossica Vent.

Galice à 2 lèvres : la supérieure plus grande, semibifide, obtuse. Étamines monadelphes. Légume plane, comprimé, stipité, polysperme, à bords épais. Graines strophiolées.

Arbrisseaux. Rameaux souvent comprimés. Feuilles simples, alternes ou quelquefois nulles. Fleurs jaunes; carène souvent pourpre ou brunâtre.

Ce genre est propre à la Nouvelle-Hollande. On en con-

naît une quinzaine d'espèces, dont la plupart sont remarquables par la beanté de leur feuillage et de leurs fleurs.

Les espèces les plus notables que l'on cultive dans les collections sont les suivantes.

Bossiéa A FEUILLES DE SCOLOPENDRE. — Bossica Scolopendria Smith. — Platylobium Scolopendrium Andr. Bot. Rep. tab. 101. — Vent. Malm. tab. 55. — Duham. ed. nov. vol. 4, tab. 21.

Rameaux glabres, dressés, aphylles, aplatis, ensiformes, sinués-dentés. Fleurs naissant des dentelures raméaires. Bractées supérieures persistantes, imbriquées, de la longueur des pédoncules. Calices glabres. Carène non ciliée. Fleurs d'un beau jaune, tachetées de pourpre.

Gette espèce est remarquable par la forme de ses rameaux, semblables à ceux du Cactus speciosissimus, ou aux feuilles de certaines Fougères.

Bossiéa néréhophylle.—Bossiæa heterophylla Vent. Hort. Cels. tab. 7. — Bossiæa lanceolata Bot. Mag. tab. 1144. — Platylobium lanceolatum et ovatum Andr. Bot. Rep. tab. 275 et 276.

Rameaux dressés, comprimés, anguleux, glabres, feuillés. Feuilles distiques, pétiolées, planes, glabres : les inférieures elliptiques; les supérieures lancémes, ou linéaires, ou oblongues. Pédoncules solitaires, axillaires. Légumes cloisonnés transversalement.

Arbrisseau de 1 a 2 pieds. Ailes et étendard jaunes; carène pourpre, plus longue que les ailes.

Bossiéa a petites reuilles. — Bossiæa microphylla Smith. — Lodd. Bot. Cab. tab. 656. — Platylobium microphyllum Bot. Mag. tab. 863.

Rameaux cylindriques, feuillés, spinescents. Feuilles subsessiles, cunéiformes-obovales, échancrées, glabres. Pédicelles solitaires, axillaires, plus courts que les feuilles. — Étendard et ailes jaunes, panachés de pourpre. Carène mordorée.

Bossiéa Grisatrie. — Bossiea cinerea R. Br. — Bot. Reg. tab. 306.

Rameaux cylindriques; feuillés, laineux. Feuilles ovales-lancéolées, terminées par une pointe piquante, presque sessiles, révolutées aux bords, scabres en dessus, pubescentes en dessous. Pédicelles solitaires, axillaires, plus courts que les feuilles. — Corolle jaune, tachée de pourpre.

Cette espèce a été découverte par M. R. Brown à la terre de Diémen.

### Genre GOODIA. — Goodia Dec.

Calice à 2 lèvres presque égales : la supérieure semi-bifide, pointue. Étendard grand, déployé. Carène tronquée, dicéphale. Étamines monadelphes. Légume stipité, comprimé. Graines strophiolées.

Sous-arbrisseaux très-rameux. Feuilles alternes, pétiolées, trifoliolées. Fleurs jaunes, grandes, en grappe.

Les Goodia habitent l'Australasie. Ces plantes produisent des grappes de fleurs semblables à celles des Cytises. On n'en connaît que quatre espèces. Les deux suivantes sont cultivées dans nos serres.

GOODIA A FEUILLES DE LOTIER. — Goodia lotifolia Salisb. Parad. Lond. tab. 41.— Bot. Mag. tab. 958.

Feuilles obovales, glabres de même que les calices. Gaîne des étamines fendue au sommet. Légumes 6-8-spermes, bosselés au dos.

Arbuste à rameaux glabres, roides. Folioles longues d'un demipouce. Grappes dressées, multiflores, très-simples. Corolle d'un beau jaune; étendard maculé de rouge.

Cette espèce est originaire de la terre de Diémen, et par conséquent assez rustique pour se naturaliser dans le midi de la France.

GOODIA PUBESCENT. — Goodia pubescens Sirhs, Bot. Mag. tab. 1310.

Folioles cunéiformes-obovales, pubescentes de même que les calices. Légumes lisses, dispermes.

Rameaux et pédoncules poilus. Pédicelles plus longs que les calices. Grappes simples, dressées. Fleurs tachetées de rouge.

Cette espèce croît dans les mêmes contrées que la précédente.

# Genre TEMPLETONIA. - Templetonia R. Br.

Calice à 5 dents presque égales. Carène oblongue, un peu plus longue que les ailes. Étamines submonadelphés (le dixième filet quelquefois en partie libre et plus court que la gaîne). Légume stipité, aplati, polysperme. Graines strophiolées.

Arbrisseaux très-glabres. Feuilles alternes, simples, cunéiformes, rétuses, mucronées. Fleurs axillaires, solitaires, amples, écarlates. Pédicelles dibractéolés.

Les deux espèces qui constituent ce genre sont indigènes dans la Nouvelle-Hollande, et cultivées dans nos serres tempérées. Voici leur synonymie et leurs caractères distinctifs.

Templetonia a feuilles rétuses. — Templetonia refusa R. Br. — Rafnia retusa Vent. Malm. tab. 53.

Bractéoles un peu distantes du calice. Tous les filets soudés. Feuilles vertes.

TEMPLETONIA GLAUQUE. — Templetonia glauca Sims, Bot. Mag. tab. 2088. — Lodd. Bot. Cab. tab. 644. — Bot. Reg. tab. 850.

Bractéoles rapprochées du calice. Le filet supérieur en partie libre. Feuilles glauques.

## Genre BORBONIA. - Borbonia Linn.

Calice rétréci à la base, fendu en 5 lanières acuminées, piquantes. Corolle velue en dehors: étendard échancré; carêné obtuse. Étamines monadelphes; gaîne fendue antérieurement. Stigmate capitellé, un peu échancré. Légume linéaire; aplati, beaucoup plus long que le calice, polysperme.

Arbrisscaux. Feuilles simples, alternes, amplexicaules, multinervées à la base. Stipules nulles. Fleurs axillaires ou en capitules terminaux, jaunes.

Ce genre appartient au cap de Bonne-Espérance. Il se compose d'une dizaine d'espèces. Nous allons en faire connaître quelques-unes que l'on cultive dans nos serres à cause de la beauté de leurs fleurs et de leur feuillage persistant. Bondonia a fevilles lanceolées. — Borbonia lanceolata Lipn. — Jacq. Scheenbr. 2, tab. 217.

Feuilles lancéolées, nerveuses en dessous, glabres de même

que la tige. Fleurs fortement velues.

Borbonia a feuilles cordiformes. — Borbonia cordata Linn. — Jacq. Scheenbr. 2, tab. 218.

Feuilles cordiformes, multinervées, très-entières, glabres. Rameaux fortement hérissés. Corolles très-velues. Étendard obcordiforme.

Borbonia A feuilles de Houx. — Borbonia ruscifolia Sims, Bot, Mag. tab. 2128.

Feuilles cordiformes, multinervées, légèrement ciliées, glabres ainsi que les ramules. Fleurs légèrement velues.

Borbonia a feuilles crénelées. — Borbonia crenata Linn. — Bot, Mag. táb. 274. — Herb. de l'Amat. vol. 4.

Feuilles cordiformes-arrondies, pointues, denticulées, multinervées, réticulées, glabres ainsi que les ramules.

Cette espèce se voit assez fréquemment dans les collections. Ses fleurs se succèdent pendant plusieurs mois sans interruption; elles sont petites et d'un jaune rougeâtre.

## Genre LIPARIA. — Liparia Linn.

Tube calicinal court; limbe à 5 lobes: les 4 supérieurs lancéolés, pointus, presque égaux; l'inférieur très-long, pétalofde. Corolle glabre : étendard ovale-oblong; ailes oblongues, se recouvrant l'une l'autre avant l'épanoissement; carène pointue; étroite, dicéphale, rectiligne. Étamines diadelphes. Ovaire non stipité, très-court. Style filiforme. Légume ovoide, oligosperme.

Ce genre, ainsi caractérisé, se trouve limité à l'espèce que nous allons décrire.

LIPARIA SPHERIQUE. — Liparia sphærica Linn. — Lodd. Bot. Cab. tab. 642. — Bot. Mag. tab. 1241. — Herb. de l'Amat. vol. 6.

Arbrisseau d'environ 4 pieds de haut. Tige forte, très-lisse. Feuilles alternes, subsessiles, distantes, glabres, lancéolées, roides, pointues, nerveuses, mucronées et piquantes, très-entières. Stipules nulles. Fleurs en capitule terminal, sessile, de la grosseur d'une tête d'artichaut, entouré de feuilles involucrales. Fleurs grandes, d'un jaune doré. Ovaires très-velus.

Cette plante, indigène au cap de Bonne-Espérance, est trèsremarquable par l'élégance de son feuillage et par la beauté de ses fleurs. On la recherche pour l'ornement de nos serres tempérées.

## Genre PRIESTLEYA. — Priestleya Dec.

Calice subbilabié, à 5 lobes presque égaux. Corolle glabre; étendard arrondi, à onglet court; ailes obtuses, subfalciformes; carène dicéphale, curviligne. Étamines diadelphes (9 et 1). Style filiforme. Stigmate capitellé ou presque triangulaire. Légume non stipité, aplati, ovale-oblong, apiculé, 4-6-sperme.

Arbrisseaux. Feuilles simples, très-entières, non stipulées. Fleurs jaunes, disposées en capitules spiciformes ou ombelliformes.

Ce genre, composé de quinze espèces, comprend la plupart des Liparia des auteurs. Les Priestleya sont des arbrisseaux très-élégants du cap de Bonne-Espérance. Nous allons en signaler plusieurs que l'on cultive pour l'ornement de nos serres tempérées.

Priestleya nérissé. — Priestleya hirsuta Dec. Prodr. — Liparia hirsuta Bot. Reg. tab. 8.

Feuilles obovales -oblongues, pointues, glabres. Rameaux, bractées et calices hérissés. Grappes capituliformes, souvent géminées. Bractées enveloppant les pédicelles.

PRIESTLEYA LISSE.—Priestleya lævigata Dec. Lég. Mém. XI, tab. 30.— Borbonia lævigata Lodd. Bot. Cab. tab. 247.

Feuilles oblongues-linéaires, pointues, innervées : les inférieures glabres; les florales soyeuses. Fleurs en ombelles capituliformes. Calices velus, obtus. Ovaires velus.

PRIESTLEYA VELU. — Priestleya villosa Dec. Prodr. — Liparia villosa Linn. Mant. (non Andr.)

Feuilles ovales-elliptiques, pointues, uninervées, planes, velues aux deux faces ainsi que les rameaux, les calices et les légumes. Fleurs en capitules.

Espèce remarquable par la blancheur de son feuillage.

PRIESTLEVA DRAPÉ.—Priestleya vestita Dec. Prodr. — Liparia villosa Andr. Bot. Rep. tab. 382. (non Linn.)

Feuilles ovales, concaves, obtuses, innervées, glabres en dessus, laineuses en dessous ainsi que les calices et les ramules. Fleurs en capitules.

#### Genre CROTOLAIRE. — Crotolaria Linn.

Calice campanulé, bilabié: lèvre supérieure bifide; lèvre inférieure trifide. Étendard ample, obcordiforme; carène falciforme, acuminée. Étamines monadelphes; gaîne fendue au sommet. Style pubescent à l'un des bords. Légume bouffi, stipité, polysperme.

Herbes, ou arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux. Feuilles unifoliolées, trifoliolées ou quelquefois quinquéfoliolées. Fleurs jaunes ou purpurines, en grappes. Bractéoles minimes, insérées tantôt aux pédicelles, tantôt aux calices.

Ce genre est assez mal connu. M. Decandolle lui avait accordé plus de 130 espèces; quelques années plus tard, M. Sprengel n'en a voulu admettre que 84. La plupart des Crotolaires habitent la zone équatoriale. Elles n'offrent en général qu'un intérêt purement scientifique. Nous allons parler de quelques-unes des espèces les plus notables.

CROTOLAIRE POURPRE. — Crotolaria purpurea Vent. Malm. tab. 66.— Bot. Reg. tab. 128.

Feuilles à 3 folioles obovales, tronquées, échancrées, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Stipules sétiformes. Grappes terminales, oppositifoliées. Légumes glabres.

Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Corolle d'un pourpre foncé; étendard taché de jaune.

Cette espèce, originaire du cap de Bonne-Espérance, est cultivée comme plante d'agrément. Elle se distingue par de belles fleurs purpurines.

CROTOLAIRE ARBORESCENTE. — Crotolaria arborescens Lamk. — Crotolaria incanescens Linn. fil. — Jacq. Hort. Vind. tab. 64.

Ramules cotonneux. Feuilles à 3 folioles cuneiformes-obovales, pubescentes, légèrement échancrées. Stipules obcordiformes ou obovales, caduques, foliacées. Grappes lâches, terminales, oppositifoliées.

Arbrisseau de 5 à 6 pieds de haut. Fleurs de la grandeur de celles du Baguenaudier, d'un jaune éclatant; étendard strié de pourpre.

Gette espèce croît au cap de Bonne-Espérance. Elle est commune dans les collections de serre tempérée.

CROTOLAIRE ROUGEATRE. - Crotolaria purpurascens Lamk.

Feuilles à 3 folioles cunéiformes-obovales, tronquées, mucronées, glabres. Stipules sétiformes. Grappes subterminales, oppositifoliées. Calices presque aussi longs que la corolle. Légumes pendants, velus.

Cette espèce croît à l'île de France. On la cultive dans les collections de serre chaude.

CROTOLAIRE ÉLÉGANTE. — Crotolaria pulchella Andr. Bot. Rep. tab. 417. — Bot. Mag. tab. 1699.

Feuilles à 3 folioles linéaires-lancéolées, pointues, plus longues que le pétiole, pubescentes en dessous. Grappes terminales. Légume cylindracé, substipité, polysperme. — Fleurs jaunes, de la grandeur de celles du Genêt d'Espagne.

Cette espèce habite le cap de Bonne-Espérance. Elle est cultivée pour l'ornement des serres.

CROTOLAIRE ARGENTÉE. — Crotolaria argentea Jacq. Hort. Schoenbr. 2, tab. 220.

Folioles lancéolées, plus courtes que le pétiole. Pédoncules anissores, oppositisoliés, subterminaux. Légumes stipités, légèrement comprimés.

Arbrisseau recouvert d'un duvet argente sur toutes ses parties herbaces. Fleurs jaunes.

Cette espèce, originaire du cap de Bonne-Espérance, intérite de décorer les serres.

CROTOLAIRE TOUJOURS FLEURIE. — Crotolaria semperflorens Vent. Hort. Cels. tab. 17.

Fauilles simples, ovales, échancrées, mucronées, pubescentes en dessous. Stipules semi-lunées, sublancéolées, déclinées, non décurrentes. Ovaires soyeux. — Sous-arbrisseau à tiges cylindriques, striées. Fleurs d'un jaune doré.

Cette espèce habite l'Inde orientale. Elle fait souvent partie des collections de seare.

CROTOLAIRE JONCIFORME.— Crotolaria juncea Linn.—Roxb. Corom. 2, tab 193. — Hort. Malab. 9, tab. 26.

Tiges sillonnées, pubescentes. Feuilles cunciformes-lancéolées, subpétiolées, pubescentes. Légumes cotonneux, pendants.

Grande herbe annuelle. Fleurs et tiges semblables à celles du Genêt d'Espagne. Légumes longs de 12 à 15 lignes.

Cette plante est cultivée dans l'Inde; on en tire, dans ce pays, une silasse peu inférieure au chanvre.

CROTOLAIRE PANACHÉE. — Crotolaria verrucosa Linn. — Andr. Bot. Rep. tab. 308.— Bot. Reg. tab. 1137.— Bot. Mag. tab. 3034.

Stipules semi-lunées, déclinées. Feuilles simples, ovales ou lancéolées-obovales, rétrécies à la base, sessiles. Rameaux tetragones. Grappes terminales. Ovaires velus.

Herbe annuelle, rameuse, haute d'environ un pied. Grappes 6-8-flores. Fleurs de la grandeur de celles du Pois de senteur. Corolle panachée de vert, de bleu pâle, de blanc et de violet.

Geite espèce, commune dans les Antilles et dans l'Inde, mérite la culture à cause de ses fleurs élégantes, semblables à celles d'un Lupin.

Genre LODDIGÉSIA. — Loddigesia Sims.

Calice renslé, à 5 dents pointues. Étendard beaucoup

plus petit que les ailes et la carène. Étamines monadelphes. Ovaire oblong, comprimé, 2-4-ovulé.

L'espèce dont nous allons faire mention constitue à elle seule ce genre.

Loddicésia a feuilles de Surelle. — Loddicesia oxalidifolia Sims, Bot. Mag. tab. 965. — Herb. de l'Amat. vol. 5.

Sous-arbrisseau très-rameux, glabre, haut de 1 à 2 pieds. Feuilles pétiolées, trifoliolées; folioles obcordiformes, mucronées. Ombelles à 3-8 fleurs d'un beau rose; carène d'un pourpre noirâtre au sommet.

Cette charmante petite plante, originaire du cap de Bonne-Espérance, figure à juste titre parmi les espèces qui décorent les serres tempérées. On la cultive en terre de bruyère. Sa multiplication se fait de boutures.

### Genre ASPALATHE. — Aspalathus Linn.

Calice quinquédenté ou quinquéfide; lobes presque égaux. Étendard à onglet court; carène dicéphale. Étamines monadelphes; gaîne fendue supérieurement. Légume oblong, oligosperme, souvent oblique.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles digitées, 3- ou 5-foliolées; pétiole commun à peu près nul. (Les folioles paraissent au premier coup d'œil être des feuilles simples fasciculées.) Fleurs accompagnées de 3 bractéoles, ou d'une feuille trifoliolée. Corolles jaunes.

Ce genre est propre à l'Afrique australe tempérée. Les espèces nombreuses qu'il renferme (M. Decandolle en énumère 86 dans son Prodrome) sont fort mal connues. Plusieurs se recommandent par la beauté de leurs fleurs, mais on en trouve peu dans nos serres. Voici quelques-unes des plus remarquables.

ASPALATHE CHÉNOPODE. — Aspaiathus Chenopoda Linn. — Bot. Mag. tab. 2225. — Lodd. Bot. Cab. tab. 316.

Feuilles fasciculées, subulées, trigones, mucronées, piquantes,

roides, poilnes. Fleurs capitulées, hérissées de même que les ramules.

Bractéoles subulées, velucs. Calice à 5 côtes, et à 5 divisions profondes. Légume count, poilu au sommet.

ASPALATHE CHARNU. — Aspalathus carnosa Linn. — Bot. Mag. tab. 1289.

Feuilles fasciculées, charnues, obtuses, cylindriques, glabres, sétifères au sommet. Fleurs terminales, subquaternées, agrégées, bractéolées. Lohes calicinaux ovales, obtus.

Aspalathe Aranéeux. — Aspalathus araneosa Linn. — Bot. Mag. tab. 829.

Feuilles fasciculées, filiformes, pointues, couvertes de poils étalés. Fleurs capitulées. Lanières calicinales linéaires-subulées, hérissées, de la longueur de la corolle.

Aspalathe calleux. — Aspalathus callosa Linn. — Bot. Mag. tab. 2329.

Feuilles trifoliolées, subulées, glabres, de longueur égale, dressées, calleuses. Épis ovales, terminaux. Corolle glabre.

ASPALATHE PÉDONCULÉ.—Aspalathus pedunculata L'Hérit. Sert. Angl. tab. 26.

Feuilles fasciculées, filiformes, glabres, mucronulées. Pédicelles axillaires, uniflores, plus longs que les feuilles, non bractéolés. Légumes linéaires, soyeux.

#### Genre AJONC. - Ulex Linn.

Calice dibractéolé, biparti: lèvre supérieure bidentée; lèvre inférieure tridentée. Étendard recouvrant les ailes et la carène. Étamines monadelphes. Légume bouffi, à peine plus long que le calice, oligosperme.

Arbrisseaux velus, très-rameux, hérissés d'épines vertes formées par les feuilles et les ramules avortés. Fleurs solitaires, jaunes. Légumes velus.

Ce genre appartient à l'Europe; il ne se compose que des deux espèces que nous allons faire connaître.

AJONG D'EUROPE. - Ulex europœus Linn. - Smith, Engl.

Bot. tab. 742. — Fl. Dan. tab. 608. — Schkuhr, tab. 196, — Guimp. Holz. tab. 123.

Tige dressée, haute de 3 à 5 pieds. Rameaux plus ou moins étalés. Épines primaires fortes, dressées, rameuses, cylindriques, sillonnées, longues de 1 à 2 pouces; épines secondaires divariquées, rectilignes, inégales. Feuilles lancéolées-linéaires, mucronées, piquantes. Bractéoles ovales, soyeuses de même que les calices. Calices de la longueur de la corolle. Carène obtuse, dipétale, un peu plus courte que les ailes.

Gette plante est très-commune en France et en Angleterre, sur les coteaux aridés et dans les landes sèches. On la trouve également en Allemagne; mais elle manque dans les pays plus septentrionaux, ainsi que dans l'Europe orientale.

L'Ajonc est un arbrisseau fort utile aux habitants des contrées où il abonde. En Bretagne, en Normandie et en Angleterre, il fournit un excellent fourrage d'hiver; mais il faut avoir soin de le broyer avant de le donner aux bestiaux. En outre, il produit un combustible abondant pour le chauffage des fours; on le cultive même pour cet usage dans plusieurs cantons. Il serait difficile aussi de trouver une plante plus propre à former des haies impénétrables.

Au commencement du printemps, l'Ajonc est d'un aspect très-pittoresque par le grand nombre de fleurs jaunes dont il se couvre, et il mérite certainement de figurer, en groupes isolés, dans les jardins paysagers. A Saint-Pétersbourg, où on le cultive en serre, tout le monde l'admire comme une production végétale d'une rare heauté. Le célèbre Dillenius en fut ravi, lorsqu'il l'aperçut pour la première fois dans les pâturages de l'Angleterre.

On possède, depuis quelques années, l'Ajone d'Europe à fleurs doubles, variété fort jolie, que les jardiniers ont gratifiée du nom d'Ulex nepalensis; mais M. Loudon assure qu'elle a été trouvée, il n y a pas long-temps, au Devonshire, et qu'on l'a multipliée de boutures.

AJONC NAIN. — Ulex nanus Smith, Engl. Bot. tab. 743. — Ulex minor Roth. Cat. — Ulex europæus var. β Linn.

L'Ajonc nain est commun aux environs de Paris et dans tout l'ouest de la France, ainsi qu'en Angleterre. Il croît dans les mêmes localités que l'espèce commune, dont il se distingue au premier coup d'œil par ses tiges et ses rameaux diffus ou procombants. Toutes les parties de la plante sont deux ou trois fois plus petites et en général moins velues. Il fleurit depuis le mois d'août jusqu'en hiver. Son port très-élégant, joint à sa floraison tardive, devrait engager tous les amateurs d'horticulture à l'introduire dans les jardins.

### Genre SPARTIANTHE. — Spartianthus Link.

Calice membraneux, spathacé, à une seule lèvre quinquédentée au sommet. Étendard arrondi, ployé. Carène acuminée, subdipétale, un peu écartée des organes sexuels. Filets monadelphes. Stigmate latéral, introrse. Légume comprimé, oblong, polysperme.

La plante que nous allons faire connaître constitue à elle seule le genre.

SPARTIANTHE JONGIFORME. — Spartianthus junceus Link. — Spartium junceum Linn. — Duham. Arb. ed. nov. 2, tab. 22. — Bot. Mag. tab. 85. — Schkuhr, Handb. tab. 195.

Arbrisseau glabre, touffu, haut de 4 à 6 pieds. Rameaux opposés, d'un vert luisant, lisses, effilés, jonciformes. Feuilles uni- ou trifoliées, peu nombreuses; folioles lancéolées ou ovales-lancéolées. Fleurs grandes, jaunes, odorantes, disposées en grappes lâches, terminales.

Cette espèce, connue vulgairement sous le nom de Genêt d'Espagne, est indigène dans le midi de l'Europe. On la cultive dans presque tous les jardins à cause de l'élégance de son port et de ses fleurs odorantes. En Italie, en Espagne et dans plusieurs départements de la France méridionale, son écorce sert à faire des cordages et des toiles. M. Desfontaines assure que les habitants des environs de Lodève n'emploient guère d'autre linge que celui de fil de Genêt d'Espagne. Les jeunes pousses de la plante fournissent un excellent fourrage d'hiver pour les moutons. Enfin, les abeilles en recherchent les fleurs avec avidité.

### Genre GENÉT. - Genista Tourn. - Linn.

Calice à 2 lèvres: la supérieure bifide; l'inférieure tridentée. Étendard ovale-oblong, défléchi. Carène lâche, souvent plus courte que les étamines. Filets monadelphes. Stigmate oblique, latéral, introrse. Légume comprimé ou bouffi, polysperme ou oligosperme.

Arbrisseaux souvent épineux. Feuilles simples ou trifoliolées. Fleurs jaunes ou quelquefois blanches, disposées en grappes, ou en ombelles, ou en capitules.

On connaît environ soixante-dix espèces de ce genre. La plupart croissent dans les contrées qui, en Europe, en Asie et en Afrique, avoisinent le bassin de la Méditerranée; quelques-unes habitent les Canaries et le pic de Ténériffe. Les Genéts sont des arbrisseaux d'un très-bel aspect à l'époque de leur floraison; mais il en est un certain nombre que leurs épines rendent d'une approche dangereuse. Plusieurs espèces sont très-utiles dans l'économie domestique; d'autres font la parure de nos bosquets et de nos jardins. Nous allons faire connaître celles qui offrent le plus d'intérêt sous ces divers rapports.

# a) Épines nulles. Feuilles toutes ou presque toutes trifoliolées.

GENÊT BLANCHATRE. — Genista candicans Linn. Am. — Watson, Dendr. Brit. tab. 80. — Cytisus candicans Linn. Sp. Rameaux anguleux. Feuilles courtement pétiolées, à 3 folioles blanchâtres, obovales ou cunéiformes, échancrées ou apiculées. Capitules terminaux, pauciflores. Légumes hérissés de poils mous.

Arbrisseau haut de 4 à 5 pieds, assez garni de feuilles à ses parties supérieures. Fleurs jaunes, de grandeur médiocre.

Cette espèce croît dans le midi de la France et en Italie. Son port clégant lui a valu une place dans les orangeties. Elle supporte les hivers des environs de Paris, lorsqu'ils ne sont pas trèsrigoureux.

Genêt des Canaries. — Genista canariensis Linn. — Bot. Reg. tab. 217. — Cytisus paniculatus Lois. in Duhamel. ed. nov.

Rameaux anguleux. Fcuilles trifoliolées: les inférieures courtement pétiolées; les supérieures subsessiles; folioles obovalesoblongues, soyeuses ainsi que les calices et les ramules. Capitules terminaux, pauciflores. Légumes hérissés de poils mous.

Cette espèce, fort semblable à la précédente, croît en Espagne et aux Canaries. On la cultive également dans les orangeries.

Genêt a feuilles linéaires. — Genista linifolia Linn. — Bot. Mag. tab. 442. — Spartium linifolium Desf. Atl. 2, tab. 181.

Feuilles sessiles, à 3 folioles linéaires, soyeuses en dessous, révolutées. Grappes terminales, denses. Légumes hérissés. Rameaux cylindriques, sillonnés.—Petit arbrisseau touffu, trèsfleuri. Corolle jaune.

Gette plante croît dans l'Europe australe et en Barbarie. Elle mérite d'orner nos orangeries.

GENET TRIQUETRE. — Genista triquetra Ait. H. Kew. — Wats. Dendr. Brit. tab. 79.

Feuilles simples ou trifoliolées; folioles ovales-lancéolées, velues. Grappes terminales, courtes. Rameaux triqu'tres, décombants, velus. — Sous-arbrisseau à tiges longues de 1 à 2 pieds. Fleurs jaunes.

Cette espèce croît en Corse. Elle est cultivée dans les collections d'orangerie.

Genêt RAYONNANT. — Genista radiata Scopoli. — Spartium radiatum Linn. — Mill. Ic. tab. 249, fig. 1. — Bot. Mag. tab. 2260.

Rameaux anguleux, fasciculés. Feuilles presque sessiles, opposées, à 3 folioles linéaires, pointues, soyeuses. Pédoncules terminaux, 2-6-flores. Gorolle et légumes soyeux. — Arbrisseau très-touffu, haut de 3 à 4 pieds. Fleurs jaunes.

Cette espèce croît en Italie, ainsi que dans la Carniole et dans le Valais. Elle est tout à fait rustique aux environs de Paris, et mérite une place parmi nos arbrisseaux d'ornement.

GENÊT BLANC. - Genista alba Lamk. - Duham. ed. nov. 2,

tab. 23. — Spartium multiflorum Willd. — Spartium album Desf. Atl. — Cytisus albus Link. — Dec. Prodr. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1052 (var. floribus carneis).

Feuilles simples ou trifoliolées, sessiles; folioles linéairesoblongues, soyeuses. Fleurs fasciculées, disposées en longues grappes. Légumes dispermes, hérissés. Rameaux cylindriques, effilés.

Arbrisseau de 4 à 6 pieds de haut. Rameaux presque nus, très-longs. Fleurs blanches (ou d'un rose pâle dans une variété), fort abondantes le long des rameaux.

Ce charmant arbrisseau croît en Portugal et en Barbarie. Il est parfaitement acclimaté dans les jardins des environs de Paris.

# b) Épines nulles. Feuilles toutes simples.

Genêr Purgatif. — Genista purgans Linn. Sp. — Spartium purgans Linn. Syst. — Bull. Herb. tab. 115.

Rameaux cylindriques, stries, presque aphylles. Feuilles (très-rares) lancéolées, subsessiles, légèrement soyeuses. Fleurs axillaires, solitaires, subpédicellées. Légumes soyeux.

Petit arbrisseau fort touffu, haut de 1 à 2 pieds. Rameaux durs, dressés. Fleurs d'un jaune pâle, recouvrant tous les rameaux.

Ce Genêt, commun dans les endroits incultes de la France méridionale, mérite une place dans nos parterres. I. Bauhin lui a imposé l'épithète de purgatif, qu'on lui a conservée depuis, sans toutefois être mieux assuré de ses propriétés.

Genêt Monosperme. — Genista monosperma Lamk. — Spartium monospermum Linn. — Bot. Mag. tab. 683.

Rameaux anguleux, velus, effilés. Feuilles rares, linéairesoblongues. Fleurs en grappes latérales. Corolles soyeuses. Légumes courts, ovales, glabres, monospermes, à bords membraneux.

Arbrisseau très-rameux, haut de 6 à 8 pieds. Rameaux flexibles, très-longs, presque nus. Fleurs blanches.

Cette espèce, remarquable par ses fleurs blanches et ses longs rameaux flexibles, croît en Espagne, en Barbarie et en Égypte. On la cultive pour l'ornement de nos orangeries. Osbeck rapporte que, sur le littoral de l'Espagne, dans des sables mouvants qui se refusent à peu près à toute autre végétation, elle forme de gros buissons, d'une grande utilité en ce que leurs racines finissent par affermir le terrain. Les feuilles et les sommités de la plante servent de fourrage aux troupeaux. Les branches sont flexibles comme des cordes de chanvre. Les Espagnols appellent ce Genêt Retamas, nom dérivé du mot arabe Rætam.

Gener des teinturiers. — Genisia tingioria Linn. — Fuchs, Hist. tab. 100. — Engl. Bot. tab. 44.

Tiges ascendantes. Rameaux striés, les jeunes velus. Feuilles sessiles, glabres ou légèrement poilues, lancéolées ou oblongues-lancéolées. Grappes feuillées, rapprochées en panicule terminale. Légumes glabres, oblongs, comprimés.

Arhuste haut de 1 à 2 pieds, teuffu, rameux dès sa base. Racines rampantes. Fleurs d'un jaune vif, nombreuses, en grappes de 1 à 2 pouces de long.

Ce Genêt, appelé vulgairement Genestrole, croît dets presque toute l'Europe, ainsi qu'en Sibérie. Les sommités fleuries de la plante donnent une teinture jaune; mais on en tire rarement parti, parce que la Gaude est préférable. Les fleurs, les fetifles et les racines de la Génestrole sont purgatives; les graines passent pour émétiques. En Russie, ce Genêt est regardé, à tort ou à raison, comme un bon remède contre l'hydropisie.

Le Genét de Sibérie (Genista sibirica Linn.) n'est qu'une variété du Genét des teinturiers. Cette plante, d'ailleurs d'un assez bel effet, se cultive dans les parterres.

Genêt Herbacé. — Genista sagittalis Linn. — Jacq. Fl. Austr. tab. 200. — Mill. Ic. tab. 200. 4g. 2.

Tige couchée. Rameaux ascendants, herbaces, ancipites, membranaces, articules. Feuilles ovales-lancéolées. Fleurs terminales, rapprochées en épi aphylle. Carène à côte velue en dehors. Légumes ovales-ablongs, velus, aplatis.

Sous-arbrisseau formant des tousses très-rameuses, hautes au

plus d'un sied, d'unité avert. Fleurs d'un jaune vif, de gran-deur médiocre, mais de les mobrenses.

Cette espèce abondés de les collines et au bord des bois, dans une grande partic de l'Europe. Elle est très-propre à décorer les gazons des jardins paysagers.

c) Rameaux et ramules spinescents. Feuilles simples.

Genêr Scorpion.—Genista Scorpius Dec. Fl. Fr. —Wats.

Dendr. Brit. tab. 78. - Spartium Scorpius Linn.

Épines ramentes, étalées, striées, glabres. Feuilles (très-rares) oblongues, soyéuses. Fleurs fasciculées, courtement pédicellées, glabres. Carène de la longueur de l'étendard. Légume 2-4sperme. — Buisson fort rameux, haut de 5 à 8 pieds, presque dépositive de feuilles. Fleurs jaunes, très-abondantes.

Cette espèce, indigène dans le midi de la France, en Espagne et en Barbarie, est remarquable par son aspect hérissé. Elle est néanmoins très-pittoresque, surtout à l'époque de sa floraison; on l'emploie à juste titre à la décoration des jardins paysagers. Le classe des carrirons de Paris ne lui est point contraire.

GENET FÉROCE. — Genista ferox Poir. — Spartium ferox . D. Atl. 2 , tab. 182.

Féuilles trifoliolées ou simples, sessiles, oblongues, presque glabres. Rameaux striés, spinescents. Fleurs en grappes. Calices pubescents. Corolles glabres. Légumes linéaires, pubescents, 8-10-spermes.

Cette espèce croît en Barbarie. De même que la précédente, elle est remarquable par les fortes épines dont ses branches sont armées; les lieux qui en sont couverts deviennent inabordables.

# Genre SPARTIER. - Spartium Linn.

Calice à \*\*Révres ringentes : la supérieure bifide ; l'inférieure tridentée. Carène lâche, laissant à nu les étamines. Style épaissi au sommet, roulé en crosse l'anthèse. Stigmate terminal, horitontal. Légume complimé, polysperme.

L'espèce que nous allons faire connaître constitue à elle

seule ce genre. Tous les autres Spartium des auteurs font partie des genres Cytise, Genét et Spartianthe. Le Spartier diffère de cestrois genres par son stigmate terminal et horizontal.

Spartier Genêt. — Spartium scoparium Linn.—Flor. Dan. tab. 313. — Engl. Bot. tab. 1339. — Cytisus scoparius Link.

Rameaux anguleux, glabres. Feuilles pétiolées, presque glabres: les inférieures trifoliolées; les supérieures unifoliolées; folioles oblongues ou obovales, sessiles, petites. Fleurs solitaires, axillaires, grandes, odorantes, de couleur jaune, portées sur des pédoncules plus longs que les feuilles, rapprochées en grappe. Légumes oblongs, noirs, velus aux bords. — Arbrisseau haut de 3 à 5 pieds et plus. Ramules flexibles, effilés.

Le Spartier, nommé vulgairement Genêt ou Genêt à balais, couvre de vastes terrains incultes dans plusieurs parties de l'Europe, et ne laisse guère croître sous son ombre que quelques Graminées. Cet arbrisseau est néanmoins d'une grande utilité. Ses cendres contiennent beaucoup d'alcali. L'écorce des branches et des rameaux est filandreusc; elle sert à faire des cordages et des toiles grossières. Les vaches, les brebis et les chèvres broutent volontiers les jeunes branches. En Belgique et dans d'autres contrées, les boutons de fleurs, consits dans du vinaigre, se mangent en guise de câpres. Toute la plante est astringente: les tanneurs en tirènt quelquesois parti pour la préparation des cuirs. Les sommités, les seuilles et les graines possèdent des propriétés apéritives, diurétiques et purgatives. Les médecins anglais prescrivent la décoction des jeunes pousses contre l'hydropisie, et on assure que ce remède est souvent administré avec succès.

Le Spartier fait partie des arbrisseaux qui décorent les bosquets et les jardins paysagers. On en possède une variété à fleurs blanches, et une autre à fleurs doubles.

# Genre CYTISE. — Cytisus Linn.

Calice à 2 lèvres: la supérieure entière ou bifide; l'inférieure tridentée. Étendard grand, ovale. Carène obtuse.

Étamines monadelphes, incluses. Stigmate terminal, capitellé, barbu. Légume comprimé, polysperme ou rarement oligosperme.

Arbrisseaux rarement épineux. Feuilles trifoliolées. Fleurs james ou purparines.

Les Cytiscs croissent en Europe et dans les contrées de l'Asie et de l'Afrique qui avoisinent la Méditerranée. Ce genre renferme des arbrisseaux précieux pour la décoration des jardins paysagers: le Faux-Ébène en est un exemple connu de tout le monde. On porte à une quarantaine le nombre d'espèces de Cytises: nous n'y choisissons que celles qui offrent assez d'intérêt pour mériter une mention plus détaillée.

#### SECTION I'C.

Calice campanule. Legume polysperme, à suture supérieure non dilatée. — Rameaux non épineux, feuillés. Fleurs jaunes.

CYTISE AUBOURS. — Cytisus Laburnum Linn. — Jacq. Fl. Austr. tab. 306. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 44.

Rameaux lisses, verts, non anguleux. Feuilles pétiolées; folioles ovales ou ovales-lancéolées, pubescentes en dessous. Grappes lâches, terminales, pendantes. Légumes pubérules, à suture supérieure plane.

Arbre s'élevant à 15-30 pieds. Fleurs jaunes, en grappes d'un demi-pied de long. Calices et pédoncules soyeux. Ramules flori-fères allongés.

Ge Cytise, nommé Aubours, Albours et Albois par les habitants des montagnes où il croît spontanément, est appelé plus généralement par les pépiniéristes et les amateurs d'horticulture Cytise à grappes et Faux-Ébénier. Ce dernier nom lui a été donné parce que le cœur de son bois prend une teinte noirâtre en vieillissant.

L'Aubours habite les forêts subalpines de la France, de la Suisse et de l'Autriche. On sait combien il contribue, avec l'Arbre de Judée et les Lilas, à décorer les bosquets. Les longues

grappes de seurs pendantes et d'un jaune éclatant qu'il produit au retour du printemps, lui ont valu, chez les Anglais, le nom d'Arbre de Danaé. Du reste, il mérite autant d'être cultivé aous le rapport de l'utilité que sous celui de l'agrément. Son bois, d'un brun verdâtre, est très-dur, souple, elastique, et susceptible d'un beau poli; il est recherché par les tourneurs et les ébénistes. On assure que les Gaulois l'employaient à faire leurs arcs.

Les animaux ruminants, et surtout les chèvres et les moutons, mangent sans inconvénient les feuilles de l'Aubours; mais elles sont émétiques et purgatives pour l'homme. M. Loiseleur Deslonchamps pense qu'on pourrait les substituer au Séné. Les légumes et les graines possèdent les mêmes propriétés que les feuilles, mais à un degré plus prononcé.

A l'exception des sols marécageux ou de pure craie, tous les terrains plaisent à l'Aubours. On le multiplie ordinairement de graines semées à la fin de mars ou au commencement d'avril, dans une terre bien labourée. La croissance de l'arbre est très-rapide.

En Angleterre, on a coutume de semer l'Aubours dans les plantations infestées par les lièvres ou les lapins. Ces rongeurs ne touchent à aucune autre espèce ligneuse tant qu'ils trouvent à se nourrir du Cytise, qui, en repoussant sans cesse, préserve les arbres plus difficiles à remplacer.

La culture a produit plusieurs variétés ou hybrides du Cytise Aubours. Les plus notables sont le Cytise à feuilles de Chêne (Cytisus Laburnum quercifolius) et le Faux-Ébénier à fleurs roses ou, pour mieux dire, à fleurs couleur lie de vin: cette dernière variété est très-curicuse, car elle paraît être une hybride de l'Aubours et du Cytise pourpre. Du reste, ses fleurs sont loin d'avoir l'éclat qui distingue celles du type de l'espèce.

CYTISE DES ALPES.—Cytisus alpinus Mill. (non Wald et Kit, ex Reichenb.)

Rameaux cylindriques. Feuilles pétiolées; folioles ovalesoblongues, arrondics à la base, luisantes en dessus, glabres en dessous. Grappes lâches, pendantes. Légumes glabres, acuminés, réticulés, à suture dorsale carénée. Arbre plus élevé que le *Faux-Ébénier*. Floraison beaucoup plus tardive. Grappes moins allongées. Fleurs d'un jaune d'or. Folioles larges de 8 à 10 lignes. Ramules florifères très-courts.

Cette espèce croît dans les Alpes du Dauphiné, ainsi que dans celles du Piémont et de la Carinthie. Son utilité et ses propriétés médicinales sont les mêmes que celles du Cytise Faux-Ébénier, avec lequel on la confond souvent. Elle n'est pas rare dans les plantations d'agrément. Sa floraison succède à celle de l'Aubours. D'ailleurs, celui-ci gèle souvent dans les climats plus froids que ceux de la France, tandis que l'autre brave des hivers beaucoup plus rigoureux.

Cytise A Feuilles Étroites. — Cytisus angustifolius Monch. — Cytisus alpinus Wald. et Kit. tab. 260. (non Mill.) — Guimp. Holz. tab. 128.

Feuilles pétiolées; folioles lancéolées, rétrécies à la base, pubescentes en dessous. Grappes poilues, lâches, pendantes. Légumes glabres, arrondis et recourbés au sommet : suture dorsale carénée.

Cette espèce, indigène dans les Carpathes, tient le milieu entre le Cytise Aubours et celui des Alpes, avec lesquels on la confond souvent dans nos jardins. Ses fleurs sont plus petites et paraissent en juin, quelques semaines plus tard que celles de l'Aubours.

Cytise NOIRCISSANT. — Cytisus nigricans Linn. — Jacq. Fl. Austr. tab. 387. — Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 46, fig. 1. — Lodd. Bot. Cab. tab. 270. — Bot. Reg. tab. 802. — Guimp. Holz. tab. 129.

Rameaux effilés, feuillus. Feuilles pétiolées; folioles elliptiques ou elliptiques-lancéolées, légèrement soyeuses en dessous. Grappes terminales, dressées, denses.

Buisson de 3 à 4 pieds de haut. Sommités des ramules, pétioles, pédoncules et calices légèrement soyeux. Grappes longues de 3 à 6 pouces. Fleurs jaunes.

Le Cytise noircissant, ainsi nommé à cause de la couleur que

prennent ses parties herbacées par la dessication artificielle, croît dans toute l'Europe australe. C'est encore un arbrisseau d'un aspect très-agréable, et fréquemment employé à la décoration des jardins.

CYTISE A FEUILLES SESSILES.— Cytisus sessilifolius Linn.— Duham. Arb. ed. nov. 5, tab. 45, fig. 1.— Bot. Mag. tab. 255.

Glabre. Feuilles sessiles; folioles obovales ou arrondies, mucronées. Grappes terminales, courtes, dressées. Calices tribractéolés. Légumes noirâtres.

Arbrisseau de 4 à 6 pieds de haut, formant un buisson trèsrameux. Fleurs jaunes, en grappes peu garnies. Légumes noirs à la maturité.

Cette espèce, répandue dans toute l'Europe australe, est commune dans le midi de la France. Elle est fréquemment cultivée dans les jardins, et se prête fort bien à la taille; aussi en fait-on des haies et des palissades. Tous les animaux ruminants sont trèsfriands de ses feuilles.

#### SECTION II.

Calice tubuleux, bilabié au sommet. Rameaux non épineux. Fleurs fasciculées dans les aisselles des feuilles, ou en capitules terminaux.

### a) Fleurs axillaires.

CYTISE POURPRE. — Cytisus purpureus Scop. Del. Ins. tab. 43.— Jacq. Fl. Austr. App. tab. 48.— Bot. Mag. tab. 1176.— Lodd. Bot. Cab. tab. 892.

Glabre. Tiges ascendantes, effilées. Feuilles pétiolées; folioles ovales ou obovales. Fleurs subsolitaires, courtement pédonculées. Calices pubescents. Pétales à onglets ciliés. Légumes linéaires, glabres.

Arbuste à tiges longues de 1 à 2 pieds. Fleurs panachées de rose et de pourpre. Légume long d'un pouce.

Le Cytise pourpre croît en Autriche, en Croatie, en Istrie et dans l'Italie septentrionale. Il se distingue de tous les Cytises

BOTANIQUE, PHAN. T. J.

par la couleur de ses fleurs. Cet arbuste est cultivé comme plante d'ornement. On le greffe souvent sur l'Aubours pour le rendre plus apparent.

Cytise Prolifère. — Cytisus proliferus Linn. — Vent. Hert. Cels. tab. 13. — Lodd. Bot. Cab. tab. 761. — Bot. Reg. tab. 121.

Tige dressée, ligneuse. Rameaux hérissés, étalés. Folioles oblongues ou oblongues-lancéolées, pointues, soyeuses en dessous. Ombelles sessiles, 6-8-flores, latérales et terminales. Calices et légumes soyeux.

Gette espèce, probablement la plus belle du genre, croît sur le ple de Ténériffe, et dans les montagnes des Canaries. Elle forme un arbuste toujours vert, assez élevé. Ses fleurs, de couleur blanche, couvrent tous les rameaux au printemps. On cultive ce Cytise en orangerie.

CYTISE BIFLORE.—Cytisus biflorus L'Hérit. Stirp. tab. 184.—Wald. et Kit. Hung. tab. 166.—Lois. in Duham. ed. nov. 5, tab. 45.

Tiges cylindriques, effilées, couchées, soyeuses. Folioles obovales, soyeuses en dessous. Fleurs géminées, précoces, subsessiles.

Cette espèce croît en Allemagne et en Hongrie. Elle est cultivée dans les jardins, souvent greffée sur l'Aubours.

Cytise Allongé. — Cytisus elongatus Wald. et Kit. Hung. tab. 183. — Cytisus biflorus Bot. Reg. tab. 308.

Rameaux dressés, très-longs, effilés, cylindriques, densiflores. Folioles obovales, soyeuses en dessous. Fleurs pédonculées, ternées ou quaternées. Légumes couverts de longs poils couchés.

Rameaux soyeux, longs de 3 à 5 pieds. Fleurs d'un jaune pâle, paraissant en même temps que les feuilles.

Cette espece, indigene en Hongrie, n'est pas rare dans les iardins; ses longues tiges, toutes couvertes de fleurs au printemps, sont d'un fort bel effet.

Gytise hérissé. — Cytisus hirsutus Linn. — Cytisus supinus Jacq. Austr. tab. 20.

Tiges décombantes, fortement velues. Folioles obovales, obtuses, pubescentes en dessus, velues en dessous. Fleurs pédonculées, subgéminées. Légumes laineux.

Rameaux noirâtres. Fleurs panachées de jaune citron et d'orange. Cette plante, indigène en France, se cultive également dans les jardins.

CYTISE FALCIFORME. — Cytisus falcatus Wald. et Kit. Hung. tab. 238. — Lodd. Bot. Cab. tab. 520. — Cytisus multiflorus Bot. Reg. tab. 1101.

Tiges ascendantes, velues, densifiores: les adultes déclinées. Folioles obovales ou lancéolées, poilues aux deux faces. Fleurs géminées ou ternées, pédonculées, précoces. Légumes poilus aux bords.

Rameaux longs de 2 à 3 pieds. Fleurs jaunes; étendard profondément échancré. Légumes à faces glabres, d'un noir luisant, longs d'un pouce et demi; les jeunes falciformes.

Cette espèce croît en Croatie, dans les Carpathes et dans la Styrie. Elle est commune dans les jardins.

b) Fleurs capitulées ou fasciculées, terminales.

CYTISE D'AUTRICHE.—Cytisus austriacus Linn. — Jacq. Fl, Austr. tab. 21.— Guimp. Holz. tab. 131.

Tige dressée, velue; rameaux érigés. Folioles lancéolées, soyeuses-incanes aux deux faces. Étendard pubescent à la face supérieure. Légumes velus (à poils couchés), rectilignes.

Buisson de 2 à 4 pieds de haut. Fleurs d'un jaune pâle.

Cette espèce, indigène en Autriche et en Hongrie, se cultive comme plante d'ornement.

CYTISE A FLEURS BLANCHATRES.— Cytisus leucanthus Wald. et Kit. Hung. tab. 132.

Tige dressée; rameaux étalés. Folioles lancéolées, couvertes (comme toutes les autres parties herbacées) de poils courts, couchés, luisants. Légumes rectilignes, garnis de poils étalés de même que les calices. — Fleurs blanchâtres, entremêlées de feuilles. Cette espèce, peu différente de la précédente, habite les mêmes contrées, et se rencontre souvent dans les jardins.

CYTISE A CAPITULES. — Cytisus capitatus Jacq. Fl. Austr. 12b. 33. — Lodd. Bot. Cab. tab. 497.

Rameaux prolifères, étalés, hérissés. Folioles ovales-elliptiques ou lancéolées, couvertes de poils couchés, soyeuses aux bords. Capitules multiflores. Légumes falciformes.

Tiges dressées, hautes de 2 à 4 pieds. Capitules gros, compactes. Fleurs entremêlées de bractées linéaires. Corolle grande, d'un jaune vif; étendard à disque orange.

Cette plante croît dans l'Europe australe. Elle forme de belles touffes bien garnies de feuilles, et produit des fleurs pendant plusieurs mois de suite. On la cultive dans la plupart des jardins.

#### Genre BUGRANE. - Ononis Linn.

Calice campanulé, à 5 lanières linéaires. Étendard grand, strié. Étamines monadelphes. Légume comprimé ou bouffi, oligosperme.

Arbrisseaux, sous-arbrisseaux, ou herbes. Feuilles trifoliolées, ou unifoliolées, ou rarement imparipennées. Fleurs axillaires, jaunes ou purpurines, rarement blanches. Pédicelles souvent terminés par une bractée en forme d'arête.

La plupart des Bugranes habitent l'Europe australe, l'Afrique boréale ou l'Orient; plusieurs cependant croissent au cap de Bonne-Espérance. On en connaît une centaine d'espèces: nous ne parlerons que des plus remarquables.

# a) Légumes oblongs. Pédoncules longs.

Bugnane a feuilles arrondies. — Ononis rotundifolia Linn. — Jacq. Fl. Austr. App. tab. 49. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1496.— Bot. Mag. tab. 335.

Sous-arbrisseau hérissé de petits poils glandulifères. Tiges dressées, rameuses. Feuilles pétiolées, trifoliolées; folioles arrondies ou ovales-arrondies, profondément dentées. Pédoncules

distants, subtriflores, un peu plus longs que les feuilles. Légumes comprimés, 3 fois plus longs que le calice.

Tiges hautes de 2 à 3 pieds. Fleurs grandes, d'un rose vif. On trouve cette espèce dans les Alpes de l'Europe moyenne. Elle est cultivée comme plante d'ornement.

BUGRANE ARBRISSEAU. — Ononis fruticosa Linn. — Duham. ed. nov. 1, tab. 58. — Mill. Dict. tab. 36. — Bot. Mag. tab. 317.— Lodd. Bot. Cab. tab. 1569.

Tige dressée, très-rameuse. Feuilles glabres, trifoliolées, subsessiles; folioles sessiles, lancéolées ou oblongues-lancéolées, dentelées, glabres. Stipules connées, engaînantes. Pédoncules triflores, rapprochés en panicule terminale non feuillée. Légumes courtement stipités, bouffis, glanduleux, 4 fois plus longs que le calice.

Arbrisseau formant un buisson touffu de 2 à 4 pieds de haut. Feuillage luisant, d'un vert gai. Fleurs nombreuses, d'un rose vif, de la grandeur de celles de l'Aubours.

Gette Bugrane habite les Alpes du Dauphine, de la Provence et du Piemont. C'est un arbrisseau charmant qui orne les jardins pendant plusieurs mois de l'ete.

# b) Legumes ovoides. Fleurs subsessiles.

Bugrane épineuse. — Ononis spinosa Linn. — Ononis arvensis β spinosa Smith, Engl. Bot. tab. 682.

Tiges ascendantes ou diffuses, glabres, épineuses. Épines inférieures géminées. Feuilles subsessiles, à 3 folioles ovalesoblongues, dentelées, presque glabres. Stipules cordiformesovales, pointues. Fleurs axillaires, solitaires, écartées. Légumes poilus, trispermes, un peu plus longs que le calice.

Bugrane rampante. — Ononis repens Linn. — Dill. Hort. Elth. tab. 25, fig. 28. — Ononis arvensis Lamk. — Smith, Engl. Bot. tab. 243. — Ononis spinosa Poll. — Roth. — Bull. Herb. tab. 105. — Fl. Dan. tab. 783. — Ononis procurrens Wallroth.

Tiges décombantes, velues; rameaux ascendants, spinescents. Feuilles courtement pétiolées: les inférieures trifoliolées; les su-périeures unifoliolées; folioles arrondies, dentelées. Fleurs soltaires axillaires. Légumes dispermes, plus courts que le calice.

Sous-arbrisseau plus ou moins velu. Folioles ovales-elliptiques ou oblongues. Fleurs écartées, panachées de rose et de blanc.

La Bugrane épineuse et la Bugrane rampante sont vulgairement confondues sous le nom de Bugrande ou Arrête-bœuf. Elles abondent sur les pelouses, dans les champs en friche, et en général dans les endroits incultes. Leurs racines, longues et rampantes, étaient renommées chez les anciens pour leurs propriétés diurétiques et apéritives. Quoiqu'on les vante moins aujourd'hui, elles ne sont pourtant pas hors d'usage.

### Genre ANTHYLLIDE. - Anthyllis Linn.

Calice tubuleux, ou renflé, ou vésiculeux, quinquédente. Carène, ailes et étendard de longueur presque égale. Étamines monadelphes. Légume ordinairement ovoïde, monosperme ou disperme, recouvert par le calice.

Arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux, ou herbes. Feuilles unifoliolées, ou trifoliolées, ou imparipennées. Fleurs axillaires ou en capitules, jaunes ou moins souvent rougeatres.

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces, presque toutes indigènes dans la région méditerranéenne. Il nous offre plusieurs plantes qu' méritent une mention plus détaillée.

a) Feuilles imparipennées. Fleurs en capitules bractéolés.

Calices vésiculeux.

Anthyllide Vulnéraire. — Anthyllis Vulneraria Lina. — Fl. Dan. tab. 988. — Engl. Bot. tab. 104.

Tiges ascendantes. Feuilles à 5-13 folioles alternes, inégales : les latérales oblongues ; la terminale ovale ou elliptique, beaucoup plus grande, arrondie au sommet. Calice à dents inégales. Capitules subgéminés, terminaux. Légume inclus.

Herbe vivace, toussue, plus ou moins velue ou pubescente. Fleurs jaunes, ou blanchâtres, ou rougeâtres. Légume monosperme, obtus, stipité, à suture supérieure arquée en dehors.

La Vuluiruire est commune dans les prés et les pâturages secs, en France et dans presque toute l'Europe. Anciennement elle était employée comme remède vulnéraire; de là lui vient son nom. Arthur Young recommande de la cultiver à titre de plante fourragère. Linné a observé qu'en OElande, où le sol est une argile calcaire rouge, les fleurs de la Vulnéraire ont cette même teinte; tandis qu'en Gothlande elles sont blanches, parce que le sol est aussi de cette couleur.

Anthyllide Barbe de Jupiter. — Anthyllis Barba Jovis Linn. — Duham. ed. nov. 2, tab. 67. — Barr. Ic. tab. 378. — Bot. Mag. tab. 1927.

Tige ligneuse, dressée. Feuilles soyeuses-argentées, à 9-13 folioles linéaires-oblongues, alternes ou opposées. Capitules axilaires et terminaux, pédonculés, multiflores. Dents calicinales presque égales. Légume stipité, lancéolé, septulé, subpentasperme.

Arbrisseau de 4 à 5 pieds de haut. Capitules très-nombreux; fleurs d'un jaune pâle.

Cette espèce croît dans l'Europe australe. C'est une plante d'ornement assez commune dans les orangeries.

b) Feuilles unifoliolees. Capitules pauciflores, bracteoles. Calices vésiculeux. Légume comprime, lancéole, monosperme, plus long que le calice.

ARTHYLLIDE EPINEUSE.— Anthyllis erinacea Linn.— Andr. Bot. Rep. tab. 15.— Bot. Mag. tab. 676.

Tige dressée, très-rameuse; rameaux touffus, spinescents, presque aphylles. Folioles ovales ou ovales-oblongues.

Cette espèce, indigène en Espagne et en Barbarie, est remarquable par son aspect hérissé et ses fleurs d'un bleu rougeatre. On la cultive dans les orangeries. SECTION II. TRIFOLIÉES. — Trifolieæ Bronn. Diss. —Dec.

Légume uniloculaire. Étamines diadelphes. Feuilles trifoliolées ou quinquéfoliolées (digitées), les primordiales alternes. Herbes, ou rarement arbrisseaux.

### Genre LUZERNE. - Medicago Linn.

Calice campanulé, quinquéfide. Carène un peu écartée de l'étendard. Légume falciforme ou roulé en hélice, polysperme, beaucoup plus long que le calice.

Herbes annuelles ou vivaces; rarement arbrisseaux. Feuilles pétiolées, composées de trois folioles dentées. Pédoncules uni-bi- ou pluriflores, axillaires. Fleurs jaunes ou rarebleues, petites.

Les Luzernes sont remarquables par la diversité des formes de leurs fruits, lesquelles sont souvent fort bizarres, et fournissent, dans beaucoup de cas, les seuls caractères propres à faire distinguer les espèces. Linné en avait réuni un grand nombre comme variétés sous le nom de Medicago polymorpha. On en admet aujourd'hui une centaine; mais ce nombre est sans doute au-dessus de la réalité. Presque toutes habitent l'Europe australe, l'Orient et l'Afrique boréale.

Les Luzernes, en général, sont d'excellentes plantes fourragères, et plusieurs se cultivent en prairies artificielles. Voici les espèces les plus remarquables.

LUZERNE LUPULINE. — Medicago Lupulina Linn. — Engl. Bot. tab. 971. — Fl. Dan. tab. 992. — Schkuhr, tab. 212.

Tiges couchées ou ascendantes. Folioles cunéiformes-obovales, denticulées au sommet. Stipules lancéolées, pointues. Grappes multiflores, compactes. Légumes monospermes, réniformes, réticulés.

Herbe annuelle, plus ou moins pubescente ou velue. Fleurs jaunes. Légumes noirs à la maturité.

Cette plante, commune dans toute l'Europe, à l'exception des contrées les plus boréales, aime à croître sur les pelouses sèches, au bord des chemins, dans les décombres, etc. On l'appelle vulgairement Minette; sa ressemblance avec certains Trèfles lui a valu, en outre, les noms de Trèfle jaune et de Trèfle noir. Cultivée fréquemment comme fourrage, l'un des principaux avantages qu'elle offre est de réussir sur les terres calcaires, sèches et de médiocre qualité. Elle peut occuper, dans les assolements des terres à Seigle, la même place que le Trèfle prend dans ceux des terres à Froment. Son produit est de bonne qualité, et presque sans danger pour les hestiaux.

Luzerne tachetée. — Medicago maculata Willd.

Tiges couchées ou ascendantes. Folioles obcordiformes ou obovales, dentées, maculées. Stipules dentées. Pédoncules 3-5-flores. Légumes courts, coniques, planes aux deux bouts, à 4 ou 5 tours de spire réticulés, bordés de spinules sétacées, légèrement comprimées, entre-croisées, et plus ou moins réfléchies. Graines réniformes, jaunes.

Herbe annuelle, légèrement poilue ou pubescente. Fleurs jaunes. Folioles marquées à la face supérieure d'une grande tache noire.

Cette espèce croît dans presque toute la France et dans l'Europe australe. Elle est assez commune dans les champs et les prairies, aux environs de Paris. On la seme dans les gazons des jardins, où ses folioles, d'un vert sombre et tachetées de noir, contrastent avec la teinte plus gaie des Graminées. Plusieurs agronomes la recommandent comme fourrage annuel, et peut-être sa culture est-elle plus productive que celle de la Lupuline.

Luzerne cultivée. — Médicago sativa Linn. — Engl. Bot. tab. 1749. — Schkuhr, tab. 212.

Tiges dressées ou ascendantes. Folioles ovales-oblongues ou lancéolées - oblongues, tronquées, dentelées vers le sommet. Stipules entières ou dentées, lancéolées. Pédoncules multiflores, en grappe. Légumes inermes, légèrement réticulés, contournés.

Herbe vivace, touffue. Tiges anguleuses. Fleurs grandes, violettes. Graines subcordiformes, d'un brun clair.

La Luzerne cultivée, très-facile à distinguer à ses grandes fleurs violettes, habite l'Europe australe. Sa culture, es Espagne et en Italie, remonte aux temps les plus reculés. Cette plante est un des fourrages les plus estimés, à cause de sa féconde végétation et de sa longue durée. Elle ne réussit ni dans un sol humide et tenace, ni dans un sol aride et brûlant; mais elle donne d'admirables récoltes dans un terrain à la fois substantiel et meuble, frais et profond. Elle vient d'autant mieux que ses racines s'enfoncent plus avant dans le sol. Originaire des pays chauds, ses produits diminuent à mesure qu'on remonte vers le nord. On en fait une coupe tous les mois, ou peu s'en faut, dans le royaume de Valence; elle ne supporte que trois à cinq coupes, selon les localités, dans la France australe; et à peine en peut-on faire trois dans nos climats. On emploie plus fréquemment la Luzerne comme foin qu'en herbe, parce que, à l'état frais, elle devient souvent dangereuse au bétail qui la mange avec avidité.

La méthode ordinaire de semer la Luzerne est de la mêler avec l'avoine ou l'orge, au printemps. Dans les terres sèches et légères, on peut la semer avec avantage, de bonne heure, en automne. La terre étant bien ameublie et nivelée, on exécute le semis avec les soins que demandent les graines fines. Pour entretenir les produits d'une luzernière, il est avantageux de répandre dessus, en hiver ou au commencement du printemps, un engrais bien consommé et à l'état de terreau, de la cendre de tourbe ou de houille, ou encore mieux du plâtre calciné et pulvérise: substance qui produit sur toutes les plantes de la famille des Légumineuses des effets étonnants. On choisit, pour le répandre, un temps humide qui promette de la pluie.

Dans quelques parties de la France, la Luzerne cultivée est appelée Sainfoin, nom qui appartient spécialement à une autre Légumineuse fourragère, l'Onobrychis sativa, dont il sera question plus loin.

EURRHE FALCIFORME. — Medicago falcata Linn. — Engl. Bot. tab. 1016. — Schkuhr, tab. 212.

Tiges conchées ou ascendantes; rameaux étalés. Folioles oblongues, dentées au sommet. Fleurs en grappe. Légumes falciformes, pubescents, 5-8-spermes.

Herbe vivace. Tiges longues de 2 à 3 pieds, plus ou moins pubescentes. Fleurs jaunes. Graines comprimées, subréniformes.

Cette espèce croît sur les pelouses seches, dans presque toute l'Europe. Elle est beaucoup moins productive en fourrage que la Luzerne cultivée; mais, comme elle s'accommode des plus mauvais terrains, elle mérite de fixer l'attention des cultivateurs.

Luzerne Arbonescente. — Medicago arborea Linn. — Lobel. Ic. 2, p. 46. — Flor. Græc. tab. 767. — Duham. ed. 20v. 4, p. 163, tab. 44.

Tige ligneuse. Folioles obcordiformes, presque entières, glabres en dessus, soyeuses en dessous. Stipules linéaires, pointues, entières. Fleurs en grappe. Légumes stipités, contournés, réticulés, nerveux, 2-3-spermes.

Arbrisseau très-rameux, s'élevant jusqu'à 16 ou 12 pieds. Ramules couverts d'un duvet court et blanchâtre. Feuilles d'un vert gai en dessus. Fleurs rapprochées 4 à 8 en grappes pédonculées. Gorolle d'un jaune vif. Graines subréniformes.

Cet arbrisseau, qui est le Cytise des anciens, croît dans les îles de l'Archipel, en Sicile et dans l'Italie méridionale. L'abondance de ses fleurs, qui se succèdent depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'été, l'élégance de son port, et la verdure perpétuelle de son feuillage, l'ont fait cultiver depuis long-temps comme plante d'ornement. Dans les départements méridionaux de la France, on le voit en plein air dans un grand nombre de jardins; mais, sous notre climat, il faut le temp en orangerie pendant l'hiver, ou du moins le planter dans une exposition bien abritée. On le multiplie de marcottes et de graines.

En Sicile et en Calabre, la Luzerne arborescente est une grande ressource pour les troupeaux de chèvres et de moutons, qui sont la principale subsistance des habitants. Le vieux bois prend une couleur foncée, et devient dur comme l'ébène. Les Turcs l'emploient à faire des poignées de sabre, et les caloyers ou moines grecs en fabriquent les grains de leurs rosaires.

### Genre TRIGONELLE. - Trigonella Linn.

Calice campanulé, quiuquéfide. Ailes et étendard étalés; carène minime. Légume comprimé ou cylindrique, rostré, polysperme.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles pétiolées, trifoliolées; foliole terminale longuement pétiolulée. Fleurs jaunes ou blanches, en ombelles, ou en grappes, ou en capitules, ou axillaires.

Les Trigonelles sont remarquables par une odeur forte particulière, qu'elles exhalent surtout à l'état sec. Le nombre des espèces décrites se monte à près de quarante, toutes indigènes en Europe, dans l'Afrique boréale ou en Orient. Nous devons nous borner à faire connaître les deux suivantes.

TRIGONELLE FÉNUGREC. — Trigonella Fænum græcum Linn. — Schkuhr, Handb. 2, tab. 212.

Tige pubescente ou velue, dressée. Stipules falciformes-lancéolées, entières. Folioles cunéiformes-obovales ou oblongues, rétuses, dentées. Fleurs axillaires, géminées, sessiles. Légumes horizontaux, velus, comprimés, linéaires-falciformes, 15-20spermes, terminés en bec acéré.

Herbe annuelle, haute de 1 à 2 pieds, peu rameuse. Fleurs blanches. Légumes longs de 3 à 4 pouces.

Cette plante croît en Orient, en Égypte et dans l'Europe australe. Toutes ses parties exhalent une odeur analogue à celle du Mélilot, mais beaucoup plus pénétrante. Ses graines abondent en matière mucilagineuse; on employait autrefois leur décoction comme remède émollient et adoucissant. En Égypte et en Arabie, ces graines servent d'aliment au peuple.

Le Fénugrec est cultivé en grand en Alsace et dans quelques parties de l'Allemagne, où ses graines sont employées dans la

médecine vétérinaire. Dans le midi de la France, il sert comme fourrage.

Trigonelle Bleue. — Trigonella cœrulea Sering. in Dec. Prodr. — Trifolium Melilotus cœrulea Linn. — Melilotus cœrulea Lank. — Sturm. Ic. Fl. Germ. 1, t. 15. — Reichenb. Plant. Crit. 1v, fig. 524.

Tige dressée, glabre: Stipules membranacées, lancéolées, dentelées à la base. Folioles oblongues ou ovales, dentées. Capitules denses, axillaires et terminaux, longuement pédonculés. Légumes ovoides, rostrés, bouffis, 2-3-spermes, veinés longitudinalement.

Herbe annuelle, glabre, rameuse, haute de 1 à 3 pieds. Fleurs d'un bleu pâle.

Cette plante est indigène en Hongrie et en Bohême. Elle répand une odeur analogue à celle du Fénugrec, et, comme celui-ci, elle possède des propriétés émollientes. On la cultive en grand dans le canton de Glarus en Suisse, où l'on s'en sert pour aromatiser une espèce particulière de fromage, qui s'exporte en quantités considérables sous le nom de Schabzieger.

### Genre MÉLILOT. — Melilotus Tourn.

Calice campanulé, quinquédenté. Carène indivisée. Ailes étalées, plus courtes que l'étendard. Légume plus long que le calice, rugueux, un peu renflé, s'ouvrant au sommet, 1-3-sperme.

Herbes annuelles ou bisannuelles. Feuilles trifoliolées; la foliole intermédiaire longuement pétiolulée. Fleurs jaunes ou blanches, petites, en grappes axillaires allongées.

Ce genre est composé d'une vingtaine d'espèces indigènes en Europe, en Sibérie, en Orient et dans l'Afrique septentrionale. Tous les *Mélilots* répandent une odeur suave, analogue à celle de la Fève de Tonka. Cette odeur devient beaucoup plus prononcée après la dessication de ces plantes. Nous allons parler de quelques espèces intéressantes de ce genre.

Mélilot Diffus. — Melilotus diffusa Koch. — Melilotus arrensis Wallr. — Melilotus Petitpierreana Willd. — Hayne Arzn. Gew. 2, tab. 33 — Sturm, Ic. Fl. Germ. 4, 15.

Tiges ascendantes. Folioles tranquées, dantelées: les inférieures obovales, les supérieures oblongues. Stipules sétacées. Carène plus courte que les ailes. Légumes monospermes, obovés, pointus.

Herbe bisannuelle. Tiges longues de 1 à 2 pieds. Fleurs petites, d'un jaune pâle. Ovaire triovulé. Graines ovales-ohlongues.

Mélilot officinal. — Melilotus officinalis Pers. — Trifolium Melilotus officinalis Linn. — Fl. Dan. tab. 934. — Bull. Herb. tab. 255. — Hayn. Arzn. Gew. 2, 31.

Tige dressée, sillonnée. Folioles elliptiques ou oblongues, tronquées, dentelées. Stipules subulées, très-entières, Carène aussi longue que l'étendard. Légumes ovales, rugueux, pointus, dispermes.

Herbe bisannuelle. Tige de 3 à 4 pieds de haut; rameaux étalés. Pétales 3 fois plus longs que le calice, d'un jaune vif. Ovaire biovulé.

Cette espèce et la précédente abondent en France et dans presque toute l'Europe. On les confond ordinairement sous le nom de Mélilot officinal. Leurs fleurs sont émollientes et légèrement stimulantes, mais leur emploi est aujourd'hui très-borné.

MÉLILOT BLANC. — Melilotus alba Lamk. — Melilotus leucantha Koch. in Dec. Fl. Fr. — Trifolium Melilotus vulgaris Hayn. Arzn. Gew. 2, tab. 32.

Tige dressée. Folioles tronquées, dentelées : les inférieures subrhomboïdales; les supérieures lancéolées. Stipules sétacées. Étendard plus long que la carène et les ailes. Légumes monospermes, rugueux, obovés, mucronés.

Herbe bisannuelle. Tige haute de 2 à 6 pieds; rameaux étalés. Grappes très-longues. Fleurs petites, blanches. Pétales 2 fois plus longs que le calice. Gvaire triovulé.

Cette espèce n'est pas rare dans les endroits cultivés. On la

recommande comme un fourrage très-productif dans les terrains les plus médiocres. Les abeilles recherchent ses fleurs avec avidité, ainsi que celles des autres Mélilots.

## Genre TREFLE. - Trifolium Tourn.

Calice subtubuleux, évasé, quinquédenté. Pétales libres ou soudés, persistants. Carène plus courte que les ailes et l'étendard. Étamines diadelphes. Légume presque indéhiscent, inclus, ovoide ou oblong, 1-4-sperme.

Herbes annuelles ou vivaces. Stipules adnées au pétiole. Feuilles trifoliolées (par exception quinqué-ou plurifoliolées). Fleurs pour pres, ou rougeatres, ou blanches, ou jaunes, bractéolées, disposées en épis ou en capitules serrés.

Ce genre, très-naturel par le port, est fort riche en espèces. On en compte au moins une centaine dans les pays voisins du littoral de la Méditerranée. Quelques-unes habitent l'Amérique et le cap de Bonne-Espérance. Le nombre total des espèces reconnues est d'environ cent cinquante.

Les Trèfles sont d'une grande utilité comme plantes fourragères. Plusieurs aussi ont été jugés assez élégants pour orner les parterres. Nous allons faire connaître les espèces les plus importantes.

#### SECTION I'.

TRÈFLES VRAIS: Pétales soudés inférieurement en tube. Légume non stipité.

a) Dents calicinales sétacées: l'inférieure plus longue que les 4 supérieures.

Taèrle des prés. — Trifolium pratense Linn. — Fl. Dan. tab. 989. — Engl. Bot. tab. 1770. — Schkuhr, Handb. tab. 210. — Trifolium microphyllum Bastard. — Dec. Fl. Fr.

Tiges ascendantes, sillonnées, pleines. Folioles entières, ciliolées, lancéolées, ou obovales, ou obcordiformes. Capitules terminaux, arrondis, subsessiles, subsolitaires, dibractéolés à la base. Dents calicinales ciliées, de la longueur du tube, étalées après l'anthèse. Légume operculé. céolées, aristées. Folioles obovales, ou obcordiformes, ou arrondies. Pédoncules axillaires, ascendants, très-longs. Légumes tetraspermes.

Herbe vivace, très-glabre. Fleurs blanches. Corolle plus longue que le calice.

Ce Trèfle, commun dans toute l'Europe, est nommé vulgairement Trèfle blanc, Petit Trèfle de Hollande. Comme fourrage, son produit n'est pas considérable; mais il offre l'avantage de venir dans les terrains, ou secs, ou humides, de la plus mauvaise qualité. Les moutons le préfèrent à tout autre fourrage. On le fait entrer ordinairement dans les pelouses artificielles.

c) Dents calicinales glabres , égales , dressées après l'anthèse. Étendurd condupliqué.

TRÈFLE DES ALPES. — Trifolium alpinum Linn. — Sturm. Fl. Germ. Ic. fasc. 15.

Racines longues, rampantes. Pétioles très-longs. Folioles lancéolées-linéaires, obtuses, denticulées. Stipules linéaires, acérées. Capitules ombelliformes, longuement pédonculés. Lanières calicinales très-longues, beaucoup plus courtes que la corolle. Légumes dispermes, pendants.

Cette jolie plante croît dans les Alpes de l'Europe. Elle est remarquable par ses grandes fleurs d'un pourpre foncé, et par ses racines douces comme celles de la Réglisse.

d) Dents calicinales supérieures plus longues que les inférieures ; tube vésiculeux après la floraison.

TRÈFLE FRAGIFÈRE. — Trifolium fragiferum Linn. — Engl. Bot. tab. 1050. — Fl. Dan. tab. 1042. — Sturm. Fl. Germ. Ic. fasc. 16.

Tiges rampantes. Folioles ovales ou obovales. Stipules linéaires, étroites. Capitules globuleux, longuement pédonculés. Calices pubescents,

Herbe vivace. Tiges et seuilles glabres. Fleurs roses. Calices rougeâtres après l'anthèse. Légume disperme.

Cette espèce forme des gazons épais dans les terrains glaiseux,

humides et tenaces. Ses capitules défleuris ont quelque ressemblance avec une Fraise, d'où lui vient son nom spécifique.

TRÈFLE SOUTERRAIN. — Trifolium subterraneum Linn. — Barrel. Ic. tab. 881. — Engl. Bot. tab. 10/8.

Tiges couchées. Folioles obcordiformes, denticulées. Stipules larges, lancéolées. Capitules pauciflores, hypogés après l'anthèse. Fleurs supérieures stériles, à pédoncules réfléchis sur les calices fructiferes.

Herbe annuelle, velue. Fleurs blanchâtres, assez grandes.

Ce Trèfle croît dans l'Europe australe. On le retrouve dans quelques localités aux environs de Paris. Il offre ceci de particulier que ses capitules défleuris se réfléchissent et s'enfoncent à quelques pouces sous terre, pour y accomplir la maturation des fruits. On observe également ce phénomène dans l'Arachide hypogée, plante de la famille des Césalpiniées.

#### SECTION II.

LOTOPHYLLES: Pétales libres, marcescents; étendard défléchi, strié. Dents calicinales inégales: les inférieures plus longues que les supérieures. Légume stipité. — Pétiolule de la foliole terminale plus long que celui des folioles latérales. Fleurs jaunes.

TRÈFLE PROCOMBANT. — Trifolium procumbens Linn. — Fl. Dan. tab. 796. — Sturm. Ic. Flor. Germ. IV, 16.

Tiges couchées ou ascendantes, flexueuses. Feuilles courtement pétiolées; folioles obovales ou obcordiformes, denticulées. Stipules ovales, ciliées, plus courtes que le pétiole. Capitules axillaires, ellipsoïdes, denses, longuement pédoneulés. Légumes monospermes. — Herbe annuelle, glabre. Fleurs d'un jaune pâle.

TRÈFLE AGRAIRE. — Trifolium agrarium Linn.—Flor. Dan. tab. 558. — Sturm. Ic. Flor. Germ. IV, 15. — Trifolium aurreum Schkuhr, tab. 210.

Tige dressée ou ascendante, rameuse, ferme. Feuilles subsessiles; folioles ovales-oblongues, denticulées, courtement pétic-

lulées. Stipules foliacées, lancéolées, plus longues que le pétiole. Capitules longuement pédonculés, ovoïdes, denses.

Herbe annuelle, haute d'un pied et plus. Fleurs d'un jaune vif. Cette espèce et la précédente sont communes dans les champs et les prairies. On les cultive en quelques endroits comme fourrage.

#### Genre LOTIER. — Lotus Linn.

Calice campanulé, à 5 divisions profondes, étroites, presque égales. Étendard étalé. Ailes conniventes. Carène rostrée. Style rectiligne, subulé. Légume cylindrique ou comprimé, aptère, allongé, polysperme.

Herbes annuelles, ou vivaces, ou rarement arbrisseaux. Stipules grandes, foliacées. Feuilles pétiolées, trifoliolées. Pédoncules uni-pauci- ou multiflores, axillaires, munis au sommet d'une feuille florale. Fleurs jaunes, ou blanches, ou rougeâtres.

Ce genre, dans lequel Linné comprenait les Dorycnium et les Tetragonolobus, renferme aujourd'hui quarante à cinquante espèces, la plupart indigènes dans les contrées voisines de la Méditerranée. On en trouve quelques-unes seulement aux Canaries, dans l'Inde orientale et en Arabie. Nous ne parlerons ici que des espèces qui offrent quelque intérêt.

a) Legume bouffi, un peu arque. Pédoncules 1-3-flores.

LOTIER COMESTIBLE. — Lotus edulis Linn. — Cav. Ic. tab. 157.

Stipules grandes, ovales, de la longueur du pétiole. Folioles oblongues ou obovales, cunéiformes vers la base. Pédoncules plus longs que les feuilles. Bractées de la longueur des calices. Légumes glabres.

Herbe annuelle, poilue, à tiges ascendantes ou dressées, longues d'environ un pied. Fleurs jaunes, de grandeur médiocre.

Cette plante croît dans l'Europe australe et en Orient. Ses légumes ont une saveur analogue à celle des gousses de Pois, et, dans l'île de Candie, ils servent d'aliment aux habitants.

### b) Légume cylindrique. Pédoncules corymbifères.

LOTIER DE SAINT-JACQUES. — Lotus jacobæus Linn. — Commel. Hort. 2, p. 165, tab. 83. — Bot. Mag. tab. 79.

Tiges dressées, suffrutescentes. Stipules, folioles et bractées linéaires. Pédoncules plus longs que les feuilles; pédicelles courts. Légumes glabres.—Sous-arbrisseau touffu, glauque et pubescent. Tiges hautes de 1 à 2 pieds. Fleurs d'un brun noirâtre.

Cette jolie plante est originaire des îles du cap Vert. L'abondance de ses fleurs, d'une couleur peu commune, jointe à leur longue durée, en a fait depuis long-temps une plante d'agrément très-recherchée. On la cultive en plein air dans le midi de la France; mais chez nous il faut l'abriter en orangerie pendant l'hiver, et ordinairement elle meurt au bout de la seconde année.

LOTIER DE CANDIE. — Lotus creticus Linn. — Cav. Ic. 2, tab. 156.

Tiges frutescentes, ascendantes. Stipules ovales, soyeuses de même que les feuilles et presque aussi longues qu'elles. Pétiole très-court. Folioles cunéiformes-oblongues ou obovales, pointues. Pédoncules beaucoup plus longs que les feuilles. Corymbes pauciflores. Légumes glabres, pendants.

Cet arbrisseau, indigène en Espagne, dans l'île de Candie et en Syrie, est cultivé dans les orangeries à cause de son feuillage argenté.

LOTIER CORNICULÉ. — Lotus corniculatus Linn. — Engl. Bot. tab. 2090 et 2091. — Fl. Dan. tab. 991. — Schkuhr, tab. 211.

Tiges ascendantes ou diffuses, herbacées. Stipules et folioles obovales, ou ovales, ou lancéolées. Corymbes subquinquéflores, longuement pédonculés. Légumes grêles, horizontaux.

Herbe vivace, plus ou moins velue ou pubescente. Tiges longues d'un demi pied à un pied. Fleurs d'un jaune vif, devenant vertes par la dessiccation. Légumes longs d'environ 8 lignes.

Cette plante, fort commune en Europe, croît dans tous les terrains et dans toutes les localités; mais elle abonde surtout dans les prairies et dans les éndroits herbeux des bois. Son port et sa grandeur varient beaucoup. Sinclair, dans son ouvrage sur les Graminées de la Grande-Bretagne, la recommande comme un fourrage très-profitable dans les terrains humides.

## Genre TÉTRAGONOLOBE. — Tetragonolobus Scop.

Ce genre ne diffère du Lotier que par son légume bordé de quatre ailes membraneuses. Il renferme quatre espèces, toutes herbacées, indigènes en Europe, en Orient ou en Barbarie. La suivante est celle qui offre le plus d'intérêt.

Tétragonolobe a fleurs rouges. — Tetragonolobus purpureus Mœnch. — Lotus Tetragonolobus Linn. — Bot. Mag. táb. 151.

Tiges ascendantes. Stipules ovales, de la longueur du pétiole. Folioles obovales ou ovales-rhomboïdales, obliques, acuminées. Pédoncules subbiflores. Bractées trifoliolées, plus longues que le calice. Légume glabre, à ailes très-larges, ondulées et plissées.

Herbe annuelle, rameuse, très-poilue, haute d'environ un pied. Fleurs d'un rouge vif.

Cette plante, indigène dans l'Europe méridionale, ainsi qu'en Barbarie et en Orient, se cultive assez généralement dans nos jardins à cause de la singularité de ses fruits. En Espagne et en Italie, le peuple en mange les jeunes gousses, qui ont une saveur sucrée comme celles des Pois. On assure aussi que le Tétragono-lobe fournit un excellent fourrage.

#### Section III. GLITORIÉES. — Clitorieæ Dec.

Légume uniloculaire. Étamines le plus souvent diadelphes. Tiges ligneuses ou herbacées, souvent volubiles. Feuilles diversement composées: les primordiales opposées, non dissemblables.

Genre PSORALÉA. — Psoralea Linn.

Calice quinquéfide, glanduleux. Étamines ordinairement

diadelphes. Légume monosperme, indéhiscent, de la longueur du calice.

Herbes ou arbrisseaux souvent glanduleux. Stipules adnées au pétiole. Feuilles unifoliolées, ou trifoliolées, ou plurifoliolées, digitées ou imparipennées. Pédoncules axillaires, multiflores, ou pauciflores, ou uniflores. Fleurs bleues ou rougeatres.

On connaît environ soixante Psoralea. Le cap de Bonne-Espérance et l'Amérique sont les parties du monde où ce genre offre le plus grand nombre d'espèces. Deux ou trois seulement croissent dans les pays voisins de la Méditerranée. On en cultive plusieurs dans les orangeries comme plantes d'ornement.

Voici les espèces les plus remarquables.

Psoraléa bitumineux. — Psoralea bituminosa Linn. — Schkuhr, tab. 210. — Besl. Eyst. tab. 11, fig. 2.

Feuilles trifoliolées-pennées. Folioles ovales ou ovales-lancéolées; pétiole pubescent, lisse. Pédoncules axillaires, 3 ou 4 fois plus longs que les feuilles. Fleurs capitulées.

Cet arbrisseau, remarquable par la forte odeur de bitume qu'exhalent toutes ses parties, est la seule espèce, parmi ses congénères, qui soit indigène en Europe; on le trouve dans quelques localités du midi de la France.

Psoraléa comestible. — Psoralea esculenta Pursh, Fl. Am. Bor. 2, tab. 22.

Feuilles digitées-quinquéfoliolées; folioles oyales-elliptiques, glabres en dessous. Fleurs en épis axillaires, pédonculés, subcapitulés. Bractées triflores. Corolle de la longueur du calice.

Herbe vivace, velue, à racines grosses et charnues. Fleurs bleues.

Cette plante croît dans l'intérieur de l'Amérique septentrionale, dans les savanes ou *prairies* arrosées par les affluents supérieurs du Missouri. Les peuplades sauvages qui habitent ces contrées la cultivent autour de leurs villages, et en mangent les tubercules, soit torréfiés, soit bouillis.

Psoraléa pubescent.—Psoralea pubescens Balb.— Willd.
—Bot. Reg. tab. 968.

Tiges cylindriques, pubescentes-grisâtres. Feuilles longuement pétiolées, velues, glanduleuses, pennées-trifoliolées; folioles presque égales, ovales ou ovales-lancéolées, subobtuses, ponctuées. Épis interrompus, de la longueur des feuilles. Bractées ovales, soyeuses, presque aussi longues que les calices. — Sous-arbrisseau. Fleurs d'un bleu clair.

Cette espèce, indigène au Pérou, fait partie des collections d'orangerie.

Psoraléa Glanduleux. — Psoralea glandulosa Linn. — Feuill. Pcr. 7, tab. 3. — Sweet, Brit. Fl. Gard. 3, tab. 296.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales-lancéolées, acuminées; pétiole glanduleux. Grappes lâches, axillaires, un peu plus longues que les feuilles.

Arbrisseau glabre. Fleurs d'un bleu rougeâtre, panachées de blanc.

Cette plante croît au Chili, où elle porte le nom de Culen. Les habitants du pays regardent l'infusion de ses feuilles comme stomachique et vermifuge, et ils les appliquent en cataplasme sur les plaies. L'espèce se cultive aussi dans nos orangeries.

Psoraléa soyeux.— Psoralea sericea Poir.— Psoralea pedunculata Bot. Reg. tab. 223.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales-lancéolées, soyeuses en dessous. Pédoncules axillaires, 2 ou 3 fois plus longs que les feuilles; capitules déprimés, accompagnés d'un involucre à bractées débordant les calices.

Psoraléa bractéolé. — Psoralea bracteata Linn. — Jacq. Hort. Schænb. 2, tab. 224. — Bot. Mag. tab. 446.

Feuilles trifoliolées; folioles ponctuées, cunéiformes, plus longues que le pétiole, terminées par une pointe recourbée en dehors. Capitules terminaux, bractéolés. — Petit arbrisseau. Fleurs panachées de blanc et de violet.

Psoraléa multicaule.— Psoralea multicaulis Jacq. Hort. Scheenbr. 2, tab. 230.

Feuilles trifoliolées (les supérieures unifoliolées); folioles linéaires-lancéolées, mucronées. Pédicelles axillaires, très-courts, agrégés en capitule.

Herbe vivace, très-rameuse. Fleurs panachées de blanc et de violet.

Psoraléa penné. — Psoralea pinnata Linn. — Herm. Lugd. p. 273, Ic.

Feuilles imparipennées, à 7 folioles linéaires, pubescentes de même que les ramules. Pédicelles axillaires, uniflores, beaucoup plus courts que les feuilles.

Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Rameaux grêles, dressés. Fleurs bleuâtres.

Psoralea arborescent. — Psoralea arborea Sims, Bot. Mag. tab. 2090.

Feuilles imparipennées, à 11 folioles linéaires-lancéolées. Pédicelles axillaires, uniflores, plus longs que les feuilles.

Arbrisseau de 6 à 8 pieds. Fleurs bleues.

Psoraléa odorant. — Psoralea odoratissima Jacq. Hort. Schenbr. 2, tab. 229.

Feuilles imparipennées, à 15 folioles linéaires - lancéolées. Pédicelles axillaires, uniflores, plus courts que les feuilles.

Arbrisseau de 7 à 8 pieds. Fleurs panachées de jaune et de blanc.

Psoralea angustifolia Jacq. Hort. Schenbr. 2, tab. 226.

Feuilles imparipennées, à 3 ou 5 folioles glabres, glauques, lancéolées. Rameaux tuberculeux. Pédicelles solitaires, ou géminés, ou ternés, axillaires, uniflores. — Arbrisseau de 4 à 6 pieds. Fleurs bleuâtres.

Cette espèce et les six précédentes, toutes indigènes au cap de Bonne-Espérance, se cultivent comme plantes d'ornement de serre tempérée.

### Genre INDIGOTIER. — Indigofera Linn.

Galice campanulé, quinquéfide ou quinquédenté. Éten dard arrondi, échancré. Carène biappendiculée. Légume bivalve, cylindrique, rectiligne ou arqué, polysperme ou ramement oligo- ou monosperme.

Herbes ou arbrisseaux, souvent couverts d'une pubescence étoilée. Stipules petites, inadhérentes. Feuilles digitées, ou imparipennées, ou quelquefois unifoliolées. Folioles petites, ordinairement stipellées. Grappes axillaires. Fleurs de couleur pourpre, ou violette, ou blanchâtre.

Ge genre renferme environ cent espèces, presque toutes indigènes dans la zone équatoriale. Outre celles que l'on cultive dans les pays chauds pour la préparation de l'Indigo du commerce, plusieurs autres sont intéressantes parce qu'elles contribuent à orner nos serres. Nous allons faire connaître les espèces curieuses sous l'un ou l'autre de ces rapports.

Indigotier Argenté. — Indigofera argentea Linn. — L'Hérit. Stirp. tab. 79. — Indigofera articulata Gouan. — Indigofera glauca Lamk.

Feuilles imparipennées, à 3-7 folioles obovales, entières, sessiles, soyeuses-argentées. Grappes lâches, plus courtes que les feuilles. Légumes pendants, rectilignes, bosselés, un peu comprimés, 2-4-spermes.—Sous-arbrisseau. Fleurs purpurines.

Cette espèce croît en Barbarie, en Égypte, en Arabie et dans l'Inde orientale. Elle est cultivée en grand dans les possessions anglaises de ce dernier pays, ainsi qu'aux environs de Tunis.

Indigotier tinctorial. — Indigofera tinctoria Linn. — Hort. Malab. 1, tab. 54. — Indigofera sumatrana Gært. 2, tab. 148. — Pluck. tab. 165, fig. 5.

Feuilles imparipennées, à 9-11 folioles ovales, légèrement pubescentes en dessous. Grappes plus courtes que les feuilles. Légumes pendants, cylindriques, arqués, hosselés, mucronés.

Sous-arbrisseau haut de 2 ou 3 pieds. Fleurs petites, vislettes.

De même que la précédente, cette espèce est l'objet d'une culture très-étendue dans l'Inde orientale. Il paraît qu'en Amérique en donne la préférence à la suivante.

Indigotier franc. — Indigofera Anil Linn. — Sloan. Jam. tab. 176, fig. 3. — Lamk. Ill. tab. 626, fig. 2. — Turpin, in Dict. des Sc. Nat. Ic.

Feuilles imparipennées, à 7-15 folioles obovales ou ovales, pubescentes en dessous. Grappes plus courtes que les feuilles. Légumes pendants, arqués, comprimés, non bosselés, 2-4-spermes.

Sous-arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Tige dressée, cylindrique, rameuse, pubescente. Fleurs petites, d'un vert pourpré.

Cet Indigotier se cultive fréquemment aux Antilles et dans les autres établissements coloniaux de l'Amérique. Du reste, il paraît fort probable que plusieurs autres espèces, confondues avec celle-ci ou avec la précédente, sont également cultivées comme plantes tinctoriales.

Il faut aux Indigotiers un sol fertile, bien labouré, et de fréquents arrosements. On a coutume de les ressemer chaque année, parce que les jeunes pieds fournissent des feuilles plus grandes et plus nombreuses. La récolte se fait au moment où les premières fleurs commencent à paraître, ce qui a lieu dans le courant du troisième mois après les semailles. La première coupe des feuilles est suivie d'une seconde, six ou sept semaines après; puis d'une troisième, et plus, selon la nature du terrain.

On emploie différents procédés pour retirer la substance tinctoriale des feuilles et des tiges des Indigotiers. A Saint-Domingue, l'appareil destiné à la fabrication de l'Indigo se compose de trois cuves d'une moyenne capacité, et d'un petit vase. Ces cuves sont élevées les unes au-dessus des autres au moyen d'une bâtisse en pierres, de manière que l'eau contenue dans la plus haute, qu'on nomme le trempoir, puisse se vider dans la seconde, qui s'appelle la batterie, et passer de celle-ci dans la troisième, qu'on désigne sous le nom de reposoir. Le petit vase, nommé le bassinot, ou diablotin, est placé entre la seconde et la troisième cuve. Il est destiné à recevoir la fécule qui en sort, et se termine en cul-de-lampe, pour faciliter l'enlèvement de cette fécule. Quatre poteaux sont fixés aux coins du trempoir, et servent à maintenir les planches qu'on place sur l'Indigo, pour l'empêcher d'être rejeté dehors par l'effet de la fermentation. On se sert, pour battre l'Indigo, d'un instrument appelé buquet, qu'un nègre fait mouvoir en tous sens, afin d'introduire dans l'eau la plus grande quantité d'air possible; on emploie aussi des machines mues par des hommes, par des chevaux ou par un courant d'eau. Toutes les eaux ne conviennent pas à la préparation : celles qui tiennent en dissolution de la craie ou de la sélénite, comme la plupart des eaux de puits, ne valent rien.

Les tiges et les feuilles des Indigotiers sont entassées légèrement dans le trempoir et recouvertes de trois ou quatre pouces d'eau; on fixe ensuite les planches qui doivent les empêcher de déborder. La fermentation s'établit dans la masse plus ou moins rapidement, selon la chaleur de l'atmosphère. On juge qu'il est temps de l'arrêter, en mettant un peu d'eau, prise dans la cuve à diverses profondeurs, dans une tasse d'argent : si la fermentation est parvenue au degré convenable, la fécule se précipite au fond de la tasse en grains bien caractérisés. Alors on fait écouler toute l'eau du trempoir dans la batterie, et on l'agite en tous sens avec les buquets. Il suffit de deux ou trois heures à une cuve convenablement battue, pour que toute la fécule qu'elle contient soit précipitée; alors l'eau est très-claire et d'une belle couleur ambrée. On commence par ouvrir le premier robinet, afin de faire écouler, sans troubler le fond de la cuve, l'eau qui est au-dessus; ensuite on en fait autant au second; le troisième est destiné à faire écouler dans le diablotin l'Indigo encore semblable à une vase noire liquide.

La fécule retirée du diablotin est d'abord mise dans des sacs suspendus, afin de faire écouler l'eau surabondante; puis dans des caisses plates, qu'on expose en plein air sous des hangars, où elle prend encore plus de consistance; enfin, on la divise en petits parallelogrammes, qu'on fait sécher au soleil. Foulée ensuite dans une barrique, elle y éprouve une nouvelle fermentation, s'échauffe, rend de grosses gouttes d'eau, exhale une odeur désagréable, et se couvre d'une poussière fine et blanchâtre. Au bout d'un mois, on l'ôte de cette barrique, et on la fait sécher de nouveau pendant cinq ou six jours. Ainsi préparé, l'Indigo peut entrer dans le commerce, quoiqu'il faille encore six mois avant qu'il soit arrivé à son dernier point de perfection; alors il n'est plus sujet à subir de déchet ni d'altération, s'il est tenu dans un lieu bien sec.

Dans plusieurs contrées de l'Inde, on sépare les feuilles des tiges, et on ne mét dans le trempoir que les premières. On prétend que cette méthode procure une plus belle fécule; mais aussi il s'en perd une grande quantité, parce que l'écorce des tiges en contient comme les feuilles. Les Chinois font entrer de la chaux dans le trempoir, comme nos teinturiers dans leur cuve. Sur la côte occidentale d'Afrique, on fabrique l'Indigo comme nous fabriquons le Pastel en France: on pile les feuilles et les tiges, et on en forme des boules qu'on fait sécher à l'ombre.

En Égypte, on emploie pour la fabrication de l'Indigo une méthode peu suivie, qui n'en est pas moins la plus simple, la plus sûre et la plus économique. On jette les tiges avec les feuilles dans de grandes chaudières remplies d'eau, qu'on fait bouillir pendant trois heures; après quoi, l'eau chargée de fécule est conduite dans d'autres vaisseaux, où on la bat avec de larges pelles, jusqu'à ce que la fécule se soit précipitée; puis on décante l'eau, et on fait sécher la pâte. L'ébullition donne ici, en peu d'heures, le même résultat que la fermentation, c'est-à-dire qu'elle désorganise le parenchyme de l'écorce et des feuilles, et facilite la séparation de la fécule. Par ce moyen, on ne perd jamais le produit de la récolte, comme il arrive assez souvent en Amérique, quand l'opération de la fermentation est manquée.

reté: ils contiennent de 55 à 65 pour cent de matières étrangères.

Aucune autre substance tinctoriale n'est comparable à l'Indigo sous le rapport de la solidité. Les divers procédés au moyen desquels on l'applique sur les étoffes sont appelés par les teinturiers cuve de Pastel, cuve d'Inde et cuve à l'urine.

On a tenté la culture de l'Indigo dans le midi de la France, il n'y a pas très-long-temps; mais on y a renoncé, parce que les produits ne couvraient pas les frais.

Indigotier a onze folioles. — Indigofera endecaphylla Willd. — Jacq. Ic. Rar. 3, tab. 569. — Beauv. Fl. d'Ow. tab. 84.

Feuilles imparipennées, à environ 11 folioles glabres, oblongues, obtuses, rétrécies à la base. Grappes axillaires, plus courtes que les feuilles. Légumes tétragones, réfléchis, un peu velus.

Herbe vivace, à racines fusiformes, charnues. Tiges couchées, longues d'environ 2 pieds. Fleurs d'un beau rouge. Légumes longs d'un pouce.

Cette espèce croît en Guinée et dans les pays d'Oware et de Benin. Les nègres s'en servent pour teindre en bleu. On la cultive dans nos serres.

Indigotier jonciforme. — Indigofera juncea Delaun. Herb. del'Amat. tab. 227. — Indigofera aphylla Link. — Lebeckia contaminata Ait. Hort. Kew. — Bot. Reg. tab. 104.

Pétioles allongés, filiformes, aphylles ou garnis de 6 à 9 folioles obovales-oblongues, très-glabres. Grappes dressées, plus courtes que les pétioles.

Arbrisseau de 2 à 3 pieds, très-touffu et lisse. Rameaux jonciformes. Fleurs purpurines.

Cette espèce, remarquable par ses pétioles dont la plupart sont dépouryus de folioles, croît au cap de Bonne-Espérance. Elle est cultivée dans nos serres.

INDIGOTIER AUSTRAL. — Indigofera australis Willd. — Bot. Reg. tab. 368.

Rameaux cylindriques. Feuilles imparipennées, à 9 ou 11 folioles elliptiques-oblongues, obtuses, glabres. Grappes plus courtes que les feuilles. Légumes horizontaux, cylindriques, rectilignes, glabres, 8-10-spermes.

Arbrisseau haut de 2 à 3 pieds. Fleurs roses.

Cette espèce, indigène dans la Nouvelle-Hollande, fait partie des collections de serre tempérée.

INDIGOTIER A LONGS ÉPIS. — Indigofera macrostachy a Vent. Malm. tab. 44.

Fcuilles imparipennées, à 17-21 folioles ovales-oblongues, obtuses, mucronées. Grappes multiflores, plus longues que les feuilles. — Fleurs roses, assez grandes.

Cet arbrisseau élégant, originaire de la Chine, décore également les serres.

Indigotier élégant. —Indigofera amæna Ait. Hort. Kew. —Jacq. Hort. Schænbr. 2, tab. 234. — Bot. Reg. tab. 300.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales-oblongues, mucronées, poilues en dessus, pubescentes-blanchâtres en dessous. Grappes pédonculées, multiflores, 2 à 4 fois plus longues que les feuilles. Légumes pendants, cylindriques.

Arbrisseau rameux, haut de 2 à 3 pieds. Tige dressée, blanchâtre. Fleurs d'un rose vif, en grappes de 3 à 4 pouces de long.

Cette espèce, indigène au cap de Bonne-Espérance, mérite une place dans toutes les collections de serre. Elle est très-distincte par la grandeur de ses fleurs.

Indigotier Grisatre. — Indigofera incana Thunb. — Bot. Reg. tab. 956.

Tiges suffrutescentes, couchées, tres-rameuses, soyeuses. Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales, ou obovales, ou arrondies, apiculées, vertes en dessus, soyeuses en dessous. Grappes pédonculées, multiflores, 3 ou 4 fois plus longues que les feuilles. — Fleurs grandes, purpurines.

Cette espèce, originaire du cap de Bonne-Espérance, n'est pas moins élégante que la précédente. Elle décore également nos serres.

## Genre CARMICHÉLIA. — Carmichaelia R. Br. (1).

Calice cupuliforme, quinquédenté. Pétales de longueur égale. Étendard plus large que long. Ovaire multiovulé. Style ascendant. Légume oligosperme; bords, suturaux persistant après la chute des valves.

Ce genre est limité à l'espèce suivante.

CARMICHÉLIA AUSTRAL — Charmichaelia australis R. Br.—Bot. Reg. tab. 912. — Lotus arboreus Forst.

Arbrisseau très-rameux, souvent dépourvu de feuilles à l'époque de la floraison. Ramules comprimés ou ancipités. Feuilles imparipennées, à 3-7 folioles obcordiformes. Stipules courtes, sétacées. Grappes simples, axillaires, pauciflores. Pédicelles courts, bractéolés.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zelande. On la cultive dans les serres. Ses fleurs, très-abondantes et panachées de blanc, de violet et de noirâtre, lui donnent un aspect assez particulier.

#### Genre CLITORIA. — Clitoria Linn.

Calice tubuleux ou campanulé, quinquéfide, dibractéolé. Étendard ample. Étamines diadelphes, insérées avec la corolle un peu au-dessus de la base du calice. Légume linéaire, comprimé, rectiligne, bivalve, polysperme.

Herbes grimpantes. Feuilles imparipennées, paucifoliolées; folioles souvent stipellées. Fleurs grandes, axillaires, pédonculées, blanches, ou bleues, ou rouges.

<sup>(1)</sup> Dans l'exposition des genres, p. 154, nous avons suivi M. Bartling, en plaçant le Carmichaelia à la fin de la section des Galégées; nous préférons cependant suivre M. Sweet, en le mettant à côté de l'Indigosera.

Les Chioria appartiennent à la zone équatoriale. Ce sont en général des plantes remarquables par la grandeur et la beauté de leurs fleurs. On en connaît une quinzaine d'espèces, parmi lesquelles les suivantes sont les plus notables.

GLITORIA DE TERNATE. — Clitoria Ternatea Linn. — Bot. Mag. tab. 1542.

Feuilles bi- ou trijuguées; folioles ovales, obtuses, échancrées. Stipelles sétacées. Pédoncules solitaires, uniflores. Bractées arrondies. Calice tubuleux, évasé. Légume glabre.

Herbe vivace, glabre. Tiges longues, volubiles. Fleurs grandes, d'un beau bleu; étendard à disque blanc.

Cette plante orne la plupart des collections de serre chaude. Elle croît spontanément dans les deux Indes, ainsi qu'à l'île de France et en Arabie.

CLITORIA DE PLUMIER. — Clitoria Plumieri Turp. in Pers. — Bot. Reg. tab. 268. — Plum. Am. 1, tab. 108.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales ou ovales-oblongues, acuminées, un peu ondulées. Grappes pauciflores. Calice campanulé. Étendard gibbeux, soyeux en dehors. Légume linéaire, subtétragone.

Herbe grimpante, glabre. Bractées ovales, plus courtes que le calice. Fleurs blanches, tachetées de pourpre.

Cette espèce croît aux Antilles et au Mexique. Ses fleurs ont plus d'un pouce de diamètre.

CLITORIA DE VIRGINIE. — Clitoria virginiana Linn. — Dill. Hort. Elth. tab. 76. — Clitoria calcarigera Salisb. Parad. Lond. tab. 51.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales ou ovales-oblangues, mucronées, un peu scabres en dessus, lisses en dessus. Grappes axillaires, courtes, triflores. Calice campanulé, de la longueur des bractées. Légumes subensiformes.

Herbe vivace. Tiges volubiles, un peu scabres. Corolle grande, d'un violet pâle.

. Cette espèce, indigène dans la Caroline et dans la Virginie, mérite d'être cultivée dans les parterres.

#### Genre GALACTIA. - Galactia P. Browne.

Galice campanulé ou tubuleux, quadrifide ou quadridenté, dibractéolé. Étendard oblong, incombant. Étamines diadelphes. Style glabre. Stigmate obtus. Légume cylindrique ou comprimé, allongé, bivalve, uniloculaire, polysperme.

Herbesou sous-arbrisseaux. Tiges grimpantes. Feuilles imparipennées, tri- à multifoliolées; folioles stipellées. Fleurs en grappes axillaires.

Ce genre se compose d'une quinzaine d'espèces, toutes indigènes en Amérique. Les suivantes sont les plus intéressantes.

GALACTIA A FLEURS PENDANTES. — Galactia pendula Pers. — Bot. Reg. tab. 269.— Sloane, Jam. 1, tab. 114, fig. 4.— Clitoria Galactia Linn.

Tiges ligneuses, pubescentes. Feuilles à 3 folioles glabres en dessus, velues en dessous, ovales-oblongues, mucronulées. Stipules subulées. Stipelles sétiformes, colorées. Grappes simples, plus longues que les feuilles. Fleurs géminées, pendantes. Calice campanulé-tubuleux, à 4 lobes inégaux. Corolle 3 à 4 fois plus longue que le calice.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane et aux Antilles. On le cultive dans les serres comme plante d'ornement. Ses fleurs, de couleur rouge, ont environ un pouce de long.

GALACTIA CORIACE. — Galactia coriacea Necs et Mart. in Act. Nat. Cur.

Feuilles à 3 folioles ovales, cuspidées, très-entières. Grappes terminales, solitaires, dressées. Pédicelles ternés, pendants. Calice tubuleux, quadrifide, subbilabié.

Tiges ligneuses, cylindriques, glabres, hautes de 2 pieds. Grappes longues de 2 pouces. Corolle rouge, longue d'un pouce.

Cette plante magnifique croît dans les savanes (campos) du Brésil méridione!

Section IV. GALÉGÉES. — Galegeæ Bronn. Diss.— Dec. Prodr.

Légume uniloculaire. Étamines ordinairement diadelphes. Feuilles primordiales alternes ou opposées, dissemblables: l'inférieure simple; la supérieure composée. — Arbres, ou arbrisseaux, ou herbes.

- Genre PÉTALOSTÈME. — Petalostemum Mich.

Calice quinquéfide ou quinquédenté. Corolle presque régulière. Étendard libre, condupliqué. Étamines 5; filets soudés en gaîne avec les onglets de la carène et des ailes. Légume monosperme, indéhiscent, inclus.

Herbes vivaces. Feuilles imparipennées, glanduleuses. Fleurs en épis pédonculés, oppositifoliés.

Les Pétalostèmes ont un port très-élégant, et méritent d'être cultivés comme plantes d'ornement. On en connaît sept espèces. Toutes habitent les États-Unis d'Amérique. Nous allons en signaler quelques-unes des plus notables.

PÉTALOSTÈME VIOLET. — Petalostemum violaceum Mich. Flor. — Bot. Mag. tab. 1707. — Dalea purpurea Vent. Hort. Cels. tab. 40.

Feuilles bijuguées; folioles linéaires. Épis cylindriques, courtement pédonculés. Bractées de la longueur du calice. Calice soyeux, quinquédenté. Pétales longuement onguiculés, arrondis au sommet.

PÉTALOSTÈME BLANC. — Petalostemum candidum Mich. Flor. 2, tab. 37, fig. 1.

Feuilles trijuguées; folioles lancéolées, obtuses, glabres. Épis cylindriques, longuement pédonculés. Bractées plus longues que les fleurs. Lanières calicinales subulées. Légumes pubescents.

Herbe vivace, glabre. Épis denses; fleurs blanches.

Cette espèce et la précédente croissent dans le Tennessée, dans l'Illinois et dans l'état du Missouri.

PÉTALOSTÈME INCARNAT. — Petalostemum carneum Mich. Flor.

Feuilles trijuguées; folioles linéaires-lancéolées. Épis cylindriques, pédonculés. Bractées subulées, de la longueur des fleurs. Calice glabre. — Herbe vivace, glabre. Fleurs couleur de chair. Cette espèce croît dans la Floride et dans la Géorgie.

PÉTALOSTÈME CORYMBIFÈRE. — Petalostemum corymbosum Mich. Flor. — Dalea Kuhnistera Willd.

Feuilles 3- ou 4-juguées; folioles linéaires, mutiques, glabres. Capitules rapprochés en corymbe. Bractées scarieuses, arrondies, ciliées, mucronées ou tricuspidées, formant un involucre à la base de chaque capitule. Calice quinquéparti, à lanières plumeuses.

Herbe à tiges glabres, hautes d'environ 2 pieds. Fleurs blanches. Cette plante croît dans les landes sablonneuses de la Caroline et de la Géorgie.

### Genre DALÉA. - Dalea Linn.

Calice quinquéfide ou quinquédenté. Ailes et carène soudées en tube avec la gaîne des filets. Étendard libre, court. Étamines 10, monadelphes. Légume ovoïde, monosperme, inclus.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Tiges, feuilles et calices souvent glanduleux. Stipules adnées au pétiole par leur base. Feuilles imparipennées; la foliole terminale sessile. Fleurs en épis pédonculés, oppositifoliés.

Ce genre, propre à l'Amérique, renferme une trentaine d'espèces. Les suivantes méritent d'être cultivées comme plantes d'ornement.

DALÉA A FLEURS DORÉES. — Dalea aurea Nuttal, Gen.

Feuilles 4-juguées; folioles obovales, poilues en dessous. Épis denses, cylindriques. Bractées rhomboïdales ovales, de la longueur du calice. Calices laineux, à lanières subulées. Herbe vivace, couverte de poils soyeux. Tiges dressées. Fleurs d'un jaune très-vif.

Cette espèce croît dans la haute Louisiane.

Daléa Queue de Renard. — Dalea alopecuroides Nutt. Gen. — Dalea Linnæi Mich. Flor. 2, tab. 38. — Psoralea Dalea Linn.

Feuilles multijuguées; folioles linéaires-elliptiques, rétuses, cunéiformes à la base, légèrement dentées au sommet. Épis oblongs, soyeux. Calices de la longueur des bractées, à dents subulées.

Herbe annuelle. Tige haute de 1 à 3 pieds, glabre. Étendard blanc; ailes et carène violettes.

Cette plante habite la Géorgie, la Floride et la Louisiane.

Daléa Aromatique.—Dalea citriodora Willd.— Psoralea estriodora Cav. Ic. 3, tab. 271.

Tige dressée, glabre, tuberculeuse. Feuilles 9-11-juguées; folioles obovales, non glanduleuses. Épis ovoïdes. Calices velus, striés. Bractées ovales, mucronées, un peu plus longues que le calice.

Herbe annuelle. Fleurs panachées de blanc et de pourpre. Cette espèce est indigène au Mexique.

Daléa a fleurs changeantes.— Dalea mutabilis Willd.— Bot. Mag. tab. 2486.— Dalea bicolor Willd. Hort. Berol. tab. 89.— Hook. Exot. Flor. tab. 43.

Feuilles 5- à 10-juguées; folioles obovales ou obcordiformes. Épis cylindriques; pédoncule hispide au sommet. Calices glabres, striés de 10 nervures noires. Bractées ovales, sétifères, plus courtes que le calice.

Herbe vivace, glabre. Corolles passant du blanc au violet. Cette espèce croît au Mexique.

Genre RÉGLISSE. - Glycyrrhiza Tourn. - Linn.

Calice tubuleux, quinquéfide, à 2 lèvres: la supérieure à 4 dents inégales; l'inférieure à une seule dent linéaire.

Étendard dressé. Carène dipétale. Légume ovale ou oblong, comprimé, 1-4-sperme.

Herbes vivaces, ou sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées. Fleurs blanches ou violettes, en grappes ou en capitules axillaires.

Ce genre se compose de sept ou huit espèces. Une seule habite l'Amérique septentrionale. Les autres croissent en Europe et dans l'Asie moyenne; les racines de toutes ont une saveur sucrée, jointe à des propriétés adoucissantes et pectorales. Nous nous bornerons à faire connaître l'espèce cultivée le plus fréquemment.

Réglisse officinale. — Glycyrrhiza glabra Linn. — Lamk. Ill. tab. 625, fig. 2.—Turp. in Chaum. Fl. Méd., et in Dict. des Sc. Nat. Ic.— Liquiritia officinalis Mœnch.

Racines cylindriques, traçantes, ligneuses, roussâtres extérieurement, jaunes intérieurement. Tiges dressées, herbacées, simples, glabres, glanduleuses. Feuilles à 13 ou 15 folioles ovales, échancrées, visqueuses en dessous. Stipules très-petites. Grappes pédonculées, spiciformes, lâches, plus courtes que les feuilles. Fleurs petites, violettes. Légumes oblongs, lisses, glabres, 3-4-spermes.

Cette plante est cultivée en grand en Italie, en Espagne, dans plusieurs parties de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'en Angleterre. Elle demande un terrain substantiel et profond. Sa multiplication se fait facilement de drageons ou d'éclats de racines.

La Racine de Réglisse entre dans la plupart des tisanes, non seulement à cause de ses propriétés adoucissantes, mais encore parce qu'elle rend plus agréables au goût toutes les décoctions qu'on ne veut pas sucrer. Le Suc ou Jus de Réglisse, extrait noir et solide qu'on prépare en Espagne, est d'un usage général contre les affections catarrhales. La Racine de Réglisse, réduite en poudre, sert à rouler les pilules et à leur donner de la consistance. En Anlgeterre, on l'emploie en quantités énormes dans les brasseries.

Suivant M. Robiquet, la Racine de Réglisse est formée: 1° d'amidon; 2° d'albumine; 3° d'une matière sucrée particulière, qu'on appelle Glycyrrhize; 4° d'une matière oléorésineuse; 5° d'une matière organique cristallisable, qui a quelques propriétés communes avec l'Asparagine; 6° de ligneux; 7° de phosphate de magnésie; 8° de malate de magnésie.

# Genre GALÉGA . — Galega Linn.

Calice à 5 dents subulées, presque égales. Étendard ovaleoblong. Carène obtuse. Étamines submonadelphes (le dixième filet libre seulement vers le sommet). Légume cylindrique ou comprimé, polysperme, obliquement strié.

Herbes vivaces. Feuilles imparipennées. Grappes axillaires, pédonculées. Fleurs blanches, ou rougeâtres, ou bleues. Ce geure n'est composé que des trois espèces suivantes.

Galéga officinal. — Galega officinalis Linn. — Mill. Ic. tab. 137. — Blackw. Herb. tab. 192.

Feuilles multijuguées; folioles lancéolées-oblongues, tronquées, mucronées. Stipules larges, lancéolées. Grappes plus longues que les feuilles.

Herbe vivace glabre. Tiges dressées, rameuses, hautes de 3 à 4 pieds. Fleurs blanches ou d'un rose pâle. Légume cylindrique, presque dressé.

Gette plante, vulgairement nommée Rue de Chèvre, Faux-Indigo, etc., est employée à la décoration des jardins. Elle forme de grandes touffes, fleuries pendant plusieurs mois. On l'a recommandée comme un fourrage très-productif; mais il paraît que le bétail ne s'en accommode pas volontiers. Quant aux vertus médicinales pour lesquelles ce Galéga était préconisé anciennement, elles sont tombées dans un oubli complet.

Galega de Perse. — Galega persica Pers. Syn.

Folioles lancéolées, mucronées, glabres. Stipules lancéolées, étroites. Grappes plus courtes que les feuilles.

Cette espèce, très-semblable à la précédente, est également cultivée comme plante d'agrément.

GALÉGA D'ORIENT. — Galega orientalis Lamk. — Bot. Mág. tab. 2192. — Bot. Reg. tab. 326.

Feuilles multijuguées; folioles ovales, acuminées, pubescentes en dessous. Stipules ovales, larges. Grappes plus longues que les feuilles.

Herbe vivace. Tiges dressées, rameuses, hautes de 3 à 4 pieds. Grappes denses; fleurs d'un bleu d'azur. Légumes comprimés, pendants.

Cette espèce orne les parterres et mérite sous ce rapport la préférence sur les deux précédentes.

## Genre TÉPHROSIA. — Tephrosia Pers.

Calice non bractéolé, à 5 dents presque égales. Étendard ample, arrondi, réfléchi ou étalé, soyeux ou pubescent en dehors. Carène obtuse, adhérente aux ailes. Étamines monadelphes, ou diadelphes. Style filiforme. Stigmate terminal. Légume aplati, linéaire, polysperme. Graines comprimées.

Arbrisseaux ou herbes. Stipules inadhérentes, lancéolées ou subulées, non sagittiformes. Feuilles imparipennées, ou trifoliolées, ou digitées. Grappes axillaires, ou moins souvent oppositifoliées. Fleurs blanches ou purpurines.

Ce genre renferme près de quatre-vingts espèces, la plupart indigènes dans les contrées intertropicales des deux continents. Nous ne parlerons ici que des plus remarquables.

a) Feuilles imparipennées. Lobes calicinaux longs, acuminés, élargis à la base. Étamines monadelphes. Style barbu latéralement. Légume plus ou moins velu ou hispide.

Téphrosia enivrant. — Tephrosia toxicaria Pers. — Galega toxicaria Swartz. — Tussac, Flore des Antilles, tab. 20. — Plum. Icon. tab. 135.

Tiges suffrutescentes. Feuilles 18-20-juguées; folioles oblongues-lancéolées, obtuses, mucronulées, pubescentes en dessus, soyeuses-argentées en dessous. Grappes axillaires, multiflores. Légumes horizontaux, linéaires-cylindracés, velus, mucronulés.

Sous-arbrisseau très-rameux. Fleurs pourpres.

Cette espèce est cultivée à la Jamaïque, ainsi que dans d'autres contrées de l'Amérique équatoriale. On croit qu'elle y a été apportée d'Afrique par les nègres. Ses feuilles et ses branches, broyées et jetées dans une eau, soit courante, soit stagnante, enivrent les poissons, et les font flotter comme morts à la surface.

Téphrosia de Virginie. — Tephrosia virginiana Pers. — Pluck. Alm. tab. 23, fig. 2.

Tiges herbacées, dressées. Feuilles 8-11-juguées; folioles ovales - oblongues, mucronées, soyeuses-argentées en dessous. Grappes terminales et axillaires, multiflores. Calices laineux.

Herbe vivace, touffue, d'environ 2 pieds de haut. Corolle d'un jaune lavé de pourpre. Étendard plus long que les pétales inférieurs. Légumes subfalciformes, très-velus.

Cette espèce croît dans les landes sablonneuses des États-Unis, depuis la Floride jusqu'au Canada. Elle est cultivée comme plante d'ornement.

b) Feuilles imparipennées. Lobes calicinaux longs, acuminés, élargis à la base. Étamines diadelphes. Style barbu.

Téphrosia ochracé. — Tephrosia ochroleuca Pers. — Galega ochroleuca Jacq. Ic. Rar. tab. 150.

Tiges suffrutescentes, dressées. Feuilles 1-3-juguées; folioles ovales. Grappes axillaires, pédonculées, plus longues que les feuilles. Légumes rectilignes, pendants, linéaires, très-glabres, polyspermes.

Sous-arbrisseau fortement pubescent. Fleurs d'un jaune pâle, très-nombreuses.

Cette plante, originaire des Antilles, est cultivée pour l'ornement des serres. c) Feuilles imparipennées. Dents calicinales linéaires-subulées. Étamines diadelphes ou submonadelphes.

Те́рнкоѕіл des Antilles. — Tephrosia caribæa Dec. Prodr.
 — Galega caribæa Jacq. Am. tab. 123.

Feuilles 10-12-juguées; folioles elliptiques, aristées. Grappes axillaires, pauciflores, un peu plus longues que les feuilles. Étamines diadelphes. Légumes linéaires, défléchis, glabres, striés transversalement.

Arbrisseau haut de 2 pieds. Fleurs inodores, panachées de blanc et de rose.

Cette espèce, originaire des Antilles, est cultivée dans les collections de serre.

Téphrosia grandiflore. — Tephrosia grandiflora Pers. — Bot. Reg. tab. 769. — Galega grandiflora Vahl. — Galega rosea Lamk.

Feuilles 7-9-juguées; folioles oblongues, mucronulées, pubescentes en dessous. Stipules ovales, acuminées. Grappes terminales, subquadriflores, oppositifoliées. Étamines submonadelphes. Légumes subfalciformes, pendants.

Get arbrisseau, originaire du cap de Bonne-Espérance, orne souvent les serres. Il est remarquable par des fleurs d'un rose vif, de la grandeur de celles du Pois de senteur.

TÉPHROSIA DES PÊCHEURS. — Tephrosia piscatoria Pers. — Galega littoralis Forst. — Galega piscatoria Ait.

Arbrisseau. Feuilles 5-6-juguées; folioles oblongues, obtuses, poilues en dessous. Stipules subulées. Pédoncules ancipités. Légumes rectilignes, ascendants, velus.

Cette espèce croît dans l'Inde et dans les îles de la mer du Sud. Comme le *Téphrosia enivrant* et quelques autres de ses congénères, elle possède la propriété d'étourdir les poissons.

TÉPHROSIA A FEUILLES DE CORONILLE. — Tephrosia coronillifolia Dec. Prodr. — Galega coronillifolia Desf. Cat. Hort. Par. Rameaux anguleux. Feuilles 5-juguées; folioles cunéiformesobovales, obtuses, mucronées. Grappes axillaires. Légumes velus.

Arbrisseau couvert d'une pubescence blanchâtre. Fleurs trèsbelles, pourpres.

Cette espèce est cultivée dans les serres. On la croit originaire de l'île de Bourbon.

TÉPHROSIA TINCTORIAL. — Tephrosia tinctoria Pers. — Galega tinctoria Linn.

Feuilles quinquéjuguées ; folioles elliptiques ou oblongues , échancrées , soyeuses en dessous. Stipules lancéolées. Grappes axillaires , de la longueur des feuilles. Légumes défléchis ou pendants , glabres , rectilignes.— Fleurs roses.

Cette espèce est cultivée à Ceylan sous le nom d'Anil; on en extrait une substance tinctoriale semblable à l'Indigo.

TÉPHROSIA DU CAP. — Tephrosia capensis Pers. — Galega capensis Thunb. — Jacq. Ic. Rar. tab. 574.

Tiges suffrutescentes, décombantes, glabres. Feuilles 4- ou 5jugnées; folioles oblongues, mucronées. Stipules lancéoléessubulées. Pédoncules très-longs, oppositifoliés. Épis filiformes, lâches. Légume dressé, pubescent.

Cette espèce, originaire du cap de Bonne-Espérance, est cultivée dans les collections de serre.

# Genre AMORPHE. — Amorpha Linn.

Calice obconique, quinquédenté. Étendard obovale, convoluté. Ailes et carène nulles. Étamines saillantes, monadelphes vers la base. Légume comprimé, tuberculeux, subfalciforme, très-court, monosperme ou disperme.

Arbrisseaux. Feuilles multijuguées; folioles ponctués, ordinairement stipellées. Grappes terminales, denses, spiciformes. Étendard d'un violet foncé. Anthères de couleur orange. Filets rougeatres.

Les Amorphes forment des buissons d'un aspect pittoresque par leurs épis panachés de violet et d'orange. Ce genre, fort caractérisé par l'avortement des quatre pétales inférieurs, appartient à l'Amérique septentrionale, et se compose d'une dizaine d'espèces. Voici celles que la culture a répandues dans les plantations.

AMORPHE FAUX-INDIGO. — Amorpha fruticosa Linn. — Mill. Icon. tab. 27. — Bot. Reg. tab. 427.

Folioles elliptiques-oblongues, mucronulées, entières ou échancrées, pubescentes en dessous. La dent calicinale supérieure acuminée; les 4 inférieures obtuses. Légumes semi-lunés, monospermes.

Arbrisseau de 10 à 16 pieds de haut. Folioles larges, grisâtres. Stipules lancéolées, scarieuses. Stipules sétiformes. Grappes longues de 4 à 6 pouces, ordinairement réunies 3 à 3 à l'extrémité des ramules. Calice légèrement pubescent. Étendard obovale, obtus, 2 fois plus long que le calice. Filets pourpres.

Cette espèce, indigène dans le midi des États-Unis, supporte néapmoins le climat des environs de Paris, si ce n'est que les extrémités des branches gèlent lorsque l'hiver est rigoureux. Un terrain sec et léger lui convient mieux qu'un sol humide. Autrefois on en retirait, en Amérique, de l'Indigo; mais cette industrie a été abandonnée, parce que la culture des vrais Indigotiers est beaucoup plus productive.

Amorphe Jaunatre. — Amorpha croceolanata Watson, Dendrol. Brit. tab. 139.

Folioles oblongues, obtuses, mucronulées, fortement pubescentes aux deux faces. Calices pubescents: 3 des dents sétacées; les 2 autres arrondies au sommet. Légnmes oblongs-pyriformes, obliques, dispermes.

Buisson haut d'environ 5 pieds. Branches cylindriques, couvertes d'une pubescence grisâtre. Ramules dressés, couverts de poils d'un jaune ferrugineux. Pétiole commun pubescent, long d'environ 6 pouces. Feuilles à environ 18 folioles longues d'un demipouce, couvertes d'une pubescence de même nature que celle des

ramules. Epis denses, ordinairement ternés, longs de 4 à 5 pouces. Étendard à lame cunéiforme-obovale, rétuse. Filets grêles, glabres.

L'auteur de cette espèce soupçonne qu'elle est originaire des bords du Missouri. Dans les jardins, on la confond souvent avec

la précédente.

AMORPHE ODORANTE. — Amorpha fragrans Sweet, Brit. Flow. Gard. tab. 241. — Amorpha nana Bot. Mag. tab. 2112 (non Nuttal).

Folioles elliptiques, mucronulées, glabres. Dents calicinales toutes prolongées en pointe sétiforme.

Arbuscule glabre, ne s'élevant guère à plus d'un pied de haut. Fleurs odorantes. Dents calicinales supérieures beaucoup plus courtes que les inférieures.

Cette Amorphe croît dans les plaines arides du bassin du Missouri. Elle couvre dans ces contrées des espaces immenses, comme la Bruyère qui domine sur les tristes landes du nord de l'Europe.

AMORPHE GLABRE. — Amorpha glabra Desfont. Cat. Hort. Par.

Folioles oblongues ou elliptiques-oblongues, mucronées, cunéiformes à la base, glabres. Quatre des dents calicinales obtuses; la cinquième acuminée. Étendard glabre en dehors. Légumes oligospermes.

Buisson haut de 4 à 5 pieds. Ramules, feuilles adultes et calices glabres. Feuilles à 7 ou 9 paires de folioles longues de 12 à 15 lignes: la paire inférieure un peu écartée de la base du pétiole commun. Stipelles sétiformes, plus courtes que le pétiolnle. Grappes denses, longues de 4 à 6 pouces.

AMORPHE PUBESCENTE. — Amorpha pubescens Willd. — Amorpha pumila Mich. Flor. — Amorpha herbacea Walt. Carol. — Lodd. Bot. Cab. tab. 689.

Tiges suffrutescentes. Feuilles à 20-24 paires de folioles

subsessiles, incanes, elliptiques ou ovales-elliptiques, mucronulées, arrondies aux deux bouts : la paire inférieure très-rapprochée de la base du pétiole. Fleurs subsessiles. Dents calicinales toutes acuminées, presque égales. Légumes monospermes.

Arbuste haut de 2 à 4 pieds. Tiges pubescentes. Épis velus, disposés en panicule. Calices rougeâtres. Étendard obcordiforme.

Cette espèce croît dans les Carolines et dans la Géorgie. Elle aime les terrains humides.

AMORPHE INCANE. — Amorpha canescens Nuttal, Gen.

Tiges suffrutescentes, cotonneuses-incanes de même que les feuilles et les ramules. Folioles elliptiques, mucronées: la paire inférieure très-rapprochée de la base du pétiole. Calices cotonneux: dents ovales, égales, toutes pointues. Légumes monospermes. — Arbuste peu élevé.

Cette espèce croît dans la haute Louisiane, sur les bords du Missouri et du Mississipi.

## Genre NISSOLIA. — Nissolia Jacq.

Calice campanulé, quinquédenté. Corolle papilionacée. Étamines 10, diadelphes, ou monadelphes à gaîne fendue. Légume stipité, mono- ou oligosperme, uniloculaire ou transversalement pluriloculaire, indéhiscent ou lomentacé, terminé en aile liguliforme ou cultriforme.

Arbrisseaux souvent grimpants. Feuilles imparipennées.

Ce genre a de l'affinité avec les Hédysarées et les Dalbergiées. Il contient quinze ou dix-huit espèces, indigènes dans l'Amérique équatoriale. Les deux suivantes sont les plus intéressantes.

Nissolia arbrisseau. — Nissolia fruticosa Jacq. Am. tab. 145, fig. 44; et Hort. Vind. tab. 167.

Feuilles bijuguées; folioles ovales, obtuses, mucronulées, très-entières, glabres, pétiolulées. Pédoncules axillaires et terminaux, courts, multiflores; pédicelles allongés. Dents calicinales

sétacées. Carène indivisée. Étamines monadelphes. Légume uniloculaire, indéhiscent, monosperme par avortement, cylindracéoblong, terminé en languette membranacée. Graine oblongue, cylindrique.

Arbrisseau inerme. Tiges et rameaux volubiles, nombreux, s'élevant sur les corps voisins à une quinzaine de pieds de haut. Feuilles longues de 3 à 4 pouces. Fleurs petites, jaunes, inodores, formant de helles panicules feuillées et longues de près d'un pied.

Cette espèce, originaire de la Nouvelle-Espagne, est cultivée comme plante d'ornement dans les collections de serre.

Nissolia ferrugineux. — Nissolia ferruginea Willd. — Nissolia quinata Aubl. Guian. tab. 297.

Feuilles 3-5-juguées; folioles alternes, ovales-oblongues, mucronulées, glabres en dessus, cotonneuses-ferrugineuses en dessous. Panicules terminales, composées de grappes simples ou rameuses, lâches. Calices dibractéolés, à 5 lobes arrondis. Carène subdipétale. Étamines monadelphes. Légumes monospermes, indéhiscents, comprimés, oblongs, veloutés, verruqueux, terminés en languette large, membranacée.

Cette espèce habite les forêts de la Guiane. Elle forme un arbrisseau sarmenteux, à tronc de 7 à 8 pieds de haut. Il en suinte une gomme rougeâtre très-astringente. Le duvet ferrugineux qui couvre la plante, et ses panicules de fleurs violettes, lui donnent un aspect très-pittoresque.

#### Genre ROBINIA. — Robinia Linn.

Calice campanulé, quinquédenté: les 2 dents supérieures courtes, rapprochées. Étendard ample. Carène obtuse. Style barbu antérieurement. Légume aplati, chartacé, oblong, polysperme, marginé à la suture séminifère.

Arbres souvent armés d'épines stipulaires. Feuilles imparipennées, multijuguées; folioles pétiolulées, stipellées.

47

Grappes axillaires, le plus souvent pendantes. Fleurs blanches, ou couleur de chair, ou roses.

Le genre Robinia de Linné était composé d'une foule d'espèces hétérogènes, dont une partie constitue aujourd'hui le genre Caragana. Il ne reste que cinq ou six vrais Robinia, tous indigènes dans l'Amérique septentrionale. Ces végétaux n'intéressent pas moins le forestier que l'horticulteur.

ROBINIA FAUX-ACACIA. — Robinia Pseudacacia Linn. — Duham. Arb. ed. nov. 2, tab. 16. — Mich. fil. Arb. 3, tab. 1.

Rameaux armés d'épines stipulaires. Folioles ovales, échancrées, légèrement pubescentes en dessous. Grappes lâches, pendantes. Légumes lisses.

Arbre de 60 à 80 pieds de haut. Rameaux armés, surtout dans leur jeunesse, de fortes épines. Feuilles à 15-25 folioles presque opposées, entières, d'un vert gai. Fleurs d'un blanc éclatant, très-odorantes, disposées en longues grappes pendantes. Calice rougeâtre, pubescent, à dents pointues.

Le Faux-Acacia croît dans les États-Unis, depuis la Caroline jusqu'au Canada. Jean Robin fut le premier qui le cultiva en France, sous le règne de Henri IV, vers l'an 1600. C'est à sa mémoire que Linné a dédié le genre.

- « Ce Robinia, dit M. Desfontaines, est l'un des plus beaux » que l'on puisse employer à l'ornement des jardins et des bos-
- » quets. Les usages nombreux auxquels il peut servir lui assi-
- » gnent un des premiers rangs parmi les végétaux utiles qui nous
- » ont été apportés des pays étrangers. Les troupeaux mangent
- » avec avidité les feuilles du Faux-Acacia nouvellement cueillies;
- » et, lorsqu'elles sont sèches, elles fournissent un excellent
- » fourrage pour l'hiver. Le bois du Faux-Acacia est dur, pe-
- » sant, d'un grain serré, uni, et susceptible d'un beau poli; on
- » en fait des meubles et des ouvrages de tour. Sa couleur est
- » jaune, veinée de bandes brunes tirant sur le vert. En Amé-
- » rique, on l'emploie dans les constructions, et les Anglais le
- » présèrent à tout autre bois pour des chevilles de vaisseaux. Il

présiste à l'humidité et est très-bon pour des pilotis. Il est excellent pour le chauffage. On fait, avec les jeunes branches, des cerceaux et des échalas d'une longue durée.

» Le Faux-Acacia se multiplie de graines et de drageons. On » sème les graines en automne ou vers le commencement de » mai, dans une terre légère et ombragée, que l'on arrose de » temps en temps, si la saison est sèche. Lorsqu'on sème au prinu temps, il est bon de laisser tremper la graine dans l'eau pen-» dant deux ou trois jours avant de la mettre en terre, pour » favoriser la germination : on abrite les jeunes plants des gelées » de l'hiver en les couvrant avec de la paille, et l'on peut les » transplanter à demeure lorsqu'ils ont deux ou trois ans. Si on » veut multiplier le Faux-Acacia de rejets, et s'en procurer une » grande quantité, il faut scier par la base de jeunes pieds, dé-» couvrir un peu les racines, et leur faire de petites entailles » d'espace en espace; alors on verra paraître au printemps des » forêts de pousses nouvelles, qu'on pourra planter l'année sui-» vante. Le Faux-Acacia vient également bien isolé ou en mas-» sifs; il ne craint pas le voisinage des autres arbres, et il réus-» sit très-bien au milieu de jeunes Chênes et de Châtaigners, aux-» quels il sert d'abri contre l'ardeur du soleil. Son accroissement » est très-rapide; on en a mesure des jets d'une année qui avaient » jusqu'a six pieds, et plus, de longueur. Quoiqu'il parvienne » à une grande élévation, on peut cependant le tailler et le tenir » à la hauteur que l'on veut; et, comme il pousse un grand » nombre de branches latérales armées de fortes épines, il est » très-propre à former des clôtures. Lorsqu'on veut en obtenir » des cerceaux et des échalas, on lui coupe la tête à l'âge de » trois ou quatre ans. Il vient dans presque tous les terrains, » mais il préfère ceux qui sont légers et exposés au nord. »-

Le Faux-Acacia a produit différentes variétés ou hybrides plus ou moins éloignées de leur type. De ce nombre sont les suivantes :

L'Acacia Boule, aussi nommé Acacia Parasol ou Acacia inerme (Robinia Pseudacacia var. umbraculifera Dec. — Robinia inermis Dum. Cours.), remarquable en ce que ses

branches forment naturellement une tête arrondie. Cette variété ou, pour mieux dire, cette monstruosité, ne produit jamais de fleurs; mais elle est d'un bel effet. Comme elle ne s'élève pas beaucoup, on aime à la planter au voisinage immédiat des habitations. Sa multiplication se fait de greffes sur l'Acacia commun.

L'Acacia tortueux (Robinia Pseudacacia var. tortuosa Dec. Prodr.) se distingue à ses rameaux tortueux et très-touffus. Il est aussi très-rare que cette variété fleurisse.

L'Acacia monstrueux ou crépu a des branches inermes, et des folioles tantôt toutes crépues, tantôt crépues et planes sur la même feuille.

L'Acacia élégant (Robinia spectabilis Dum. Cours. — Robinia Pseudacacia var. inermis Dec. Prodr.) diffère du type de l'espèce par ses feuilles plus amples et par ses rameaux inermes, ou munis d'un petit nombre d'aiguillons.

Les Robinia dubia Dec. Prodr., amorphæfolia Link, et sophoræfolia Loddig., sont ou des espèces distinctes intermédiaires entre le Faux-Acacia et le Robinia viscosa, ou des hybrides de ces deux dernières espèces. On ignore leur origine, et leurs caractères n'ont été étudiés jusqu'aujourd'hui que superficiellement.

ROBINIA VISQUEUX. — Robinia viscosa Vent. Hort. Gels. tab. 4. — Duham. ed. nov. 2, tab. 17. — Robinia glutinosa Bot. Mag. tab. 560.

Épines stipulaires, fort courtes. Ramules et pétioles visqueux, glanduleux. Folioles ovales, glabres, mucronées. Grappes dressées, densiflores. Bractées concaves, caduques, sétiferes. Dents calicinales acuminées. Légumes glanduleux.

Arbre haut de 30 à 45 pieds. Ramules, pétioles et pédoncules de couleur purpurine. Feuilles à 11-21 folioles d'un vert foncé en dessus, pâles en dessous. Fleurs inodores, d'un rose très-pâle. Grappes plus courtes que les feuilles. Légume (selon Elliot) lancéolé, mucroné, 3-5-sperme.

Cet arbre croît au bord des torrents, dans les montagnes des Garolines et de la Géorgie. Il est aujourd'hui très-répandu en Europe, et mérite de fixer l'attention des horticulteurs. Ses nombreuses grappes de fleurs paraissent près d'un mois plus tard que celles du Faux-Acacia, lorsque la floraison de la plupart des espèces qui décorent les bosquets est déjà passéc. Son bois, peu différent de celui du Faux-Acacia, peut être employé aux mêmes usages. La multiplication du Robinia visqueux se fait de graines, ou de greffes sur le Faux-Acacia, ou de drageons enracinés.

ROBINIA HISPIDE. — Robinia hispida Linn. — Duham. ed. nov. 2, tab. 18. — Bot. Mag. tab. 311. — Mill. Icon. tab. 244.

Épines stipulaires nulles. Rameaux, pédoncules, calices et légumes hérissés de poils roides, rougeâtres. Folioles arrondies ou obovales, mucronées, presque glabres. Grappes très-lâches, pendantes. Dents calicinales acuminées.

Arbrisseau haut de 3 à 6 pieds. Racines rampantes, trèslongues. Rameaux étalés, un peu inclinés. Feuilles à 13-15 folioles alternes, pétiolulées. Fleurs purpurines ou d'un rose trèsvif. Calice court, d'un brun roussâtre.

Cette espèce croît dans les montagnes de la Caroline. C'est à Lemonnier, dit M. Desfontaines, que les amateurs d'horticulture doivent ce charmant arbrisscau, l'un des plus beaux ornements de nos parterres, lorsque, au retour du printemps, il est paré de son feuillage et couvert de ses belles grappes de sleurs, qui sont inodorcs, mais qui brillent du plus vif éclat. On ne le voit presque jamais fructifier dans nos climats. Il se greffe en fente ou en écusson sur le Faux-Acacia; comme son bois est cassant, il faut le greffer très-bas, recouvrir la souche de terre et l'appuyer avec des tuteurs, ou bien l'abriter contre un mur: sans quoi, il court risque d'être brisé par les vents, ou même par son propre poids, quand il est chargé de fleurs.

Le Robinia macrophylla des pépiniéristes diffère du Robinia hispide en ce qu'il est plus grand dans toutes ses parties, que

ses folioles sont plus ovales, et que ses pédoncules et ses calices sont lisses. Cette espèce ou variété n'est pas rare dans les jardins.

ROBINIA ROSE. — Robinia rosea Elliot, Bot. of South Carolina and Georgia, vol. 2, p. 243.

Arbrisseau de 3 pieds, non hispide. Stipules spinescentes. Folioles elliptiques, pubescentes en dessous ainsi que les pétioles et les ramules. Pétales de couleur rose.

ROBINIA NAIN. - Robinia nana Elliot, l. c.

Toute la plante haute à peine d'un pied. Fleurs roscs.

Cette espèce et la précédente croissent dans les landes sabionneuses de la Caroline méridionale et de la Géorgie. Le Robinia rose est cultivé en Angleterre depuis 1812. Il est à regretter que ces deux arbustes curieux n'existent pas encore dans les collections du continent.

Genre SESBANE. — Sesbania Pers.

Calice à 5 divisions plus ou moins profondes, presque égales. Étendard arrondi, condupliqué, plus grand que la carène. Étamines diadelphes. Légume comprimé ou cylindracé, grêle, cloisonné transversalement, mais inarticulé.

Arbrisseaux ou herbes. Stipules inadhérentes, lancéolées. Feuilles paripennées, multifoliolées; pétiole sétifere au sommet. Pédoucules axillaires. Fleurs jaunatres, en grappe.

Genre appartenant presque exclusivement à la zone équatoriale. On en connaît dix-sept espèces; voici celles qui offrent de l'intérêt.

Sesbane d'Égypte. — Sesbania ægyptiaca Pers. — Sesban, Prosp. Alp. p. 82, Ic. — Eschynomene Sesban Linn. — Coronilla Sesbania Willd.

Folioles linéaires-oblongues, obtuses, mucronulées, glabres. Grappes multiflores. Légumes toruleux, subcylindracés, 2 fois plus longs que le pétiole.

Tiges ligneuses, rameuses, hautes de 4 à 6 pieds. Calice court,

à 5 dents égales. Corolle petite, jaune. Étendard obcordiforme, tacheté de noir.

Cette plante croît en Égypte, où elle est employée pour former des haies. En moins de trois ans sa tige acquiert la grosseur du bras: grande ressource pour un pays où il n'existe guère d'autre bois de chauffage.

Sessane a fleurs ponctuées.—Sesbania picta Pers.—Bot. Reg. tab. 873. — Eschynomene picta Cav. Ic. 4, tab. 314.

Folioles linéaires ou linéaires-oblongues, obtuses, échancrées ou mucronulées. Stipules subulées, persistantes. Grappes multiflores, penchées. Corolle 3 fois plus longue que le calice. Légumes filiformes, légèrement comprimés, toruleux, 2 fois plus longs que le pétiole.

Arbrisseau de 5 à 6 pieds de haut. Corolle jaune; étendard marbré de brun et de noir à la face supérieure.

Cette espèce croît dans la Nouvelle-Espagne. On la cultive dans les serres comme plante d'ornement.

Sesbane Textile. — Sesbania cannabina Pers. — Coronilla cannabina Willd.

Folioles linéaires, obtuses, mucronulées; pétiole lisse. Pédoncules uniflores, géminés. Légumes filiformes, comprimés.

Herbe annuelle, un peu velue. Légumes fort longs, linéaires. Cette espèce croît dans l'Inde. Ses tiges fournissent une filasse aussi bonne que celle du chanvre.

## Genre HERMINIÉRA. — Herminiera Guill. et Perrott.

Calice biparti: lobes inégaux, carénés, pointus. Pétales presque égaux: étendard arrondi; ailes dolabriformes; carène dipétale, cuculliforme. Étamines 10, monadelphes: gaîne fendue antérieurement jusqu'à la base, et postérieurement jusqu'au milieu. Légume linéaire-oblong, contourné en spirale, comprimé, subtoruleux, 6-10-sperme.

L'espèce que nous allons faire connaître constitue à elle seule le genre.

HERMINIÉRA A BOIS LÉGEB. — Herminiera elaphroxylon Guill. et Perrott. in. Fl. Seneg. 1, p. 201, tab. 51.

Petit arbre haut de 8 à 10 pieds. Tronc de la grosseur de la cuisse, ou plus. Rameaux cylindriques, striés, hérissés (de même que les pétioles) d'aiguillons coniques, rectilignes, durs, jaunâtres. Feuilles paripennées, à 10-20 paires de folioles alternes, ovales-oblongues, échancrées, légèrement pubescentes, longues de 4 à 6 lignes, sur 2 lignes de large. Stipules grandes, lancéolées, persistantes. Fleurs grandes, de couleur orange, disposées en grappes plus courtes que les feuilles.

Cet arbre est indigène au Sénégal, où les nègres lui donnent le nom de Bilor. M. Perrottet dit que son tronc acquiert souvent un diamètre de six pouces, et qu'alors il est susceptible d'être débité en planches d'une excessive légèreté. Il doit cette propriété à la grande quantité de tissu cellulaire spongieux dans lequel sont plongées les fibres ligneuses, qui cependant sont disposées par couches concentriques, et présentent la structure du bois des Dicotylédones. Les nègres coupent ce bois par tronçons, d'environ un pied de long, qu'ils attachent en guise de liége à leurs filets.

## Genre AGATI. — Agati Rheed. — Adans.

Calice campanulé, tronqué, à 5 sinus arrondis. Étendard ovale-oblong. Ailes oblongues, plus longues que l'étendard. Carène rectiligne, dicéphale. Étamines diadelphes, peu saillantes: gaîne biauriculée à la base. Style filiforme, rectiligne. Légume linéaire, comprimé, retréci à la base, bivalve, isthmé, polysperme. Graines solitaires dans chaque séparation, comprimées, ovales.

Arbres. Stipules lancéolées. Feuilles paripennées, multifoliolées. Grappes pauciflores, subsessiles. Fleurs très-grandes.

Les deux espèces dont nous allons parler constituent à elles seules le genre.

AGATI GRANDIFLORE. — Agati grandiflora Desy. — Hort.

Malab. 1, tab. 51. — Rumph. Amb. 1, tab. 76. — Eschynomene grandiflora Linn. — Sesbania grandiflora Poir.

Folioles glabres, oblongues, échancrées. Grappes 3-5-flores. Légumes rectilignes, comprimés.

Arbre de 20 à 30 pieds de haut. Tronc épais, ramifié des le milieu. Rameaux dressés.

Cette espèce croît dans l'Inde et dans les Moluques; selon Forskal, on la retrouve en Arabie, si toutefois l'espèce observée par ce botaniste n'est pas différente de celle de Rheede et de Rumphius, nommée Agati sur la côte de Malabar, et Touri dans les Moluques. Probablement il n'existe pas de Papilionacée à fleurs plus volumineuses, car celles de l'Agati ont quatre à cinq pouces de long, sur deux à trois pouces de large. La corolle, blanche avant l'anthèse, passe successivement au jaune, au rose et au pourpre. La dimension de la gousse répond à celle de la fleur: quoique à peine de la largeur d'un doigt, elle atteint un pied et demi à deux pieds de long. Les graines sont comestibles et se rapprochent des Haricots par leur saveur. Dans les Moluques, on mange aussi les fleurs cuites.

AGATI A FLEURS ÉCARLATES. — Agati coccinea Desv. — Rumph. Amb. 1, tab. 77. — Æschynomene coccinea Linn. — Sesbania coccinea Poiret.

Folioles oblongues, échancrées, pulvérulentes. Grappes subtriflores. Légumes filiformes, subtétragones, toruleux, légèrement arqués.

Cette espèce, indigène aux Moluques, forme un arbre moins élevé, mais plus touffu que le précédent. Ses fleurs, d'une belle couleur écarlate, sont aussi moins grandes, et ses légumes ne mesurent qu'environ quinze pouces de long. Les graines servent d'aliment aux Malais.

### Genre PISCIDIA. — Piscidia Linn.

Calice campanulé, quinquéfide. Carène obtuse. Étamines monadelphes: le dixième filet libre à la base. Style filiforme,

glabre. Légume stipité, linéaire, tétraptère, isthmé. Graines ovales, comprimées; hile latéral; radicule oncinée.

Arbres. Feuilles imparipennées. Fleurs panachées de blanc et de pourpre, disposées en panicules terminales.

Les Piscidia sont ainsi nommés parce que leurs feuilles et leurs écorces possèdent à un haut degré la propriétési fatale aux poissons, que nous avons déjà signalée dans plusieurs Téphrosia. Les deux espèces suivantes constituent à elles seules le genre.

Piscidia Érythrine. — Piscidia Erythrina Linn. — Lunan. Hort. Jam. 1, p. 269. — Sloane, Jam. 2, tab. 176, fig. 4 ct 5.

Folioles ovales ou arrondies, pointues, très-entières, coriaces. Stipe du légume 3 fois plus long que le calice; ailes interrompues.

Arbre haut d'une trentaine de pieds, ou plus. Fleurs naissant avant les feuilles.

Cet arbre, fort commun à la Jamaïque, y porte le nom de Dogwood. Son bois, pesant, d'un grain serré et de couleur brunâtre, est regardé dans l'île comme l'un des meilleurs pour les constructions. L'écorce de la racine est la partie la plus énergique pour étourdir les poissons; on l'emploie très-fréquemment à cet usage. P. Browne remarque que les anguilles résistent quelque temps à son action délétère.

Piscidia de Carthagène. — Piscidia carthagenensis Jacq. — Lunan. Hort. Jam. 1, p. 270.— Plum. ed. Burm. tab. 133, fig. 2.

Folioles obovales. Stipe du légume un peu plus long que le calice; ailes continues. — Fleurs naissant après les feuilles.

Cette espèce croît dans l'Amérique méridionale, où elle est employée aux mêmes usages que la précédente.

Genre CARAGAN. - Caragana Lamk.

Calice campanulé ou tubuleux, quinquédenté, gibbeau à

la base. Pétales presque égaux. Carène obtuse, rectiligne. Étendard arrondi, ployé. Étamines diadelphes. Style glabre. Stigmate tronqué. Légume non stipité, cylindracé, mucronulé, polysperme.

Arbrisseaux. Feuilles paripennées; folioles petites, mucronulées. Stipules souvent spinescentes. Fleurs jaunes; pédicelles solitaires ou fasciculés axillaires.

Ce genre, confondu par Linné avec les Robinia, se compose d'une quinzaine d'arbrisseaux plus ou moins élevés, qui forment un des traits caractéristiques de la flore des steppes de la Sibérie et des plateaux de l'Asie centrale. On ne trouve guère dans ces immenses plaines d'autres Papilionacées ligneuses, et souvent, au rapport des voyageurs, les Caragans en constituent à eux seuls toute la végétation. Au printemps, ces plantes se couvrent d'une innombrable quantité de fleurs d'un beau jaune. Plusieurs espèces décorent nos jardins; on cultive assez généralement les suivantes.

GARAGAN ALTAGANE. — Caragana Altagana Poir. — Dec. Prodr. — L'Hérit. Stirp. tab. 76.

Feuilles à 6-8 paires de folioles glabres, obovales arrondies, rétuses; pétioles mutiques, non persistants. Stipules spinescentes, persistantes. Pédicelles solitaires. Légumes un peu comprimés.

Buisson de 5 à 8 pieds de haut; indigène en Daourie.

CARAGAN A PETITES FEUILLES. — Caragana microphylla Dec. Prodr. — Robinia microphylla Pallas, Astrag. — Robinia Altagana var. Pall. Fl. Ross. tab. 52, fig. lateral.

Feuilles à 5-7 paires de folioles elliptiques ou obovales, mucronulées, pubescentes (les adultes presque glabres). Stipules recourbées, horizontales, spinescentes, persistantes. Pétioles mucronés-piquants, non marcescents. Pédicelles solitaires, articulés au-dessus du milieu. — Arbrisseau touffu, haut de 3 à 4 pieds.

Cette espèce croît dans les steppes arrosées par le Sélenga et dans les plaines situées au pied de l'Altaï.

CARAGAN ARBORESCENT. — Caragana arborescens Lamk. — Robinia Caragana Linn. — Duham. ed. nov. 2, tab. 19. — Robinia Altagana Pall. Fl. Ross. tab. 52, fig. intermed.

Feuilles à 4-8 paires de folioles elliptiques, mucronulées, velues (les adultes glabres). Stipules subspinescentes. Pétioles mucronés-piquants ou presque mutiques, non marcescents. Pédicelles fasciculés, articulés au-dessus du milieu.

Cette espèce croît dans presque toute la Sibérie, excepté dans les régions arctiques. Elle est fort commune dans nos jardins, où elle devient un petit arbre haut d'une vingtaine de pieds. On s'en sert aussi pour greffer les autres espèces du genre. Les Tartares et les Kalmouks en mangent les graines.

CARAGAN CHAMLAGU. — Caragana Chamlagu Lamk. — L'Hérit. Stirp. tab. 77. — Duham. Arb. 2, tab. 21.

Rameaux inclinés. Feuilles à 2 paires de folioles distantes, ovales ou obovales, glabres. Stipules (horizontales) et pétioles spinescents. Pédicelles solitaires. Fleurs pendantes.

... Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds, tout à fait glabre. Fleurs grandes, d'un jaune vif, passant au rouge après l'anthèse.

Cette espèce, très-distincte par la couleur de ses fleurs ainsi que par leur grandeur, est originaire de la Mongolie chinoise.

CARAGAN FRUTESCENT. — Caragana frutescens Dec. Prodr. — Sweet, Brit. Flow. Gard. 3, tab. 227. — Caragana digitata Lamk. — Robinia frutescens Linn. — Pall. Fl. Ross. tab. 45.

Feuilles à 2 paires de folioles rapprochées, obovales-cunéiformes, un peu échancrées, mucronées. Stipules membranacées. Pétioles piquants. Pédicelles solitaires, articulés au-dessus du milieu. Calices pubescents, velus aux bords.

Arbrisseau touffu, haut de 4 à 6 pieds. Fleurs d'un jaune vif. Cette espèce croît en Crimée, ainsi que dans les steppes caspiennes et en Sibérie.

CARAGAN GRANDIFLORE. — Caragana grandiflora Dec. Prodr.

Feuilles à 2 paires de folioles très-rapprochées, cunéiformesoblongues. Stipules et pétioles spinescents. Pédicelles solitaires, de la longueur du calice.

Arbrisseau touffu, haut de 2 à 4 pieds. Fleurs d'un jaune vif, longues d'un pouce.

Cette espèce est originaire de la Géorgie.

CARAGAN PYGMÉE. — Caragana pygmæa Dec. Prodr. — Bot. Reg. tab. 1021. — Robinia pygmæa Linn. — Pall. Flor. Ross. tab. 45.

Feuilles à 2 paires de folioles très-rapprochées, glabres, linéaires-cunéiformes, obtuses, mucronulées. Stipules et pétioles spinescents. Pédicelles solitaires, articulés au-dessous du milieu. Calices glabres, légèrement velus aux bords.

Arbuste rameux, haut de 2 à 3 pieds, très-épineux. Rameaux diffus, feuillus.

Cette espèce croît en Daourie et dans les steppes situées au midi des chaînes altaïques.

CARAGAN ÉPINEUX. — Caragana spinosa Dec. Prodr. — Caragana ferox Lamk. — Duham. ed. nov. 2, tab. 20. — Robinia spinosa Linn. — Robinia ferox Pall. Fl. Ross. t. 44.

Feuilles à 2-4 paires de folioles cunéiformes-linéaires, mucronées. Stipules sétacées spinescentes, persistantes. Pétioles persistants, spinescents. Fleurs solitaires, subsessiles. Calices glabres, velus aux bords. Légumes glabres.

Arbrisseau très-touffu, haut de 2 à 4 pieds, hérissé de longues épines roides. Fleurs jaunes.

Cette espèce habite les steppes altaïques, la Daourie et toute la Mongolie chinoise. Peu d'arbustes sont plus propres à former des haies impénétrables. On l'emploie fréquemment à cet usage aux environs de Pékin.

CARAGAN FAUX-TRAGACANTHE. — Caragana tragacanthoides Poir. — Robinia tragacanthoides Willd.—Pall. Nov. Act. Petrop. v. 10, p. 371, tab. 7.—Pall. Astrag. p 155, tab. 86.

Feuilles à 2-4 paires de folioles oblongues, soyeuses, piquantes. Stipules et pétioles spinescents, persistants. Pédicelles solitaires, courts. Calices et légumes couverts d'un duvet incane. — Arbuste très-rameux, armé de fortes épines recourbées.

Cette espèce croît sur les rochers granitiques des montagnes altaïques et daouriennes. Elle est remarquable par son aspect semblable à celui de la *Tragacanthe*.

CARAGAN A CRINIÈRES. — Caragana jubata Poir. — Robinia jubata Pall. Nov. Act. Petrop. v. 10, tab. 6, et Astrag. p. 113, tab. 85.

Feuilles à 4 ou 5 paires de folioles oblongues-lancéolées, laineuses aux bords. Stipules sétacées. Pétioles subspinescents, persistants: les adultes réfléchis, filiformes. Fleurs solitaires, subsessiles. Légumes glabres.

Arbuste diffus, feuillu, très-épineux, à peine haut d'un pied. Fleurs rougeâtres.

Cette plante croît dans la Daourie. Ses pétioles, qui persistent pendant plusieurs années sous la forme de longs crins roides, lui donnent un aspect tout particulier.

## Genre HALIMODENDRE. - Halimodendron Fisch.

Calice urcéolé, campanulé, quinquédenté. Corolle, étamines et pistil comme dans les Caragans. Légume stipité, bouffi, subovoide, oligosperme, à suture séminifère déprimée.

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante.

Halimodendre argenté. — Halimodendron argenteum Fisch. — Dec. Prodr. — Robinia Halodendron Linn. fil. — Pall. Flor. Ross. tab. 46, — Bot. Mag. tab. 1016.

β? Robinia triflora L'Hérit. Stirp. 12b. 162.

Buisson haut de 4 à 8 pieds. Rameaux grêles, blanchâtres, armés d'épines stipulaires et pétiolaires. Feuilles à 2-4 paires de folioles soyeuses-argentées, eunéiformes-oblongues ou spathulées, mucronées. Pédoncules biflores ou triflores, latéraux. Fleurs roses.

La variété  $\beta$  diffère par ses folioles vertes aux deux faces, et par ses pédoncules toujours triflores. Sweet la regarde comme une espèce distincte.

Cet arbrisseau, que l'on cultive souvent dans les jardins, habite les déserts salins de la Sibérie méridionale, de la Soongarie et des régions voisines de la mer Caspienne. Au mois de mai, tous ses rameaux sont inclinés sous le poids des fleurs qui les couvrent, et son feuillage satiné n'est pas moins élégant.

## Genre CALOPHAQUE. — Calophaca Fisch.

Calice tubuleux, quinquéfide. Carène obtuse. Style barbu à la base, rectiligne, onciné au sommet. Stigmate terminal. Légume non stipité, oblong, bouffi, mucroné, uniloculaire, hérissé de poils glandulifères.

Ce genre est limité à l'espèce suivante.

CALOPHAQUE DU YOLGA. — Calophaca volgarica Fisch. — Dec. Prodr. — Wats. Dendr. Brit. tab. 83. — Cytisus pinnatus Pallas, Fl. Ross. tab. 47. — Cytisus volgaricus Linn. fil. — Duham. ed. nov. v. 5, tab. 48. — Colutea volgarica Lamk.

Arbrisseau très-rameux. Tiges longues, flexibles. Feuilles imparipennées, à 13-21 folioles ovales, ou ovales-elliptiques, ou arrondies, veloutées en dessous. Stipules lancéolées. Grappes lâches, axillaires, longuement pédonculées. Pédoncules, pédicelles, bractéoles et calices pubescents, parsemés de poils glanduleux. Fleurs courtement pédicellées, d'un jaune d'or, de la grandeur de celles du Baguenaudier.

Cet arbrisseau élégant, indigène dans la Russie méridionale, décore fréquemment nos jardins.

#### Genre BAGUENAUDIER. - Colutea Linn.

Cálice cupuliforme, quinquédenté. Étendard ample, déployé, suborbiculaire, muni à la base de deux callosités. Étamines diadelphes. Style barbu à la face postérieure. Stigmate onciné, latéral. Légume stipité, vésiculeux, cymbiforme, membraneux.

Arbrisseaux non épineux. Feuilles imparipennées. Sti-

pules petites, caulinaires. Grappes axillaires, laches, p

Ce genre se trouve maintenant réduit à quatre esp indigènes en Europe et en Orient. Toutes les espèces tiques que Linné comprenait dans le *Colutea* sont repa à d'autres genres, ou en constituent de nouveaux.

La facilité avec laquelle les Baguenaudiers viennen les terrains les plus arides, leur port élégant, joint à l gue durée de leur floraison et à la singularité de leurs : font cultiver ces arbustes dans toutes les plantations d ment.

BAGUENAUDIER COMMUN. — Colutea arborescens Lis Duham. ed. nov. 1, tab. 22. — Bot. Mag. tab. 81.

Folioles elliptiques, rétuses, glauques en dessous. Péde sex- ou pluriflores. Bosses de l'étendard peu saillantes. Le non béants.

Buisson haut de 10 à 15 pieds. Fleurs d'un jaune foncé Cette espèce, indigène en France et dans tout le n l'Europe, prospère même dans les terrains de pure crafeuilles sont purgatives et peuvent remplacer le Séné. La nes, selon M. Loiseleur Deslongchamps, sont émétiques à d'un scrupule.

BAGUENAUDIER A FLEURS ROUGEATRES. — Colutea c Ait. — Colutea orientalis Lamk. — Duham. ed. n tab. 23. — Colutea sanguinea Pall.

Folioles obovales ou obcordiformes, mucronées, écha glauques aux deux faces. Pédoncules 4- ou 5-flores. Bo l'étendard peu saillantes. Légumes béants au sommet.

Arbrisseau haut de 4 à 6 pieds. Fleurs rougeâtres. É tacheté de jaune à la base.

Gette espèce croît dans l'Archipel, dans l'Asie min dans le Caucase. On en forme souvent des haies dont l'as très-agréable.

BAGUENAUDIER D'ALEP. — Colutea haleppica La Schmidt, Arb. tab. 120. — Colutea Pocockii Ait. — ( istria Mill. Ic. tab. 100. Folioles clliptiques-arrondies, mucronées. Pédoncules triflores. Bosses de l'étendard saillantes, ascendantes. Légume non béant. Arbrisseau haut de 4 à 5 pieds. Fleurs jaunes. Légumes rougeâtres.

Genre SUTHERLANDIA. — Sutherlandia R. Br.

Ce genre diffère du précédent par son étendard non calleux et ployé. Il renferme deux sous-arbrisseaux du cap de Boune-Espérance, cultivés très-fréquemment dans les collections d'orangerie, à cause de leurs fleurs d'un écarlate très-brillant et de leur feuillage argenté. L'espèce suivante est très-commune.

SUTHERLANDIA FRUTESCENT.—Sutherlandia frutescens R. Br.—Colutea frutescens Linn.—Mill. Ic. tab. 99.—Bot. Mag. tab. 81.

Tiges hautes de 1 à 2 pieds, couvertes, ainsi que les feuilles et les calices, d'un duvet satiné. Folioles oblongues ou elliptiques, obtuses. Grappes 4-6-flores.

Genre SWAINSONIA. — Swainsonia Salisb.

Calice quinquédenté, calleux. Étendard ample, déployé. Carène obtuse, un peu plus longue que les ailes. Étamines diadelphes. Stigmate terminal. Style barbu à la face inférieure. Légume bouffi.

Sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées. Grappes axillaires, multiflores. Fleurs pourpres ou écarlates.

Ce genre appartient à la Nouvelle-Hollande et ne renferme que quatre espèces. Celles dont nous allons faire mention sont cultivées en serre tempérée, comme plantes d'ornement.

SWAINSONIA A FEUILLES DE CORONILLE. — Swainsonia coronillifolia Salisb. — Bot. Mag. tab. 1725. — Herb. de l'Amat. vol. 3.

Tiges suffrutescentes, dressées. Feuilles à 19-23 folioles ovales, obtuses. Filets persistants, un peu plus longs que le stipe de l'ovaire. — Fleurs d'un rose vif, se succedant depuis juin jusqu'en octobre.

SWAINSONIA A FEUILLES DE GALÉGA. — Swainsonia galfolia Ait. Hort. Kew. — Colutea galegifolia Sims, Bot. A tab. 139. — Vicia galegifolia Andr. Bot. Rep. tab. 792 Herb. de l'Amat. vol. 3.

Tiges suffrutescentes, dressées. Feuilles à environ 19 fol ovales, échancrées. Filets persistants, plus courts que le stip l'ovaire. — Fleurs écarlates.

### Genre LESSERTIA: — Lessertia Dec.

Calice semi-quinquéfide. Étendard déployé. Carène ob Étamines diadelphes. Stigmate capitellé. Style barb sommet. Légume comprimé ou bouffi, scarieux, ind cent, oblique.

Herbes ou rarement sous-arbrisseaux. Feuilles imparinées. Fleurs violettes ou roses, pendantes, petites, dispen grappes axillaires longuement pédonculées.

Ce genre, confondu par Linné avec les Colutea, est pre au cap de Bonne-Espérance et renferme une ving d'espèces. Nous allons en signaler quelques-unes que gance de leurs fleurs a fait admettre dans les collectio serre tempérée.

Lessertia annuel. — Lessertia annua Dec. Prodr.—'Exot. Flor. tab. 84. — Commel. Hort. 2, tab. 44.

Feuilles à 9 ou 11 folioles glabres, échancrées: les rieures oblongues; les supérieures linéaires. Grappes plus le que les feuilles. Calices dibractéolés, poilus. Légumes be comprimés.

Herbe annuelle, d'un pied de haut. Fleurs nombreuses pourpre noirâtre.

Lessertia vivace. — Lessertia perennans Dec. — Coperennans Jacq. Hort. Vind. 3, tab. 3.

Folioles ovales-oblongues, soyeuses en dessous, puber en dessus. Grappes subterminales, multiflores, plus longu les feuilles. Calices non bractéoles. Légumes comprimés, st

Herbe vivace. Tiges dressées, simples, hautes de pieds. Fleurs panachées de pourpre et de rose, très-nombi Grappes rapprochées en corymbe terminal. LESSERTIA ÉLÉGANT.— Lessertia pulchre Hook. in Bot. Mag. tab. 2064.

Feuilles à environ 45 folioles ovales, pointues, presque glabres. Grappes unilatérales, subcapitulées; pédoncules plus longs que les feuilles.

Sous-arbrisseau. Stipules ovales-lancéolées. Bractées petites, lancéolées. Fleurs longues de plus d'un demi-pouce. Calice couvert de poils noirs. Étendard profondément bilobé, rose et veiné de pourpre. Carène d'un pourpre noirâtre.

Lessertia frutescent. — Lessertia fruticosa Lindl. in Bot. Reg. tab. 970.

Feuilles à 5 ou 6 paires de folioles linéaires, obtuses, poilues ainsi que la tige, les pétioles, les pédoncules et les calices. Grappes dressées, très-lâches, un peu plus longues que les feuilles. Légumes obovales, non stipités, 4-spermes.

Sous-arbrisseau, haut de 1 à 2 pieds. Corolle lavée de pourpre et de violet.

# Section V. ASTRAGALÉES. — Astragaleæ Adans. — Dec.

Légume biloculaire ou semi-biloculaire par le rentrement des bords de l'une des sutures. Étamines diadelphes. Feuilles pennées : les primordiales alternes.

Genre ASTRAGALE .- Astragalus Linn.

Calice quinquédenté. Carène obtuse. Légume biloculaire ou semi-biloculaire par le rentrement de la suture inférieure.

Tiges ligneuses ou herbacées. Stipules libres, ou adhérentes au pétiole. Feuilles imparipennées. Fleurs jaunes, ou rouges, ou bleues, axillaires, tantôt solitaires, tantôt en grappes, ou en épis, ou en capitules.

La plupart des Astragales n'intéressent que le botaniste. Quelques-uns cependant sont très-curieux, parce qu'ils produisent la Gomme Adragante; d'autres se font remarquer par la beauté de leurs fleurs. Nous ne parlerons ici que des espèces les plus notables. a) Tige ligneuse. Stipules adnées. Pétioles persistant spinescents.

Astragale gummifère. — Astragalus gummifer L. Journ. de Physique, 1790, p. 46, Ic.

Feuilles à 9-13 paires de folioles linéaires-oblongues, bres. Fleurs axillaires, sessiles, agrégées. Calices quinqués laineux de même que les légumes. — Fleurs jaunes.

Cet arbrisseau croît dans le Liban. M. de Labillardière s'assurer sur les lieux que c'est l'une des espèces qui produ de la Gomme Adragante.

ASTRAGALE D'OLIVIER. — Astragalus verus Oliv. Vo vol. 3, tab. 44.

Feuilles à 17 ou 19 folioles linéaires, mucronées, pc Fleurs axillaires, sessiles, agrégées. Calice cotonneux dents obtuses. — Fleurs jaunes.

Arbuste très-touffu, n'excédant guère 2 ou 3 pieds de Tige d'environ un pouce de diamètre. Branches écailleuses et sées d'épines formées par les anciens pétioles durcis.

Cette espèce croît dans le nord de la Perse. La Gomme gante, qui en découle abondamment, est récoltée, et on l'e en Russie, dans l'Inde, à Bassora et à Bagdad. Aucunc espèce, selon Olivier, ne produit une aussi grande quan gomme.

Astragale de Candie. — Astragalus creticus Lamk. - Astrag. tab. 33.

Feuilles à 11-17 folioles oblongues, pointues, coton Calices à 5 lanières subulées, plumeuses, débordant la — Fleurs purpurines, striées.

Cette plante croît dans l'île de Candic et dans l'Asie n Selon Tournefort, il en suinte de la Gomme Adragante, quantité peu considérable.

Astragale du Caucase.—Astragalus caucasicus Patrag. tab. 2.

Feuilles à 11-15 folioles linéaires-oblongues, coto grisâtres. Fleurs géminées ou ternées, axillaires, sessiles quinquéfides, laineux. — Fleurs jaunâtres.

Cet Astragale croît en Géorgie, dans les endroits rocailleux du Caucase. Nous avons vu de la Gomme Adragante très-blanche, récoltée sur cette espèce par M. Ravergie, naturaliste-voyageur du Muséum.

Astragalus Tragacantha à Linn. — Pallas, Astrag. tab. 4, fig. 1, 2. — Duham. Arb. ed nov. vol. 2, tab. 100.

Feuilles à 19-23 folioles elliptiques, incanes. Pédoncules axillaires, sub-4-flores, presque aussi longs que les feuilles. Calice tubuleux, courtement 5-denté.

Arbuste touffu, haut d'environ 2 pieds. Fleurs blanches.

Cet Astragale croît dans le midi de la France et sur presque tout le littoral de la Méditerranée. On le nomme vulgairement Adragant, parce qu'on croyait autrefois à tort qu'il produisait de la Gomme Adragante. Le port de l'espèce est assez particulier pour la faire planter sur les rochers des jardins paysagèrs.

b) Stipules libres. Tiges herbacees. Fleurs en épis axillaires.

ASTRAGALE RÉGLISSE. — Astragalus glycyphyllos Linn. — Flor. Dan. tab. 1108. — Engl. Bot. tab. 203.

Tiges couchées. Feuilles à 11 ou 13 folioles ovales, obtuses, mucronées, glabres. Épis ovales-oblongs. Pédoncules plus courts que les feuilles. Légumes glabres, dressés, oblongs, trigones, arqués.

. Herbe vivace à tiges très-longues. Fleurs d'un vert jaunâtre.

Cette espèce habite la plupart des contrées de l'Europe, ainsi que la Sibérie. Elle est connue sous le nom de Réglisse sauvage, à cause de la saveur douceâtre de ses racines et de ses feuilles. Jadis on lui attribuait des qualités médicinales peu estimées aujourd'hui.

Astragale Queue de Renard. — Astragalus alopecuroides Linn. — Mill. Ic. tab. 58. — Astragalus Alopecurus Pall. Astrag. tab. 8.

Tiges dressées. Folioles ovales-lancéolées, pubescentes. Stipules acuminées. Épis ovales-oblongs, sessiles. Calice à 5 lanières subulées, de la longueur de la corolle, laineux ainsi que les légumes. Herbe vivace, haute de 4 à 5 pieds. Épis gres, nombreu très-laineux. Fleurs jaunâtres.

Cette plante, indigène en Sibérie, est propre à orner les gran parterres.

Astragale de Narbonne. — Astragalus narbonensis Gou — Pall. Astr. tab. 10.

Tiges dressées, hérissées de poils mous. Folioles oblongu velues. Épis subglobuleux. Dents calicinales sétacées, plus cou que la corolle, de la longueur du tube.

Herbe vivace, semblable par le port à la précédente. Fle jaunes.

Cet Astragale croît aux environs de Narbonne et en Espa Il mérite d'être cultivé comme plante d'ornement.

ASTRAGALE ESPARCETTE. — Astragalus Onobrychis Lini Jacq. Fl. Austr. tab. 38.

Tiges ascendantes. Folioles linéaires, ou oblongues, ou ovoblongues, pubescentes. Épis oblongs. Étendard 2 fois long que les ailes. Légumes dressés, rectilignes, triquètres,

Herbe vivace, haute d'un demi-pied à un pied. Fleurs y chées de bleu et de violet.

Cette espèce, indigène dans le midi de l'Europe, est cul comme plante de parterre.

c) Stipules adnées. Pétioles inermes. Fleurs en ca itul axilaires.

Astragalus monspessul Linn.—Bot. Mag. tab. 375.—Bot. Cab. tab. 981.—Astra, Polygala Pall, Astr. tab. 83.

Feuilles à 21-41 folioles ovales-lancéolées, décrescentes. aphylles, plus longues que les feuilles radicales, déclinées cendantes. Dents calicinales subulées. Étendard allongé. Lés subcylindracés, grêles, arqués, couverts de poils apprimés

Herbe vivace, touffue, plus ou moins glauque. Fleurs des, purpurines.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est fort p à orner les rocailles.

### III TRIBU, LES HEDYSARÉES, — HEDYSAREÆ Dec.

(Coronillæ et pars Galegearum Bronn. — Coronillæ et pars Phaseolorum Adans.)

Étamines monadelphes ou diadelphes, ou rarement libres. Légume divisé en loges monospermes par des articulations transversales, ou quelquefois uniloculaire. Cotylédons se changeant par la germination en feuilles munies de stomates.

Section Ire. CORONILLÉES. — Coronilleæ Dec.

Fleurs en ombelle. Légumes cylindracés ou comprimés.

Genre CHENILLETTE. — Scorpiurus Linn.

Calice à 5 lobes égaux, pointus. Carène dipétale. Étamines diadelphes. Légume spiralé, à 3-6 articulations sillonnées, relevées de côtes souvent spinelleuses ou tuberculouses.

Herbes annuelles. Stipules membraneuses, linéaires-lancéolées. Feuilles simples, entières, pétiolées. Pédoncules axillaires, plus longs que les feuilles, 1-4-flores. Fleurs jaunes ou rarement rougeâtres.

Ce genre n'offre de curieux que la forme de ses légumes, semblables à une chenille roulée sur elle-même, ou à un limaçon. On mêle ces fruits aux fournitures de salade, pour surprendre les personnes qui ne les connaissent pas. Les botanistes ont décrit sept espèces de Scorpiurus; elles habitent l'Europe australe, la Barbarie et l'Orient. Voici celles que l'on a coutume de cultiver.

GHENILLETTE TUBERCULEUSE. — Scorpiurus muricata Linn. — Moris. Oxon. ser. 2, tab. 11, fig. 4.

Légumes glabres : les côtes intérieures lisses ; les côtes e rieures légèrement tuberculeuses. Pédoncules biflores.

CHENILLETTE SILLONNÉE. — Scorpiurus sulcata Lini Gærtn. Fr. 2, tab. 155.

Légumes glabres : les côtes intérieures lisses ; les côtes rieures munies de 6 à 8 spinules roides, oncinées. Pédon subtriflores.

CHENILLETTE VERMICULAIRE.—Scorpiurus vermiculata!
— Gærtn. Fr. 2, tab. 155.

Légumes glabres : les côtes intérieures presque nulles; les rieures couvertes de tubercules stipités. Pédoncules uniflore

#### Genre CORONILLE. — Coronilla Linn.

Calice campanulé, court, quinquédenté; les 2 dents rieures rapprochées. Pétales à onglets souvent plus long le calice. Carène rostrée. Étamines diadelphes. Légume; cylindracé, à articulations oblongues. Graines oblon

Herbes, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Pédoncules ciflores ou multiflores, axillaires. Fleurs jaunes ou ro tres, pédicellées.

Presque toutes les Coronilles habitent l'Europe aus La beauté de leurs fleurs a valu à plusieurs espèce place dans les jardins. On en connaît une vingtain suivantes sont les plus remarquables.

## a) Tiges ligneuses.

CORONILLE BAGUENAUDIER. — Coronilla Emerus Li Bot. Mag. tab. 445.—Duham. Arb. ed. nov. vol 4, tab. : Emerus major et minor Mill. Ic. tab. 132, fig. 1 et 2.

Feuilles à 7 ou 9 folioles obovales ou obcordiformes. cules subtriflores. Onglets 3 fois plus longs que les calic gumes presque continus.

Buisson de 3 à 5 pieds de haut. Feuilles d'un vert ga pules petites. Fleurs jaunes ; étendard strié de pourpre.

• •

Cet arbrisseau croît en France et dans tout le midi de l'Europe. On en forme, dans les jardins, des massifs et des palissades. Il fleurit d'avril en juin. Ses feuilles sont légèrement purgatives; mais on ne les emploie pas en médecine.

CORONILLE JONCIFORME. — Coronilla juncea Linn. — Bot. Reg. tab. 820. — Bot. Cab. tab. 235. — Barrel. Ic. tab. 133.

Rameaux joneiformes, lisses, peu feuilles. Feuilles à 3-7 folioles linéaires-oblongues, obtuses, un peu charnues. Ombelles 7-8-flores. Onglets un peu plus longs que le calice. Légumes moniliformes, légèrement comprimés.

Arbrisseau glabre et glauque, très-rameux, de 2 à 3 pieds de haut. Fleurs d'un jaune vif, très-nombreuses. Stipules petites.

Cette espèce est indigène dans le midi de la France et dans presquè toute l'Europe australe. Elle résiste avec peine aux hivers du nord de la France; mais elle est fort commune dans les orangeries.

CORONILLE GLAUQUE. — Coronilla glauca Linn. — Bot. Mag. tab. 13. — Duham. ed. nov. vol. 4, tab. 32.

Ramcaux anguleux. Feuilles à 5 ou 7 folioles obovales ou obcordiformes. Ombelles 7-8-flores. Onglets peu saillants. Légumes moniliformes.

Arbrisseau glabre et glauque, très-touffu, haut de 2 à 3 pieds. Stipules petites. Fleurs très-nombreuses, d'un beau jaune.

Cette Coronille, indigène en Sicile et en Provence, est précieuse pour les orangeries à cause de sa floraison prolongée durant presque toute l'année. Les fleurs exhalent, pendant le jour, un parfum très-suave; mais, la nuit, elles sont inodores.

## b) Tiges herbacées.

CORONILLE BIGARRÉE. — Coronilla varia Linn. — Bot. Mag. tab. 258. — Clus. Hist. p. 237, fig. 2. — Schkuhr, Handb. tab. 205.

Tiges diffuses. Stipules sétiformes. Feuilles à 9 - 15 folioles oblongues-lancéolées, mucronées (la première paire presque basi-

laire dans les feuilles supérleures). Ombelles multiflores. gumes moniliformes, subtétragones.

Herbe bisannuelle, glabre. Tiges rameuses, longues de 3 pieds. Fleurs panachées de blanc, de rose et de violet jeunes légumes pendants, les adultes dressés. Suture supéi sillonnée.

Cette espèce, l'une des plus communes en France ainsi que toute l'Europe, croît de préférence dans les endroits sees e beux des bois, on sur les collines. On la distingue sans p ses fleurs panachées de blanc, de rose et de pourpre. La pest élégante, mais dangereuse: on connaît des exemples d'e sonnements mortels causés par la décoction de ses feuilles ses racines.

CORONILLE DE GÉORGIE. — Coronilla iberica Marse Lodd. Bot. Cab. tab. 789. — Sweet, Br. Fl. Gard. tab. : Schrank, Hort. Monac. tab. 71. — Coronilla cappad Willd.

Tiges ascendantes. Stipules membranacées, ciliolées-dentie Feuilles à 7 ou 9 folioles obovales, rétuses ou échancrées bescentes aux bords. Ombelles 7-8-flores. Onglets un per longs que les calices. Légumes moniliformes, subtétragones

Herbe vivace, touffue, à tiges de 1 à 2 pieds de long. I grandes, jaunes.

Cette espèce, originaire d'Orient, est cultivée à just dans les parterres.

## Genre ORNITHOPE. — Ornithopus Desv.

Calice bractéolé, tubuleux, quinquédenté. Carène fo tite, comprimée. Étamines diadelphes. Légume grêle, primé, arqué: articulations nombreuses, courtes, tror aux deux bouts.

Herbes annuelles. Feuilles imparipennées. Stipule tites, adnées au pétiole. Fleurs en ombelles simples, p sur de longs pédoncules axillaires.

Le nom de ce genre, qui signifie Pied d'oiseau, fai

sion à la forme du légume, tout à fait semblable à une griffe articulée. On ne connaît que deux espèces, indigènes en Barbarie et dans l'Europe australe.

L'Ornithope nain (Ornithopus perpusillus Linn.—Fl. Dan. tab. 730. — Engl. Bot. tab. 369) est commun dans les endroits sablonneux de toute la France. C'est une herbe à tiges couchées et filiformes, souvent à peinc longues de quelques pouces. Ses feuilles sont composées d'un grand nembre de folioles obovales ou arrondies, et ses fleurs, jaunâtres ou violettes, sont fort petites.

Genre HIPPOCRÉPIDE. — Hippocrepis Linn.

Calice campanulé, à 5 lobes étroits et pointus. Carène dipétale. Étamines diadelphes. Légume comprimé, arqué: articulations en forme de fer à cheval.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées. Pédoncules axillaires, tantôt simples et presque nuls, tantôt allongés et portant plusieurs fleurs disposées en ombelle.

Ce genre est curieux par la structure de son fruit, qui représente une suite de fers à cheval soudés bout à bout. Les huit espèces connues habitent les contrées voisines de la Méditerranée; une seule d'entre elles s'avance jusque dans l'Europe moyenne. Voici celles qu'il convient de citer.

HIPPOCRÉPIDE COMMUNE. — Hippocrepis comosa Linn. — Engl. Bot. tab. 31. — Jacq. Austr. tab. 431.

Tiges touffues, diffuses. Folioles obovales ou cuneiformesoblongues, tronquées. Pédoncules très-longs, multiflores. Légumes pédicellés, sinués au bord extérieur.

Herbe vivace, glabre, touffue. Tiges longues de 1 à 2 pieds. Fleurs jaunes. Graines arquées.

Cette espèce embellit les prairies sèches de l'Europe moyenne et de l'Europe australe; on la retrouve en Barbarie.

Hippocrépide des Baléares.— Hippocrepis balearica Linn. — Jacq. Ic. Rar. 1, tab. 149.

Tiges suffrutescentes, dressées. Pédoncules plus longs que les

feuilles, multiflores. Légumes glabres, légèrement arqués, dicellés.

Sous-arbrisseau haut de 2 à 3 pieds. Feuilles glauques, gla ou quelquefois poilues de même que les calices. Fleurs jau nombreuses.

Cette espèce, indigène dans les Baleares, orne les orange

Section II. ONOBRYCHÉES. — Onobrycheæ Bartl. • Euhedysareæ Dec. Prodr.

Fleurs en grappe. Légumes comprimés.

Genre DESMODE. - Desmodium Linn.

Calice dibractéolé, subbilabié: lèvre supérieure bi lèvre inférieure tripartie. Étendard suborbiculaire. Ca obtuse, non tronquée, plus courte que les ailes. Étamines delphes. Légume comprimé, membraneux ou coriace, riarticulé.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles unifoliolées ou liolées-pennées. Folioles stipellées. Grappes terminales dicelles solitaires ou ternés, filiformes, accompagnés obractée. Fleurs blanches, on bleues, ou purpurines.

Ce genre, dans lequel M. De Candolle admet cent tr cinq espèces, est presque exclusivement cantonné dans la équatoriale. Nous n'y voyons que trois espèces d'un ir assez général pour trouver place dans ce recueil.

Desmode oscillant. — Desmodium gyrans Dec. Prod Hedysarum gyrans Linn. — Jacq. Ic. Rar. tab. 562.

Feuilles trifoliolées-pennées; folioles elliptiques-oblongu terminale 4 fois plus longue que les latérales. Grappes non ses, paniculées. Légumes pubescents, membraneux : art tions subtétragones, subdéhiscentes.

Sous-arbrisseau indigène au Bengale, où il porte le ne Buram Chadali. Cette plante offre des phénomènes tout curieux que ceux qu'on observe dans les Sensitives. I liole terminale n'a qu'un mouvement de ginglyme qui-

dépendre de l'action de la lumière; les folioles latérales ont un double mouvement de ginglyme et de torsion, qui s'exécute sans l'intervention apparente d'un stimulant extérieur. Elles tournent continuellement sur leur charnière. Les mouvements sont brusques, interrompus, irréguliers. En même temps qu'elles se meuvent de haut en bas, elles se rapprochent ou s'éloignent de la grande foliole; quelquefois l'une est en repos, tandis que l'autre s'agite. Cette irritabilité est indépendante de la plante-mère; car la feuille, détachée de la tige, continue à en donner des marques. Chaque foliole même, fixée sur la pointe d'une aiguille, se balance encore. Enfin, le pétiole isolé laisse apercevoir un reste d'irritabilité.

Desmode Du Canada.—Desmodium canadense Dec. Prodr.
— Hedysarum canadense Linn. — Cornut. Canad. p. 45, Ic.
— Moris. Oxon. ser. 2, tab. 11, fig. 9.

Feuilles pennées-trifoliolées; folioles ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées, obtuses, mucronulées: la terminale plus grande que les latérales. Grappes terminales, multiflores. Légumes minces, sinueux à l'un des bords, presque rectilignes à l'autre.

Herbe vivace. Tiges dressées, rameuses, poilues, hautes de 3 à 4 pieds. Fleurs purpurines.

Cette espèce, indigène dans l'Amérique septentrionale, est cultivée dans les parterres.

Desmode Pleureur.— Desmodium pendulum Wall. Plant. Asiat. Rar. tab. 94.

Feuilles à 3 folioles canéiformes oblongues, obtuses, mucronulées, nerveuses, velues. Stipules et bractées grandes, scaricuses, aristées. Grappes solitaires, terminales, pendantes. Fleurs géminées. Légumes comprimés, moniliformes, 4-spermes, stipités: articulations réniformes, gibbeuses.

Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Rameaux étalés. Ramules grêles, poilus, pendants. Grappes cylindriques, longues de 5 à 7 pouces, sur un pouce de diamètre. Fleurs violettes, de la grandeur de celles d'un Cytise. Légume grêle, long d'un pouce.

Gette espèce, remarquable par son élégance, croît dans les montagnes de l'Inde septentrionale et du Népaul.

### Genre SAINFOIN. - Hedysarum Linn.

Calice campanulé, partagé en 5 lanières presque ég Étendard ample. Carène obliquement tronquée, beau plus longue que les ailes. Étamines diadelphes. Lég moniliforme, comprimé, à articulations orbiculaires o liptiques.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées, tifoliolées. Fleurs pourpres, ou blanches, ou jaunâtres, posées en grappes axillaires.

Ce genre renferme environ trente espèces, indigène Europe, en Orient, en Barbarie et en Sibérie. La pludes Sainfoins sont remarquables par la beauté de leurs fi Voici les espèces les plus notables.

a) Articulations du légume à disque velu, ou tuberculou rugueux, ou garni de spinules crochues.

SAINFOIN GRANDIFLORE. — Hedysarum grandiflorum P It. 2, p. 743, tab. 21. Ed. gall. App. n. 367, tab. 8 Hedysarum sericeum Marsch. — Hedysarum argen Lamk. (non Linn.)

Folioles elliptiques, soyeuses-incanes en dessous. Calicer longueur des ailes. Carène plus courte que l'étendard. Art tions du légume velues, rugueuses, hérissées de spinule chues.

Herbe vivace, presque acaule. Fleurs grandes, d'un jaune Cette espèce croît dans la Russie méridionale. Elle n'e commune dans nos jardins, quoiqu'elle mérite d'y figurer à de l'élégance de son feuillage et de ses fleurs.

Sainfoin argenté. — Hedysarum argenteum Linn. : Ginel. Sib. 4, tab. 31.

Folioles elliptiques ou ovales, velues en dessus, soy argentées en dessous. Calices plus courts que la corollo. 4 2 fois plus longue que les siles, égale à l'étendard. I lations du légume cotonneuses, tubérculeuses.

Herbe vivace, presque acaule. Fleurs purpurines.

Cotte espèce croît sur les collines calcaires du Caucase et dans la Sibérie méridionale.

SAINFOIN ÉCLATANT. — Hedysarum splendens Fisch. — Ledebour, Ic. Fl. Alt. tab. 52.

Folioles ovales-orbiculaires, poilues en dessus, soyeusesargentées en dessous. Pédoncules plus longs que les feuilles. Grappes oblongues. Ailes débordant le calice. Étendard échancré, plus court que la carène. Légume à 4 articulations suborbiculaires, rugueuses, réticulées, velues.

Herbe vivace. Tiges courtes. Fleurs grandes, d'un jaune pâle. Feuilles à 3-7 folioles.

Cette espèce croît dans les steppes qui s'étendent au midi des chaînes altaïques.

Sainfoin Polymorphe. — Hedysarum polymorphum Ledeb. Ic. Fl. Alt. tab. 51. — Hedysarum roseum Dec. Prodr.

Feuilles multifoliolées; folioles elliptiques ou oblongues, soyeuses ou incanes en dessous. Grappes pédonculées. Carène un peu plus courte que l'étendard, un peu plus longue que les ailes. Légumes dressés: articulations rugueuses, incanes.

Herbe vivace, touffue. Tiges longues d'un pied, ou plus, ou fort courtes dans une variété. Grappes ordinairement longues de 6 à 7 pouces. Fleurs roses, ou purpurines, longues de près d'un pouce.

Cette espèce croît dans l'Altaï.

SAINFOIN A BOUQUETS. — Hedysarum coronarium Linn. — Gærtn. Fruct. 2, tab. 155.

Folioles elliptiques ou arrondies, légèrement pubescentes en dessous et aux bords. Grappes ovales, denses. Ailes 2 fois plus longues que le calice. Légume à 2-5 articulations orbiculaires, spinelleuses, glabres.

Herbe bisannuelle. Tiges ascendantes ou couchées, longues de de 2 à 3 plads. Fouilles à 7-9 folioles. Fleurs d'un pourpre soncé (blanchés dans une variété), odorantes, très-nombreuses.

Cette plante, connue vulgairement sous les noms de Sainfoin de Malte ou Sainfoin d'Espagne, se cultive dans tous les parterres. Elle ne fleurit que la seconde aunée, et il faut la garantir

des fortes gelées. En Espagne et en Calabre, où ce Sainfoin spontanément, il fournit un excellent fourrage pour les besti

SAINFOIN A CAPITULES. — Hedysarum capitatum Des Bot. Mag. tab. 1251.

Folioles linéaires-oblongues, tronquées, apiculées. Épis or arrondis, lâches. Ailcs 2 fois plus longues que le c Légumes à articulations orbiculaires, velues, spinelleuses.

Herbe annuelle. Tiges diffuses, longues d'un demi-pied pied. Feuilles à environ 11 ou 13 folioles. Fleurs grandes rose vif.

Cette espèce est commune en Corse, en Italie et en Barl On la cultive souvent dans les parterres.

Sainfoin flexueux. — Hedysarum flexuosum Lin Schkuhr, Handb. 2, tab. 107.

Folioles elliptiques ou oblongues. Épis ovoïdes. Lé flexueux : articulations suborbiculaires , spinelleuses.

Herbe annuelle. Tiges diffuses, flexueuses, longues c 2 pieds. Feuilles à environ o folioles. Fleurs purpurines.

Cette espèce, originaire d'Orient, est cultivée dans le terres.

## b) Légume à articulations lisses.

Sainfoin foncé. — Hedysarum obscurum Linn. — Fl. Austr. tab. 168.— Loddig. Bot. Cab. tab. 1434.

Folioles elliptiques ou ovales-elliptiques, presque g Grappes allongées. Bractées plus longues que les péd Étendard un peu plus court que la carène, d'un tiers plus que les ailes. Légumes pendants: articulations elliptiques.

Herbe vivace à tiges dressées. Feuilles à 5-9 paires de f Corolle d'un pourpre foncé ou quelquesois blanche, 3 sc grande que le calice.

Cette plante croît dans les Alpes de France, de Suisse triche, etc. Elle mérite d'être cultivée dans les jardins.

SAINFOIN DU CAUCASE. — Hedysarum caucasicum M Flor. Taur. Cauc.

Folioles elliptiques ou oblongues, mucronulées, a Grappes grêles, longuement pédonculées. Bractées plus l

que le pédicelle. Légumes pendants. Étendard un peu plus court que la carène.

Herbe vivace, haute de 1 à 2 pieds. Feuilles à environ 19 folioles. Pédoncules plus longs que les feuilles. Corolle 4 ou 5 fois plus longue que le calice, d'un pourpre vif.

Cette belle plante croît dans le Gaucase. Elle est cultivée au Jardin du Roi, et mérite d'être multipliée pour l'ornement des parterres.

SAINFOIN DE SIBÉRIE. — Hodysarum elongatum Fischer.— Loddig. Bot. Cab. tab. 1401.

Folioles oblongues, mucronulées, légèrement soyeuses en dessous. Pédoncules plus longs que les feuilles. Grappes allongées. Étendard un peu plus court que la carène. Légumes pendants: articulations orbiculaires ou elliptiques, marginées.

Herbe vivace. Tiges dressées, hautes d'environ 2 pieds. Feuilles à 19 ou 21 folioles. Corolle environ 4 fois plus longue que le calice; étendard rose; ailes et carène couleur de chair.

Cette espèce est cultivée dans les parterres.

## Genre ESPARCETTE. — Onobrychis Tourn.

Ce genre ne diffère du précédent, auquel Linné et beaucoup d'autres auteurs l'avaient réuni, que par son légume carcérulaire et inarticulé. Il renferme une trentaine d'espèces, indigènes en Europe, dans l'Afrique boréale, en Orient et en Sibérie.

Voici les espèces assez curieuses pour être citées ici.

a) Légume oblique, à bord denté ou découpé en crête.

Esparcette cultivée.— Onobrachis sativa Lamk.— Engl. Bot. tab. 96. — Jacq. Fl. Austr. tab. 352.

Folioles linéaires-lancéolées ou linéaires-oblongues, pointues ou tronquées et mucronulées, rétrécies à la base. Pédoncules 2 ou 3 fois plus longs que les feuilles. Grappes cylindracées. Ailes

BOTANIQUE. PHAN. T. 1.

plus courtes que le calice. Légumes pubescents, courts, oblique rugueux, dentés aux bords.

Herbe vivace, glabre ou plus souvent velue ou pubetent Tiges ascendantes ou décombantes, longues de 2 à 3 pis Feuilles multifoliolées. Fleurs rougeatres.

L'Esparcette cultivée, aussi nommée Sainfoin ou Bourgog est une des plantes les plus précieuses pour former des prai artificielles dans les sols calcaires et crayeux, trop arides pou culture d'autres fourrages. Elle améliore les terrains médioc M. Yvart a réussi à convertir, par ce moyen, en terres à Fron des champs où, malgré des tentatives antérieures, on n'avar mais pu récolter que du Seigle.

La durée ordinaire de l'Esparcette est de huit à dix ans. n'atteint son développement que la troisième année; son duit commence à diminuer vers la huitième ou la dixième, les terrains calcaires, et vers la septième ou la huitième, dan terrains graveleux. On connaît cependant beaucoup d'exemple champs de Sainfoin existant encore en pleine vigueur cinquans après l'époque du semis, et l'on a déterré dans des carr des racines de cette plante ayant seize à vingt pieds de long.

Lorsqu'on destine une prairie de Sainfoin à être fauchée doit, selon M. Vilmorin, éviter de faire pâturer le regain, su les premières années. Mais il est des cas, particulièrement de mauvais terrains, où on cultive le Sainfoin exprès po pâturage des bêtes à laine. On le sème ordinairement au temps, ou quelquefois en automne, et presque toujours ave grains.

Sir Humphry Davy a trouvé, sur 1000 parties d'Espare 39 parties de matière nutritive, proportion qui est la mêm pour le Trèfle de Hollande et le Petit Trèfle blanc. L'Espa verte est moins dangereuse et bétail que les Trèfles et la zerne.

Espancette Tête de coo. — Onobrychis Caput galli I — Lobel. Ic. 2, p. 81, fig. 1. — Hedysarum Caput galli

Bolioles oblongues ou cunéiformes-obovales, cuspidées, prescentes. Épis pauciflores, longuement pédonculés. Ailes de la longueur du calice. Carène un peu plus courte que l'étendard. Légume hérissé d'aiguillons subulés, presque imbriqués.

Herbe annuelle, diffuse ou ascendante. Tiges longues d'un demi-pied environ. Fleurs d'un rose pâle.

Gette espèce, remarquable par la forme de ses fruits, est commune dans l'Europe australe.

Esparcette Crête de coo. — Onobrychis Crista galli Lamk. — Gært. Fr. 2, tab. 148. — Hedysarum Crista galli Linn.

Folioles cuneiformes oblongues ou obovales, obtuses ou rétuses, pubescentes. Épis pauciflores, longuement pédonculés. Calice de la longueur de la corolle. Ailes et carène presque aussi grandes que l'étendard. Légumes glabres : bord dorsal à crête découpéé en lanières oblongues, planes ; disque rugueux, légèrement spinelleux.

Herbe annuelle à tiges couchées. Fleurs petites, rougeâtres.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est également remarquable par son légume à bord semblable à une crête de coq, d'où lui vient son nom spécifique.

b) Légume semi-circulaire, rugueux et spinelleux au centre, membraneux et denticulé aux bords.

Esparcette de Pallas. — Onobrychis Pallasii Marsch.

Folioles elliptiques-oblongues, pointues, velues ou pubescentes en dessous. Épis cylindriques. Calices velus. Ailes oblongues, plus courtes que le calice. Légumes pubescents, spinelleux.

Herbe vivace. Tiges plus ou moins velues, ascendantes, longues d'environ 2 pieds. Corolle d'un jaune pâle: étendard ample, strié de pourpre.

ESPARCETTE RAYONNANTE. - Onoprychis radiata Marsch.

— Hedysarum radiatum Desf. Ann. du Mus. 12, tab. 13. · Hedysarum Buxbaumii Marsch. Fl. Taur.

Folioles ovales, obtuses, mucronées, hérissées en dessous. Éj cylindriques. Calices et légumes velus. Ailes sagittiformes, pl courtes que le calice.

Herbe vivace. Tiges dressées ou ascendantes, plus ou mo hispides, longues d'environ 2 pieds. Fleurs grandes, denses. ( rolle d'un jaune pâle; étendard strié de nervures purpurines.

ESPARCETTE DE MICHAUX. — Onobrychis Michauxii D Prodr.

Folioles elliptiques-oblongues, mucronées, glabres. Épis all gés, un peu làches. Calices velus. Ailes sagittiformes, plus co tes que le calice. Légumes veloutés.

Herbe vivace. Tige presque glabre, dressée. Fleurs d'un ja pâle; étendard strié.

Cette espèce et les deux précédentes croissent dans le Cauc Elles méritent d'être cultivées comme plantes d'ornement.

#### Genre URARIA. — Uraria Desv.

Calice quinquéparti, subbilabié, à lanières sétacées. rolle ringente; étendard ample, redressé. Étamines dia phes. Légume subspiralé ou flexueux, à articulations me spermes.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées simples. Folioles stipellées. Stipules membraneuses. Pécules axillaires et terminaux. Bractées grandes, caduq imbriquées avant l'anthèse. Pédicelles géminés ou fascici disposés en longues grappes simples ou rameuses.

Ce genre, propre à l'Asie équatoriale, contient sept esp généralement remarquables par l'élégance de leur feuil et de leurs fleurs. En voici les plus notables.

URARIA CORDIFORME. — Uraria cordifolia Wall. Plant. A. Rar. 1, tab. 37.

Feuilles simples, cordiformes-ovales, pointues, velue

dessus, blanchâtres en dessous. Grappes rapprochées en panicules terminales, feuillées à la base. Pédicelles ternés ou fasciculés, hérisses. Légume plus court que le calice, déprimé, spiralé, velu, 2- ou 3-articulé.

Arbrisseau rameux, dressé, haut de 2 à 3 pieds, couvert de poils ferrugineux. Feuilles de la largeur de la main, longues de 8 à 12 pouces. Panicule ample. Grappes lâches, longues de 6 à 8 pouces. Fleurs panachées de jaune et de violet.

Cette plante a été observée par M. Wallich dans l'empire des Birmans, sur les bords de l'Irawaddi.

Unaria Hérissé. — Uraria crinita Desv. — Wall. Plant. Asiat. Rar. 2, tab. 110.

Feuilles à 7 ou 9 folioles subsessiles, opposées, ovalesoblongues, subobtuses, glabres et luisantes en dessus, incanes en dessous. Grappes sessiles, très-longues, denses, cylindracéesclaviformes. Pédicelles géminés, étalés. Légume pubérule, un peu plus long que le calice, à 5 ou 6 articulations lenticulaires.

Arbrisseau à tige haute d'environ 2 pieds. Rameaux et pétioles hérissés de longs poils. Feuilles longues d'un pied et plus; folioles coriaces, longues d'environ 5 pouces. Grappes solitaires ou agrégées, longues de 1 à 2 pieds, larges d'un pouce et demi. Bractées d'un rose pâle. Fleurs panachées de violet, de lilas et de jaune.

Cette espèce est fort curieuse à cause de ses énormes grappes, recouvertes de longues bractées scaricuses qui tombent à mesure que les fleurs s'épanouissent. Elle croît au Bengale, dans l'empire birman et en Chine.

URARIA A FEUILLES MACULÉES. — Uraria picta Desv. — Hedysarum pictum Jacq. Ic. Rar. vol. 3, tab. 567.

Feuilles à 7 ou 9 folioles sessiles sur une glandule, linéaireslancéolées, subobtuses, glabres et panachées en dessus, réticulées et pubescentes en dessous. Grappes terminales, sessiles, lâches. Bractées ciliées, ovales-acuminées. Pédicelles étalés, subgéminés. Légume flexueux, un peu plus long que le calicé. Arbrisseau à rameaux pubescents. Folioles longues de 6 à 8 pouces, marbrées de taches jaunâtres bordées de rouge. Stipelles sétacées, rougeatres. Stipules et bractées grandes, membraneuses, jaunâtres et panachées de rose. Grappes longues d'un pied et plus. Fleurs roses.

Cette espèce, qu'on voit quelquefois dans nos serres, est originaire de l'Inde. Elle est remarquable par l'élégance de ses grappes,

et par ses longues folioles panachées.

### Genre LOURÉA. - Lourea Neck. - Desv.

Calice campanulé, persistant, quinquéfide, renflé après l'anthèse; lobes égaux, étalés, connivents après l'anthèse. Étendard obcordiforme. Carène obtuse. Étamines diadelphes. Légume inclus, à 4-6 articulations planes, monospermes, enchaînées en zigzag.

Herbes. Stipules sétacées. Feuilles simples ou trifoliolées.

Fleurs en grappes terminales.

Les trois Louréa connus croissent dans l'Inde. L'espèce suivante est la plus remarquable.

LOURÉA GRAUVE SOURIS. — Lourea vespertilionis Desv. — Hedysarum vespertilionis Linn. — Jacq. Ic. Rar. vol. 3, tab. 566.

Herbe annuelle. Feuilles à une seule fotiole presque semi-lunée, échancrée, 10 fois plus large que longue. Corolle blanche.

Cette plante, originaire de la Cothinchine, est cultivée dans les serres à cause de la singularité de ses feuilles, qu'on a comparées aux ailes étalées d'une chauve-souris.

#### Genre SMITHIA. - Smithia Ait.

Calica hiparti, dibractéolé. Gaîne des étamines fendue en 2 phalenges égales. Légume inclus : articulations monespermes, enchaînées en aigrag.

Herbes. Feuilles paripennées. Grappes axillaires, pauci-

Les trois Smithia connus croissent dans la zone équatoriale de l'ancien continent. Nous n'en décrirons qu'un seul, intéressant par ses folioles irritables au contact, comme celles des Sensitives.

SMITHIA SENSITIVE. — Smithia sensitiva Ait. — Salisb. Parad. Lond. tab. 92.

Tige lisse, couchée; rameaux diffus. Feuilles à 5-10 paires de folioles ovales ou oblongues, obtuses, subsessiles, opposées, soyeuses aux bords. Stipules sagittiformes-lancéolées. Grappes moins longues que les feuilles, 3-5-flores. Pédoncule commun plus long que le pétiole. Fleurs jaunes. Étendard obcordiforme. Ailes oblongues, obtuses, plus courtes que l'élendard. Légume hérissé.

Cette plante croît dans l'Inde.

## Genre ESCHYNOMÈNE. — Æschynomene Linn.

Calice dibractéolé, quinquéfide, bilabié: lévre supérieure bifide ou bidentée; lèvre inférieure trifide ou tridentée. Gaine des étamines fendue en 2 phalanges égales, pentandres. Légume comprimé, rectiligne, plus long que le calice, à articulations monospermes.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles imparipennées, multifoliolées. Stipules semi-sagittées. Grappes axillaires. Fleurs ordinairement jaunes.

On connaît environ quarante espèces de ce genre, entièrement propre à la zone équatoriale. Plusieurs Esclernomènes sont remarquables en ce que leurs folioles se rainatemt les unes contre les autres au moindre contact. Voici quelquesunes des espèces douées de cette propriété.

Eschynomène Sensitive.— Eschynomene sensitiva Swarts.
— Plum. Icon. tab. 139.

Tige ligneuse, lisse, cylindrique. Folioles linéaires. Grag pauciflores, glabres. Légumes à 8-10 articulations presque; rées, poilues à la suture supérieure. — Fleurs blanches.

Cette espèce croît aux Antilles.

Eschynomène de l'Inde. — Eschynomene indica Line Hort. Malab. vol. 9, tab. 18.

Herbe annuelle, glabre, dressée, rameuse. Folioles linéai Grappes pauciflores. Légumes ponctués, à 8-10 articulations tilignes à l'un des bords, curvilignes à l'autre.

Gette espèce croît dans l'Inde, où on la nomme Néli Tali. Hindous lui portent une grande vénération, et lui attribuent propriétés surnaturelles.

Eschynomène naine. — Eschynomene pumila Linn Hort. Malab. vol. 9, tab. 21.

Herbe annuelle, glabre, diffuse. Folioles linéaires, obta mucronulées. Grappes pauciflores. Légumes à articulations ses au centre, rectilignes à l'un des bords, curvilignes à l'autre

Cette plante croît également dans l'Inde, où elle jouit même réputation que la précédente.

## Genre ÉBÈNE. - Ebenus Linn.

Calice tubuleux, à 5 lanières subulées, de la longueu la corolle. Ailes fort courtes. Étamines monadelphes, gume plus court que le tube calicinal, obovale, monospi ou disperme.

Herbes ou arbrisseaux. Feuilles imparipennées; foliole siles. Stipules inadhérentes. Fleurs purpurines, disposé épi serré.

Ce genre, très-voisin des Anthyllis, se compose de espèces. La suivante seule mérite d'être signalée ici.

ÉBÈNE DE CANDIE. — Ebenus cretica Linn. — Anticretica Lamk. — Bot. Mag. tab. 1092. — Herb. de l'1 vol. 8.

Feuilles tri- ou quinquéfoliolées; folioles oblongues-linée

pointues, soyeuses. Stipules connées. Épis terminaux ou oppositifoliés, denses, ovales-cylindriques. Calices très-velus.

Arbrisseau à rameaux touffus, haut de 4 à 6 pieds. Fleurs d'un rose vif.

Cette espèce est fréquemment cultivée dans les jardins du midi de la France, et dans les orangeries. Son feuillage satiné et ses nombreux épis de fleurs pourprées lui donnent un aspect très-élégant. Du reste, ce n'est point, comme pourrait le faire croire son nom, la plante qui produit le Bois d'Ébène.

### Genre ALHAGI. - Alhagi Tourn.

Calice à 3 dents courtes, presque égales. Pétales de longueur presque égale: étendard obovale; carène obtuse. Étamines diadelphes. Ovaire pluriovulé. Légume stipité, coriace, oligosperme, à plusieurs étranglements inarticulés.

Sous-arbrisseaux ou herbes. Feuilles simples. Stipules minimes. Pédoncules axillaires, spinescents. Fleurs rouges, disposées en grappe.

Trois espèces rentrent dans ce genre, réuhi par Linné aux Sainfoins. Celle que nous allons décrire est la seule qui offre de l'intérêt.

ALHAGI MANNE. — Alhagi Maurorum Tourn. Coroll. 54, tab. 489.—Hedysarum Alhagi Linn. — Rauwolf, Itin. p. 64, tab. 14. — Manna hebraica Desv.

Petit arbrisseau toussu, hérissé d'épines (provenant des pédoncules) étalées, très-acérées au sommet, longues d'environ 2 pouces. Rameaux et ramules ascendants ou étalés, peu seuilles. Feuilles petites, obovales ou cunéisormes-oblongues, obtuses ou rétuses, pubescentes-incanes. Pédicelles plus courts que les calices. Fleurs petites, disposées en grappe très-lâche le long des épines pédonculaires. Calice turbiné: dents triangulaires, pointues. Corolle 3 sois plus longue que le calice. Légumes grêles, brunâtres, loags de 1 à 2 pouces.

Cette plante abonde dans les déserts de l'Égypte, de la Syrie, de l'Arabie, de la Mésopotamie et de la Perse. Les Arabes la nomment Al Ghul, Aghul ou Alhagi. Sous la forme de petits jaunâtres, il en suinte une substance gommeuse et sucrés sett d'aliment aux nomades de ces contrées, et qui n'est chose que la Manne dont se nourissaient les Hébreux pi leur séjour dans les déserts de l'Arabie Pétrée.

IV° TRIBU. LES VICIÉES. — VICIEÆ Bronn. — Mém., et Prodr.

Etamines diadelphes. Légumes inarticulés. Coty charnus, farineux, hypogés. Feuilles paripennées cepté dans le Cicer); petiole commun non articutige, terminé en vrille simple ou rameuse.

Genre CICHE - Cicer Tourn, - Linn,

Calice gibbeux, quinquéparti, bilabié: lèvre supér 4 lanières; lèvre inférieure à une seule. Corolle de gueur du calice. Étendard ample. Carène dipétale. alternativement claviformes et filiformes. Style épais le sommet. Stigmate tronqué. Légume bouffi, oblique gosperme. Graines arrondies, à un seul angle saillant

Herbes annuelles couvertes de poils glandulifères. les imparipennées ou paripennées; folioles 13 ou 15; telées: les inférieures alternes. Pédoncules axillaires, lés, uniflores. Fleurs rougeâtres, bleuâtres ou blanché

Les graines des Ciches ou Ciceroles sont commes rement sous les noms de Pois chiches, Pesettes et C ces (de leur nom espagnol Garbanzille). Leur fort semble à celle de la tête d'un bélier. Déjà fort estimé les Romains, elles sont encore un des mets favoris pagnols, qui en font le principal ingrédient de les podrida. Ce légume, d'un goût avec agréable, su

Pétat vert ou en purée, est nutritif, mais difficile à digérer. Réduits en farine et appliqués en cataplasmes, les Pois chiches sont émollients et résolutifs; autrefois ils passaient pour diurétiques et même pour lithontriptiques. En les torréfiant, on peut en faire une sorte de café.

Le liquide visqueux qui suinte des glandules dont sont couvertes toutes les parties herbacées des Ciches, est de l'acide otalique presque pur.

Les botanistes ne sont pas d'accord sur le nombre et la distinction des espèces qui rentrent dans ce genre, ainsi qu'il arrive pour beaucoup d'autres plantes cultivées depuis long-temps. Linné et la plupart des auteurs n'en ont reconnu qu'une seule; mais il ne paraît pas que cette opinion soit bien fondée. Nous allons exposer ici les caractères des trois espèces admises par M. Reichenbach dans un ouvrage très-récent.

Gione Tire de néllen. — Cicer arietinum Linn. — Moris. sect. 2, tab. 6, fig. 3. — Gærtn. Fruct. tab. 151. — Schkuhr, tab. 202, fig. i, k, l, m, n, o.

Légumes courts, rhomboïdaux, à bec sublatéral. — Fleurs et graines rougeatres.

Tiges dressées, rameuses, hautes d'environ un pied, velues. Folioles ovales, dentelées; veineuses. Stipules lancéolées, incisées-dentées. Pédoncules 3 fois plus courts que les feuilles, articulés et bractéolés au milieu.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est cultivée moins souvent que les suivantes.

Cicne Bourri. — Giéir physodes Reicheib. Fl. Geim. Éxcurs. p. 532. — Cicer arietinum Lamk. III. tab: 632. — Bot. Mág. tab. 2274.

Liegunies ellipsoïdes, à bec terminal. — Fleurs d'un bleu pâle.

Cette espèce est diffivée plus fréqueisment que la précédente.

Cicne cultivé. — Cicer sativum Schhuhr, Handb. tab. Légumes rétrécis vers la base, renslés vers le somm Fleurs et graines blanches.

Cette espèce est aussi très fréquemment cultivée.

#### Genre VESCE. - Vicia Linn.

Calice campanulé, à 5 dents inégales, plus ou moin fondes, beaucoup plus courtes que la corolle. Étenda ployé, ascendant. Style dressé, filiforme, dilaté et l souvent barbu ou velu au sommet. Légume comprim lysperme, oblong. Graines globulcuses ou ovales; his ou linéaire, latéral.

Herbes. Feuilles multifoliolées. Vrilles ordinairems meuses. Stipules souvent semi-sagittées. Pédoncules flores ou multiflores, axillaires.

On admet dans ce genre une centaine d'espèces. La phabitent les contrées de l'Europe, de l'Asie et de l'Aqui avoisinent la Méditerranée; plusieurs cependa montent vers le nord en Europe et en Sibérie. L'An septentrionale en produit aussi quelques-unes.

Les Vesces, en général, fournissent d'excellents fou et les graines de plusieurs espèces sont d'une grande dans l'économie domestique et rurale. D'autres se cu dans les parterres à cause de l'élégance de leurs fleur allons faire connaître les plus intéressantes.

a) Style muni, au-dessous du sommet, d'une coller poils. Stigmate capitellé. Légumes non bosselés. cules allongés, multiflores.

Vesce multiflore. — Vicia Cracca Linn. — F tab. 804. — Engl. Bot. tab. 1168.

Folioles lancéolées-linéaires, mucronulées, pubescen pules semi-sagittées, divergentes. Pédoncules plus longs feuilles. Grappes multiflores, très-denses. Légumes glabr dants, courts, larges, aplatis. Graines brunes. Herbe vivace. Tiges grêles, diffuses ou grimpantes, longues de 2 à 4 pieds. Fleurs d'un bleu vif. Légumes longs de 8 à 9 lignes, sur 3 lignes de large.

Cette plante est commune par toute l'Eurôpe dans les prairies, les champs incultes, etc. On peut la cultiver avec avantage comme fourrage, et ses fleurs sont assez apparentes pour lui valoir une place dans les jardins.

Vesce A FEUILLES MENUES. — Vicia tenuifolia Roth. — Sturm, fasc. VIII, tab. 31.

Folioles linéaires, acuminées, trinervées, presque glabres. Stipules linéaires, semi-sagittées, divergentes. Pédoncules plus longs que les feuilles. Grappes allongées, multiflores. Étendard 2 fois plus long que la carène. Légume allongé, ensiforme. Graines poirâtres.

Herbe vivace. Tiges rameuses, dressées, flexueuses. Fleurs d'un bleu clair, tirant sur le lilas. Légumes longs de 14 lignes environ.

Cette plante est commune sur les collines, principalement dans les terrains sablonneux et calcaires. Son port touffu et ses grappes très-abondantes la recommandent pour l'ornement des parterres.

b) Style poilu vers le sommet à la face extérieure. Fleurs presque sessiles dans les aisselles. Légumes bosselés.

Vesce cultives.— Gartn. Fruct. tab. 151.— Sturm, fasc. VIII, tab. 31.

Folioles obovales ou oblongues, rétuses, mucronées. Stipules incisées-dentées, maculées. Légumes sessiles, dressés, subgéminés, ensiformes. Graines globuleuses.

Herbe glabre ou poilue, annuelle. Tiges grêles, faibles, longues de 2 à 3 pieds. Fleurs violettes. Ovaires soyeux. Légumes noirs lors de la maturité. Graines le plus souvent noires (rougeâtres ou jaunâtres dans des variétés).

La Vesce cultivée ou Vesce commune croît spontanément dans l'Europe méridionale, en Orient et dans l'Afrique septen-

trional. Ce fourrage croît avec une grande rapidité; il peut semé jusqu'en juin sur les terres fortes et fraîches. On en tive aussi une variété qui se seme en automne, et qui est pre ble dans les terrains secs et légers. Du reste, la Vesce fr n'est pas moins dangereuse que le Trèfle et la Luzerne, lorsq bétail en mange en trop grande quantité. Les graines sont la leure nourriture que l'on puisse donner aux pigeons, mais ell conviennent pas autant aux autres oiseaux de basse-cour. Er en vert, la Vesce est un fort bon engrais; on la sème quelq dans cette intention.

Vesce Blanche. - Vicia leucosperma Monch.

Herbe annuelle, très-semblable à la précédente par le port lioles obcordiformes. Légumes courtement pédonculés, so subfalciformes, toruleux. Graines blanchâtres, lenticul plus grosses que celles de la Vesce commune.

Cette espèce est cultivée en Suisse, comme plante mière.

c) Stigmate subbilabié. Légume renflé. Graines oblor

Vesce Fève. — Vicia Faba Linn. — Blackw. tab. 1 Rivin. tab. 23. — Faba vulgaris Mench.

Folioles ovales ou obovales, très-entières, cuspidées; courtes, simples, canaliculées. Stipules ovales-triangul presque entières. Légumes subsessiles, réticulés, rostrés leux. Graines blanchâtres.

Herbe annuelle. Tiges dressées, fermes, anguleuses, de 2 à 3 pieds. Dents calicinales linéaires. Corolle blanche marquées d'une grande tache noire.

Cette Vesce, nommée vulgairement Fève de marais, pour originaire de la Perse. Tout le monde connaît l'usa mentaire qu'on fait de ses graines. Ses principales variétés la Grosse Fève ordinaire, la Fève de Windsor, très aussi et de forme arrondie; la Petite Fève dite Julienne; ve naine, très-productive, et propre, selon M. Poiteau cultivée sous châssis.

La Fève violette (Vicia porphyrea Reichenb. Fl. Germ. Excurs. p. 532), qu'on cultive dans les potagers comme variété de la Fève de marais, est peut-être une espèce particulière. Elle se distingue par ses folioles au nombre de 6 ou de 8, alternes. décrescentes, ovales-lancéolées; ses fleurs, de couleur pourprée, sont réunies en grappes, au nombre de 3 à 5, le long d'un pédoncule axillaire dressé. Les graines, également de couleur rougeâtre, sont tronquées aux deux bouts.

M. Poiteau distingue encore la Fève verta, dont le fruit, mûr et sec, reste vert : elle est originaire de la Chine, très-productive, mais un peu plus tardive que les autres; et la Fève à longue cosse, variété hâtive, dont les légumes contiennent un nombre considérable de graines, ce qui peut lui valoir la préférence sur les autres.

Vesce Féverolle. — Vicia equina Bauh. — Reichenb. Fl. Germ. Exc. p. 532. — Faba minor Rivin. tab. 24. — Vicia Faba β minor Linn.—Vicia Faba Sturm, fasc. VIII, tab. 32.

Feuilles à 2 ou 3 paires de folioles elliptiques, cuspidées; vrilles sétacées, canaliculées. Stipules semi-hastées, incisées-dentées. Légumes subsessiles, pulvérulents, acuminés, bosselés. Graines oblongues, blanchâtres.

Herbe annuelle, plus petite dans toutes ses parties que la Fève de marais. Fleurs d'un blanc tirant sur le bleu.

De même que la Fève de marais, la Féverolle peut servir d'aliment à l'homme; mais elle est plus généralement cultivée en grand pour la nourriture des animaux, qui ne sont pas moins friands de son herbe verte, et même de ses fanes, que de ses graines.

Loin d'épuiser le terrain qui les nourrit, les Fèves et les Féverolles le rendent, au contraire, plus propre à produire d'abondantes récoltes de Céréales. Enfouies en vert, elles sont un des meilleurs engrais végétaux que l'on connaisse.

La firme des Fèves et des Féverolles est plus nutritive que celle de l'Orgé, mais elle donne un pain fort indigeste. On l'emploie aussi à faire des cataplasmes émollients.

#### Genre ERS. - Ervun Linn.

Calice à 5 lanières égales, de la longueur de la corc Style épaissi au sommet. Stigmate capitellé ou intro Légume court, comprimé; oligosperme. Graines le culaires.

Herbes annuelles. Pédoncules axillaires, solitaires ou minés, grêles, uniflores ou pauciflores.

Les Ers ne se distinguent guère des Vesces que par corolle qui ne dépasse point le calice. On en connaît viron douze espèces. Les suivantes sont d'un grand in comme plantes fourragères ou alimentaires.

### a) Style cilié au sommet. Stigmate introrse.

ERS LENTILLON. — Ervum dispermum Roxb. — Lens tab. 35. — Ervum camelorum Spreng. Syst.

Folioles elliptiques; vrilles sétacées, souvent bifurquées, lues. Stipules semi-ovales. Pédoncules 1- ou 2-flores. Brac de plus de moitié moins longue que le pédicelle. Légumes rectangulaires, dispermes. Graines convexes aux deux i rousses ou d'un vert tirant sur le jaune.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est cu en grand, et dans les jardins, sous les noms de Lentillon, tille à la reine, Lentille rouge. Elle produit moins q suivante, mais on la préfère généralement (excepté aux en de Paris) pour l'usage alimentaire, à cause de sa saveur recherchée. La plante, en vert, est un fourrage très-esti cultivé dans plusieurs départements.

Ers Lentille. — Ervum Lens Linn. —Sturm fasc. tab. 32. — Schk. Handb. tab. 202 (fl. et fruct.) — Cicer Willd. — Lens esculenta Mænch.—Lens major Rivin. tal

Folioles elliptiques ou oblongues; vrilles sétacées, se bifurquées, poilues. Stipules lancéolées. Pédoncules 2-4-Bractéole plus longue que le pédicelle. Légumes subrec laires, dispermes. Graines convexes aux deux faces, amincies aux bords, jaunâtres.

Cette espèce, également indigène dans l'Europe australe, est appelée Lentille commune, Grosse Lentille, Lentille blonde. C'est celle que l'on cultive généralement aux environs de Paris comme plante légumière.

Les Lentilles, ainsi que le prouve l'histoire d'Ésau, sont un aliment connu en Orient depuis la plus hauté antiquité. En Égypte et en Syrie, on a coutume de les faire frire; les habitants les regardent comme un mets très-fortifiant. Les anciens Romains les faisaient germer avant de les cuire, afin de mieux développer leur principe sucré.

La culture de ces plantes réussit mieux dans un terrain sec et sablonneux que dans un terrain gras.

b) Style muni d'une houppe de poils vers le sommet. Stigmate terminal. Ovaire ondulé. Légume toruleux.

ERS ERVILIER.—Ervum Ervilia Linn.— Blackw. tab. 308, f. 3.—Gærtn. Fruct. tab. 151.—Sturm, fasc. VIII, tab. 32.— Vicia Ervilia Willd.— Ervilia sativa Link.

Feuilles multifoliolées; folioles linéaires-oblongues, tronquées, mucronulées, glabres. Vrilles sétiformes, très-courtes. Stipules semi-hastées, incisées. Pédoncules subbiflores, plus courts que les feuilles. Pédicelles recourbés. Légumes oblongs, bosselés, sub-4-spermes. Graines subglobuleuses, obtusangulées.

Herbe glabre, d'environ un pied de haut. Tiges anguleuses. Corolle un peu plus grande que le calice, blanchâtre; carène bleue au sommet; étendard strié de violet. Graines d'un gris tirant sur le roux.

Cette plante, nommée vulgairement Komin, est cultivée dans le midi de la France; mais elle ne paraît pas très-recommandable comme fourrage, parce qu'on ne peut la laisser manger au bétail qu'en petite quantité. On assure qu'elle est mortelle aux porcs. Les graines aussi sont suspectes, et l'on doit se garder de les mêler au pain, ou de les donner à la volaille sans ménagement.



ERS UNIFLORE. — Ervum monanthos Linn. — Sturm, fasc. VIII, tab. 32. — Vicia articulata Willd. Enum. — Vicia multiflora Wallroth.

Folioles linéaires, tronquées, mucronées. Vrilles simples. Stipules dissemblables: l'une linéaire-lancéolée, entière; l'autre multifide-fimbriée. Pédoncules uniflores: les fructifères plus longs que les feuilles. Légumes glabres, ovales, réticulés, bosselés, 3-4-spermes.

Herbe de 2 à 3 pieds de haut. Corolle violette, 4 fois plus longue que le calice. Graines d'un jaune pâle, ponctuées.

Cette plante, indigène dans l'Europe méridionale, est cultivée dans quelques parties de la France comme plante fourragère, sous le nom de Lentille d'Auvergne. Elle réussit dans les plus mauvais terrains sablonneux, incapables de produire la Vesce ou le Pois gris. M. Vilmorin assure qu'on en a obtenu les résultats les plus avantageux, et il pense qu'on ne saurait trop engager les propriétaires qui manquent de fourrages, à introduire chez eux cette culture. Du reste, les graines de l'Ers uniflore sont comestibles comme les Lentilles.

#### Genre POIS. - Pisum Linn.

Calice campanulé, à 5 divisions foliacées: les deux supérieures plus courtes que les inférieures. Étendard ample, relevé; carène velue en dessus. Style triangulaire. Légume oblong, non ailé. Graines subglobuleuses; hile ovale ou arrondi.

Herbes annuelles. Feuilles 1-3-juguées. Vrilles rameuses. Stipules très-grandes.

Ce genre, ainsi que la plupart des plantes cultivées de temps immémorial, est fort mal connu pour ce qui concerne la distinction des espèces. Il est probable que les nombreuses variétés qu'on possède, doivent leur origine à des croisements entre plusieurs espèces dont les types sont

301

aujourd'hui inconnus. L'emploi alimentaire des Pois est trop général pour qu'il soit nécessaire de rien ajouter à ce sujet : nous de pois nous borner ici à l'énumération des variétés les plus communes dans les jardins.

Pois cultivé. - Pisum sativum Linn.

Tiges presque tétragones. Feuilles 1-3-juguées; folioles alternes ou opposées, ovales, dentées ou entières, mucronées. Stipules ovales, semi-cordiformes, crénelées ou presque entières. Rédoncules axillaires, uni- ou pluriflores, plus ou moins allongés. Fleurs blanches ou violettes. Légumes subcylindracés. Graines globuleuses ou presque carrées.

M. Poiteau divise les Pois en deux sections principales: les Pois à écosser, dont on ne mange que le grain; et les Pois sans parchemin ou Mange-tout, Goulus ou Gourmands, dont on mange la cosse et le grain. Parmi les uns et les autres, on distingue les variétés naines et celles à rames.

#### Section I'e. Pois A ÉCOSSER.

- a) Variétés naines. Pois nain hâtif; haut de 15 pouces à 2 pieds, plus précoce que les autres nains, et sous ce rapport propre aux châssis. Il prend fleur des le deuxième ou troisième nœud, ce qui le distingue de tous les autres Pois. Nain de Hollande; plus nain que le précédent, et un peu plus tardif. Nain de Bretagne; le plus petit de tous, et ne s'élevant qu'à 5 of pouces. Son mérite principal est d'être très-propre aux bordures. Gros nain sucré; tardif, productif et de fort bonne qualité. Nain vert, petit; cette variété s'élève un peu plus haut; elle se distingue par la finesse de son grain. Nain vert de Prusse; aussi élevé que le précédent et très-productif.
- b) Variétés à rames. Pois Michaux de Hollande; fort recherché à cause de sa précocité. Pois Michaux ou Petit Pois de Paris; autre variété précoce, cultivée très-généralement. Pois hátif à la moelle; il succède au Michaux à huit jours environ de distance. Pois de Clamart; c'est celui qu'aux envi-

rons de Paris on sème le plus tard, pour l'arrière-saison. — Carrè la ceil noir; plus tardifs et plus élevés que le précédents. — Pois Fève; très-grand et tardif; grains très-gros tendres, mais peu sucrés. — Pois géant; plus grand encore que le précédent; grain d'une grosseur extraordinaire, moelleux, pe sucré. — Gros vert normand; tardif et à grandes rames, estin surtout pour son excellente qualité en sec. — Le Pois ridé ou a Knight l'emporte, selon M. Poiteau, sur tous les autres, par qualité sucrée et moelleuse de son grain, lequel est carré, gret ridé.

# Section 11. Pois sans parchemin ou Mange-tout.

Pois sans parchemin nain et hâtif; variété cultivée ording rement sous châssis, mais tout aussi bonne pour la pleine tern—Sans parchemin nain ordinaire; haut de 2 à 3 pieds; cos petites, fort nombreuses et très-tendres. — En éventail; le s sans parchemin tout à fait nain, ayant à peine un pied de hau tardif, peu productif. — Sans parchemin blanc à grandes coses; le meilleur de cette section, selon M. Poiteau: il est à grandrames, tardif, et très-productif dans les bons terrains; ses cos sont grandes, larges, charnues, crochues, ce qui le fait enc nommer Corne de bélier. — Sans parchemin à demi-ramu variété également très-productive, plus précoce que la prédente. — Sans parchemin à fleurs rouges; fort élevé, ti tardif; cosse grande, crochue. — Pois turc ou couronné (n tiré de la disposition des fleurs en bouquets); vàriété à grandrames; cosses très-nombreuses, fort sucrées.

Pois Bisaille. — Pisum arvense Linn. — Sturm, fasc. tab. 4.—J. Bauh. Hist. II, 207, Ic.—Moris. s. 2, tab. 1, fig Feuilles à 4-6 folioles sinuées-crénelées ainsi que les pules. Pédoncules ordinairement uniflores. Étendard bleua ailes et carène pourpres. Légumes rectilignes. Graines globul ses, distantes.

Cette espèce est fréquemment cultivée en grand sous les ne

de Pois gris, Pois Agneau, Pois de brebis, et Bisaille. De même que les Fèves et les Vesces, elle est très-propre à être semée sur les jachères, afin de les préparer à la reproduction des Céréales. Les terres à Froment, peu humides, conviennent le mieux au Pois gris. Cette plante est un fort bon fourrage, particulièrement pour les moutons, et ses graines servent à engraisser la volaille. Les Pois gris entrent ordinairement dans les mélanges fourrageux, appelés par les cultivateurs Dragées.

### Genre GESSE. - Lathyrus Linn.

Calice campanulé, à 5 divisions : les 2'supérieures plus courtes. Étendard ample, redressé. Carène semi-circulaire. Style ancipité, redressé, dilaté au sommet, velu à la face supérieure. Légume comprimé, oblong, polysperme. Graines globuleuses ou anguleuses.

Herbes souvent grimpantes. Stipules semi-sagittées. Vrilles rameuses. Feuilles paucifoliolées. Pédoncules axillaires, le plus souvent pauciflores.

Ce genre contient près de cinquante espèces, lesquelles, ainsi que la plupart des autres Viciées, abondent principalement dans les contrées voisines de la Méditerranée. Comme fourages, les Gesses ne sont pas moins intéressantes que les Vesces. Plusieurs espèces ornent aussi les jardins.

Nous allons faire connaître celles qui méritent une mention particulière.

a) Folioles opposées ou nulles. Pétiole ailé. Étendard non calleux.

Gesse A LARGES FEUILLES. — Lathyrus latifolius Linn. — Engl. Bot. tab. 1108. — Svensk Bot. tab. 254.

Tiges diffuses ou grimpantes, ailées. Feuilles à une seule paire de folioles coriaces, glauques, 3- ou 5-nervées, ovales-elliptiques ou ovales-lancéolées, obtuses, mucronulées; membranes pétioléaires très-larges. Pédoncules roides, dressés, multiflores, plus longs que les feuilles. Légumes lancéolés-oblongs.

Herbe vivace, glabre. Tiges rameuses, longues de 3 à 4 piec Fleurs grandes, d'un rouge vif.

Cette espèce, indigène en France, est cultivée comme plas d'ornement. Elle est très-propre à couvrir des treillages, de vie murs, etc.

Grest Tubéreuse. — Lathyrus tuberosus Linn. — Lobel. 2, p. 70, fig. 2. — Bot. Mag. tab. 111.

Tiges grêles, diffuses, tétragones. Feuilles à une seule paire folioles elliptiques-oblongues, obtuses, mucronées, veineus entre-nœuds anguleux. Stipules linéaires, acuminées. Pédoncs 3-6-flores, plus longs que les feuilles.

Herbe vivace, à racine tuberculeuse. Fleurs grandes, d pourpre vif.

Cette plante croît parmi les moissons, en France et dans la parade partie de l'Europe. Ses racines offrent des tubercules de nus, de couleur noirâtre, et d'une saveur analogue à celle Châtaignes. Ces tubercules sont fort recherchés en Hollande, et les vend dans tous les marchés.

Gesse cultivée. — Lathyrus satious Linn. — Jacq. Ecl. tab. 116. — Bot. Mag. tab. 115.

Tiges diffuses, ailées. Feuilles à une seule paire de folioles néaires-lancéolées. Stipules ovales, ciliées. Pédoncules uniflos plus longs que les pétioles. Légumes ovales, courts, comprim suture supérieure bicarénée. Graines anguleuses, presque carr

Herbe annuelle, d'environ 2 pieds de haut. Fleurs bleuer moins souvent blanches.

Cette plante, originaire d'Espagne, est cultivée en grand : le nom de Lentille d'Espagne. Elle fournit un excellent si rage, qui convient surtout aux moutons, et qui est moins éch fant que la Vesce. Elle réussit dans les terrains forts ou lég pourvu qu'ils ne soient pas trop humides.

Dans plusieurs parties de l'Allemagne, on fait du pain ave farine de cette Gesse, mêlée à de la farine de Céréales; il pe qu'il n'en résulté aucun accident, lorsque le mélange est fait parties égales. L'emploi de la farine de Gesse pure, au contraire, produit des paralysies incurables, non seulement chez les hommes, mais encore chez les animaux, et principalement chez les pores: les moutons, à ce qu'il paraît, n'en sont pas affectés. Les grands ducs de Wirtemberg rendirent, à différentes époques, des édits contre l'emploi de cette farine, et le gouvernement de Florence fit la même interdiction en 1786. Les paysans italiens ont néanmoins conservé l'habitude de la mêler, dans la proportion d'un quart, à la farine de blé, et ils l'emploient toute pure à faire des bouillies. Dans plusieurs parties de la France, les habitants de la campagne en font également des purées, sans qu'on ait signalé jusqu'aujourd'hui qu'il en soit résulté des empoisonnements. Il est probable que la nature du sol influe sur les qualités malfaisantes de la Lentille d'Espagne; mais comme on manque de données certaines à ce sujet, la plante doit demeurer suspecte.

Gesse Jarosse. — Lathyrus Cicera Linn. — Jacq. fil, Ecl. tab. 115.

Tiges diffuses, ailées. Feuilles à une seule paire de folioles linéaires-lancéolées. Pédoncules uniflores, plus longs que les feuilles. Stipules ovales, ciliées. Légumes ensiformes-oblongs, comprimés, canaliculés à la suture supérieure. Graines anguleuses.

Herbe annuelle, plus diffuse que la précédente, à laquelle elle ressemble beaucoup par le pert. Fleurs rougeâtres. Graines grosses, blanchâtres ou marbrées.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est cultivée en grand sous les noms de Gesse chiche, Jessette, Jarosse, Garousse, Jarat, et Petite Gesse. Selon M. Vilmorin, elle est aussi rustique que la Vesce d'hiver. Elle fournit un fourrage excellent pour les moutons, mais trop échauffant pour les chevaux. Sa graine, est un aliment très-dangereux pour l'hommé, car il en résulte des empoisonnements tout à fait analogues à ceux que produit l'espèce précédente, ainsi qu'il a été constaté par des observations assez récentes.

Gesse Velue. — Lathyrus hirsutus Linn. — Engl. B tab. 1255. — Roch. Bann. tab. 16, fig. 4.

Tiges diffuses, ailées. Feuilles à une seule paire de folioles néaires-oblongues ou lancéolées. Stipules linéaires, de la longue du pétiole. Pédoncules 1-3-flores, un peu plus longs que pétioles. Légumes oblongs, velus. Graines globuleuses, chag nées.

Herbe annuelle, velue, haute de 1 à 2 pieds. Fleurs hie tres.

Cette Gesse est commune dans les moissons, en France et d toute l'Europe australe. M. Vilmorin la recommande comme fourrage rustique et très-productif. Elle donne une quantité c sidérable de semences qui paraissent être une bonne nourris pour les pigeons.

Gesse odorante. — Lathyrus sativus Linn. — Bot. N tab. 160.

Tiges diffuses ou grimpantes, ailées. Feuilles à une seule p de folioles ovales ou ovales-oblongues, mucronées. Stipules céolées. Pédoncules bi- ou triflores, beaucoup plus longs qu feuilles. Légumes oblongs, hérissés.

Herbe annuelle, plus ou moins velue. Fleurs grandes, p chées de bleu et de violet, ou de rose et de blanc, trèsrantes.

Cette plante, connue de tout le monde sous le nom de Poi senteur, est originaire de Ceylan, selon l'opinion généraler reçue. M. Gussone l'a cependant trouvée parfaitement indigèr Sicile.

Gesse de Tanger. — Lathyrus tingitanus Linn. — Mag. tab. 100.

Tiges diffuses, ailées. Feuilles à une seule paire de fol ovales, obtuses, mucronulées. Stipules ovales, beaucoup courtes que le pétiole. Pédoncules biflores, plus longs que feuilles. Dents calicinales presque égales, plus courtes que tube. Légumes oblongs-linéaires, réticulés, comprimés, torul à bords épais.

Herbe annuelle, glabre, haute de 2 à 3 pieds. Fleurs grandes, d'un pourpre vif, inodores.

Cette espèce, indigène en Barbarie, est cultivée comme plante d'agrement.

#### 'Genre OROBE. — Orobus Tourn. — Linn.

Calice campanulé, quinquéfide : les 2 lobes supérieurs plus courts. Style linéaire, plane, pubescent vers le sommet. Stigmate infléchi. Légume comprimé, oblong, polysperme; valves tordues en spirale après la déhiscence. Graines globuleuses.

Herbes vivaces, non grimpantes. Pétioles terminés en vrille mucroniforme ou sétiforme. Feuilles paucifoliolées. Stipules semi-sagittées. Grappes axillaires, multiflores, pédonculées.

On connaît environ quarante espèces de ce genre; elles croissent de préférence dans les montagnes; toutes habitent les zones tempérées et boréales de l'hémisphère septentrional. La plupart des Orobes sont remarquables par la beauté et l'abondance de leurs fleurs. Il est à regretter qu'ils ne réussissent guère dans nos jardins qu'en terre de bruyère et dans des expositions ombragées. Les espèces les plus intéressantes sont les suivantes.

# a) Feuilles bifoliolées.

OROBE FAUSSE-GESSE. — Orobus lathyroides Linn. — Bot. Mag. tab. 2008. — Amman. Ruth. 151, tab. 7, fig. 2.

Tiges dressées. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, acuminées, luisantes. Stipules larges, acuminées, dentées, plus longues que le pétiole. Pédoncules de la longueur des feuilles. Grappes denses.

Herbe touffue, haute de 2 à 3 pieds. Fleurs panachées de bleu et de violet.

Cette espèce, originaire de Sibérie, ne saurait être trop multipliée dans les parterres. Elle s'accommode de tous les terrains et de toutes les expositions. Son port est très-élégant; sa flor dure près de deux mois.

# b) Feuilles à 2-4 paires de folioles.

OROBE PRINTANIER. — Orobus vernus Linn. — Glus.·His p. 230, Ic. — Flor. Dan. tab. 1226. — Bot. Mag. tab. 521 Sturm, fasc. I, tab. 7.

Tiges dressées, presque simples. Feuilles à 2 ou 3 pair folioles ovales-lancéolées, acuminées. Stipules courtes, on très-entières. Pédoncules plus courts que les feuilles. Grapp ches, 5-8-flores.

Tiges touffues, hautes d'un pied. Fleurs d'un pourpre vit colores, bleuâtres après l'anthèse (blanches dans une var Graines jaunâtres, ponctuées.

Cette espèce croît sur les collines et dans les bois de l'E meyenne et australe. Elle est recherchée pour les parterres à de sa floraison précoce. On en obtient une seconde florais automné, en coupant les tiges immédiatement après la pres

OROBE PANACHÉ. — Orobus variegatus Tenor. Fl. 1 tab. 68. — Bot. Cab. tab. 1158. — Orobus venetus Clus. p. 232, Ic.

Tiges dressées, simples. Feuilles à 2 ou 3 paires de 1 ovales, acuminées. Stipules ovales, très-entières. Grappes flores. Dents calicinales sétacées.

Herbe touffue, ayant le même port que l'Orobe printa fleurissant à la même époque. Fleurs plus petites, panach bleu et de lilas.

Cette espèce croît dans les bois de l'Europe australe. I cultivée dans quelques jardins, et mérite d'être rendue plu mune.

Orobe Tubéreux. — Orobus tuberosus Linn. — Engl tab. 1153.—Flor. Dan. tab. 781.—Schkuhr, Handb. tab. 2 Sturm, fasc. I, tab. 21.

Racines tuberculeuses. Tiges rameuses, ailées. Feuilles 4 paires de folioles lancéolées, cuspidées, incanes en de

vrille mucroniforme. Stipules semi-sagittées, très-entières. Pédoncules un peu plus longs que les feuilles. Grappes 5-8-flores. Dents calicinales inférieures linéaires-lancéolées.

β Orobus tenuifolius Roth. Folioles plus étroites.

Bhizome renslé de distance en distance. Fleurs roses, livides après l'anthèse.

que toute l'Europe. Les tubercules de ses racines sont comestibles et d'un goût analogue aux Châtaignes. Il s'en fait une grande consommation en Flandre, en Hollande et en Ecosse; dans le Rossshire, on en prépare une liqueur fermentée.

OROBE VERSICOLORE.—Orobus versicolor Gmel. Syst.—Orobus varius Bot. Mag. tab. 675. — Orobus angustifolius Linn.

Racines tubéreuses. Tiges ailées vers le sommet. Feuilles à 2 ou 3 paires de folioles lancéolées ou linéaires, flasques : vrille mucroniforme. Stipules semi-sagittées, souvent unidentées. Grappes multiflores, unilatérales. Style filiforme.

Tubercules de la racine fusiformes, allongés, jaunâtres. Éten-

dard rose; ailes et carène jaunes.

Cet Orobe croît dans les bois des montagnes de l'Italie. Il fleurit au commencement du printemps, et mérite d'être multiplié dans les jardins.

OROBE POURPRE-NOIR. — Orobus atropurpureus Desf. Atl. 2, tab. 196.

Tige simple ou rameuse, striée. Feuilles à 3 paires de folioles linéaires, pointues. Stipules semi-sagittées, très-étroites. Pédoncules plus longs que les feuilles. Grappes denses, courtes. Fleurs unilatérales, pendantes. Dents calicinales presque égales, obtuses, très-courtes. Style filiforme.

Tiges touffues, grêles, hautes d'environ un pied. Fleurs grandes, d'un pourpre foncé. Légume court, ellipsoïde, réticulé.

Cette belle plante croît en Barbarie et en Sicile. Elle fait partie de nos collections d'orangerie. OROBE NOIRCISSANT. — Orobus niger Linn. — Fl. Dan 1170.

Tige grêle, rameuse, flexueuse. Feuilles à 3-6 pair folioles ovales-elliptiques, mucronulées: vrille mucronif Stipules courtes, linéaires-cuspidées. Pédoncules multiflores longs que les feuilles. Dents calicinales inégales, plus court le tube.

Herbe glabre, haute de 2 à 3 pieds. Fleurs pourpres. Lé réticulés, acuminés. Graines globuleuses.

Cet Orobe, remarquable par la teinté noire que lui de dessiccation, croît dans les forêts des montagnes en Fran Allemagne, etc. Son port est très-élégant.

OROBE JAUNE. — Orobus luteus Linn. — Lodd. Bot. tab. 783. — Gmel. Sib. IV, tab. 4. — Orobus montanus Del. Iusubr. tab. 41.

Tige simple. Feuilles à 4 ou 5 paires de folioles oble ou elliptiques-lancéolées, mucronulées, glauques en de vrille mucroniforme. Stipules semi-sagittées, dentées à la Pédoncules multiflores, un peu plus courts que les feuilles calicinales courtes, inégales.

Herbe glabre, haute d'environ 2 pieds. Folioles amples. grandes, très-belles, d'un jaune pâle. Graines globuleuses brées.

Cette espèce, l'une des plus belles du genre, croît dans rêts des Alpes.

# V° TRIBU. LES PHASÉOLÉES. — PHASEOLEÆ Bronn. — Dec. Mem., et Prodr.

Étamines monadelphes ou plus souvent diadelphes. Légume polysperme, déhiscent, inarticulé, souvent cloisonné transversalement par des membranes celluleuses. Cotylédons épigés, ne devenant point foliacés, ou se changeant en feuilles dépourvues de stomates. Feuilles imparipennées ou plus rarement digitées: les primordiales opposées. Tiges herbacées ou ligneuses, souvent volubiles, mais dépourvues de vrilles.

#### Genre ABRE. - Abrus Linn.

Calice à 4 lobes peu exprimés: lobe supérieur plus large. Étamines 9, monadelphes. Légume oblong, comprimé, 4-6sperme, cloisonné transversalement. Graines arrondies.

L'espèce dont nous allons parler constitue à elle seule le genre.

ABRE A CHAPELETS. — Abrus precatorius Linn. — Hort. Mal. 8, tab. 39. — Rumph. Amb. 5, tab. 32. — Turp. in Dict. des Sc. Nat. Ic.

Sous-arbrisseau à tiges volubiles. Feuilles paripennées, multifoliolées. Fleurs rouges, disposées en grappes axillaires. Graines noires ou plus souvent écarlates avec une tache noire à l'ombilic, ou blanches, ou rousses, luisantes.

Cette plante, connue aux Antilles sous le nom de Liane à Réglisse, est originaire de l'Inde et des Moluques. Autrefois ses graines étaient souvent employées à faire des colliers, des chapelets, etc. Les habitants de quelques contrées de l'Inde les mangent, mais elles sont très-inférieures aux Haricots, et en général à la plupart des graines légumières. Les racines ont une saveur douceâtre et les mêmes propriétés que celles de notre Réglisse.

Les fruits de l'Abre sont souvent charriés par les courant: rins jusque sur les côtes occidentales de l'Écose.

#### Genre MACRANTHE .- Macranthus Lour.

Calice tubuleux, coloré, persistant, quadrifide: le pointus: les 2 latéraux plus courts. Étendard incomb concave, ovale, échancré. Ailes oblongues, 3 fois longues que l'étendard. Carène plus longue que les s pointue, ascendante. Étamines diadelphes: 4 des filets épais, portant des anthères ovales, pendantes; les 6 a grêles, portant des anthères dressées, oblongues. Styk forme, poilu. Stigmate obtus. Légume rectiligne, subi dracé, épais, polysperme.

Ce genre n'est constitué que par l'espèce que nous s indiquer.

MAGRANTHE DE COGHINCHINE. — Macranthus cochi neusis Lour. Fl. Coch.

Herbe à tiges volubiles, cylindriques, longues, ram Feuilles trifoliolées; folioles ovales rhomboïdales, poilues pules filiformes. Pédoncules axillaires, multiflores. Fleurs grablanches. Graines ovales.

Cette plante est cultivée en Cochinchine, où l'on en mar gousses, quoiqu'elles ne soient ni savoureuses, ni salubres.

# Genre KENNÉDYA. - Kennedya Vent.

Calice bilabié: lèvre supérieure bidentée; lèvre infé trifide. Étendard relevé. Étamines diadelphes. Légu néaire, comprimé, multiloculaire par des cloisons tra sales. Graines strophiolées.

Arbrisseaux volubiles. Feuilles pennées-trifoliolée unifoliolées. Pédoncules axillaires. Fleurs rouges ou l

On connaît sept espèces de Kennédya, toutes ind dans la Nouvelle-Hollande. Elles sont cultivées assez ralement dans les orangeries comme plantes d'agréme a) Feuilles trifoliolées. Carène rectiligne, un peu plus longue que l'étendard.

Kennédya dilaté.—Kennedya dilatata Lindl. in Bot. Reg. 1526.

Folioles ovales, très-obtuses, cunéiformes à la base, mucronées, subsinuolées, soyeuses en dessous. Stipules ovales, caduques. Ombelles capituliformes, 6-8-flores. Pédoncules filiformes, flexueux, beaucoup plus longs que les feuilles. Calices hérissés de poils noirs.

Plante décombante ou grimpante. Tiges filifermes, flexueuses, garnies de poils roux couchés. Fleurs plus petites que dans les autres Kennédya: étendard écarlate avec une tache jaune à la hase; ailes pourpres.

Cette espèce, fort élégante, vient d'être obtenue en Angleterre de graines récoltées sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande.

Kennedya diffus. — Kennedya prostrata R. Brown, in Hort. Kew. — Glycine coccinea Bot. Mag. tab. 270,

Folioles oboyales, velues, ondulées. Stipules et bractées condiformes, apiculées, étalées. Pédoncules 1-2-flores. Légumes pubescents.

Folioles longues d'environ 6 lignes. Fleurs de couleur écarlate. Carène longue de 8 à 9 lignes.

Kennédya rougeatre.—Kennedya rubicunda Vent. Malm. tab. 104. — Glycine rubicunda Bot. Mag. tab. 268.

Folioles ovales-lancéolées, mucronulées. Stipules lancéolées, réfléchies. Pédoncules subtriflores, plus courts que les feuilles. Étendard plus court que les ailes et la carène. — Fleurs grandes, purpurines.

b) Feuilles trifoliolées. Carène plus courte que les ailes et l'étendard.

Kennenya écarlate. — Kennedya coccinea Vent. Malm., tab., 105 (excl. syn.) — Bot. Mag. tab., 2664.

Folioles obovales. Stipules lancéolées, étalées. Ombe 3-6-flores. Pédoncules plus longs que les feuilles. Légumes p que glabres.

Kennédya de Compton. — Kennedya Comptoniana Li Enum. — Glycine Comptoniana Ker, Bot. Reg. tab. 298.

Folioles ovales oblongues, obtuses, mucronulées. Stip ovales, acuminées, aristées. Grappes multiflores, plus lonq que le pétiole. — Fleurs pourprées.

# c) Feuilles unifoliolées. Carène plus courte que les aile l'étendard.

Kennedya a feuilles ovales. — Kennedya ovata Si Bot. Mag. tab. 2169.—Kennedya cordata Bot. Reg. tab.

Feuilles ovales, ou subcordiformes, pointues. Stipules lan lées, dressées. Grappes pauciflores, de la longueur du pét — Fleurs petites, panachées de pourpre et de bleu.

Kennédya bimaculé.—Kennedya monophylla Vent. M tab. 106. — Bot. Reg. tab. 336. — Glycine bimaculata Mag. tab. 263.

Feuilles linéaires-oblongues, obtuses, mucronulées, éc crées à la base. Stipules lancéolées, dressées. Pédoncules tiflores, de la longueur des feuilles. — Fleurs petites; dard bleu de ciel, taché de jaune; ailes et carène violettes

# Genre WISTERIA. - Wisteria Nuttal.

Calice campanulé, subbilabié: lèvre supérieure bider lèvre inférieure à 3 lanières subulées. Étendard call Carène dipétale, conforme aux ailes. Étamines diadels Légume substipité, coriace, bivalve, non cloisonné, ur toruleux.

Arbrisseaux volubiles. Feuilles imparipennées, multil lées, non stipulées. Grappes terminales. Fleurs accompag de bractées caduques. Ce genre ne renferme que les deux espèces suivantes.

Wisteria speciosa Nutt. — Wisteria frutescens Dec. Prodr. — Wisteria speciosa Nutt. — Glycine frutescens Linn. — Bot. Martab. 2103. — Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2, tab. 104.

Folioles ovales-lancéolées, pubescentes en dessous. Grappes dressées, denses. Calices soyeux. Ovaires glabres. Légumes allongés, subcylindracés, un peu ridés.

Tiges longues de 15 pieds, ou plus. Fleurs d'un bleu pâle. Bractées grandes, ovales-lancéolées, acuminées, colorées. Graines réniformes, marbrées.

Cette jolie plante, indigène aux États-Unis, est employée dans nos jardins à orner des murs, des treillages, etc. Ses fleurs, qui paraissent en automne, sont odorantes et d'un fort bel effet.

Wisteria de Chine. — Wisteria sinensis Dec. Prodr. — Sweet. Br. Fl. Gard. 3, tab. 211. — Glycine sinensis Bot. Mag. tab. 2083. — Bot. Reg. tab. 650. — Bot. Cab. tab. 773.

Folioles ovales-lancéolées, soyeuses. Grappes pendantes, lâches, allongées. Ovaires velus.

Tiges très-longues. Fleurs de la grandeur de celles du Faux-Ébénier, panachées de bleu et de violet.

Cette plante, encore assez rare, deviendra sans doute une acquisition précieuse pour nos jardins. Depuis quelques années seulement on a essayé de la cultiver en pleine terre, et il est certain qu'elle brave les hivers les plus rigoureux du nord de la France. Du reste, elle ne mérite pas moins d'être cultivée dans les serres, qu'elle décore, des les premiers jours du printemps, de ses longues grappes d'un bleu éclatant.

# Genre APIOS. - Apios Boerh. - Moench.

Calice campanulé, à 4 dents peu exprimées: l'une, placée sous la carène, plus longue que les supérieures. Carène falciforme, subspiralée, renversée. Étamines diadelphes. Légume substipité, cylindracé, oblong-linéaire, polysperme, cloisonné transversalement. Graines arrondies.

L'espèce dont nous allons faire mention constitue à elle seule ce genre.

Apios Tubéneux. — Apios tuberosa Moench. — Glycine Apios Linn. — Bot. Mag. tab. 1198.

Herbe vivace, à racines tubéreuses. Tiges volubiles, longues de 15 à 20 pieds. Feuilles imparipennées, composées de 5 or 7 folioles ovales-lancéolées, glabres, ou pubérules aux bords; pétioles velus. Stipules nulles. Pédoncules axillaires, étalés ou défié chis, plus courts que les feuilles. Fleurs panachées de pourpr noirâtre et d'incarnat, disposées en grappes courtes et densés

Cette plante, indigène aux Etats-Unis, est cultivée dans le jardins pour garnir les vieux murs, les treillages, les berceaux etc. En Amérique, on mange les tubercules de ses racines.

#### Genre HARICOT. - Phaseolus Linn.

Calice campanulé, bilabié: lèvre supérieure bidentée lèvre inférieure tripartie. Étamines diadelphes, contourné en spirale avec la carène et le style. Légume comprimé c cylindracé, bivalve, polysperme, cloisonné transversalment. Hile ovale-oblong.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Tiges le plus souvent volbiles. Feuilles trifoliolées-pennées; folioles stipellées. Grapp axillaires. Pédicelles uniflores, souvent géminés.

Ce genre renferme environ soixante espèces, toutes inc gènes dans la région équatoriale. Les plus intéressantes so les suivantes.

#### A. LÉGUMES COMPRIMÉS.

a) Racines fasciculées, tubéreuses. Tiges frutescentes, volubiles.
Folioles entières.

HARICOT CARACOLLE.—Phaseolus Caracalla Linn.—And Bot. Rep. tab. 341.— Herb. de l'Amat. tab. 31.

Folioles ovales-rhomboidales, acuminées. Pédoncules pi

longs que les feuilles. Dents calicinales presque égales, égumes allongés, rectilignes, bosselés, pendants.

Gette plante, originaire de l'Inde, est fréquemment employée dans l'Europe australe à garnir des berceaux, des treillages, etc. Ses fleurs, plus grandes que celles du Pois de senteur, répandent une odeur fort suave. La corolle est panachée de jaune, de violet et de rose. On cultive aussi ce Haricot dans les serres, mais il y fleurit rarement.

HARICO PTUDÉREUX. — Phaseolus tuberosus Lour. Flor. Coch. Cette espèce, fort mal connue, croît en Cochinchine. Ses racines, composées de gros tubercules, sont mangeables, selon Loureiro.

b) Racines fibreuses. Tiges herbacées, volubiles. Folioles entières.

Pédoncules plus longs que les feuilles.

HARICOT BRACTÉOLÉ. — Phaseolus bracteolatus Nees et Mart. Act. Soc. Leop. Car. vol. 12, p. 27.

Folioles ovales-trapéziformes, mucronées, soyeuses. Pédoncules 4 fois plus longs que les feuilles, munis à la base de 2 faisceaux de bractées non florifères. Dents calicinales subulées. Légumes linéaires, hérissés, oncinés.

Tiges longues d'environ 4 pieds. Fleurs grandes. Ailes et étendard d'un pourpre noirâtre; carène lavée de vert et de violet. Bractées de la longueur de la corolle.

Cette espèce, remarquable par la beauté de ses fleurs, croît au Brésil.

HARICOT MULTIFLORE. — Phaseolus multiflorus Willd. — Schk. Handb. 2, tab. 199.

Folioles ovales, acuminées. Pédicelles géminés. Grappes plus longues que les feuilles. Bractées plus courtes que le calice. Légumes pendants, bosselés, scabres, subfalciformes. Fleurs grandes, de couleur écarlate ou blanche.

· Tout le monde connaît cette plante d'omnement, si générale-

ment cultivée sous le nom de Haricot d'Espagne, parce que les Espagne sur les premiers qui l'introduisirent d'Amérique en Europe. Ses graines, quoique plus dures que les Haricots ordinaires, peuvent néanmoins servir d'aliment.

c) Racines fibreuses, annuelles. Tiges herbacées. Pédoncules plus courts que les feuilles. Folioles entières.

HARICOT COMMUN. — Phaseolus vulgaris Savi, Mem.

Tiges volubiles, glabres. Folioles ovales, acuminées. Pédicelles géminés. Légumes pendants, reculignes, bosselés, rostrés. Graines ovoïdes, légèrement comprimées.

Tiges le plus souvent volubiles, plus ou moins élevées. Graines de couleurs très-variées, souvent panachées ou marquées de bandes longitudinales.

Haricot comprimé.—Phaseolus compressus Dec. Prodr. — Phaseolus romanus Savi, Mem. 3, p. 17, tab. 10, fig. 20.

Tiges subvolubiles, presque glabres. Folioles ovales, acu minées. Pédicelles géminés. Légumes comprimés, bosselés mucronés. Graines comprimées.

Fleurs et graines blanches. Légumes longs de 5 à 6 pouces. C'est à cette espèce que se rapportent le *Haricot de Soisson* et le *Haricot de Hollande*.

Habicot oblong. — Phaseolus oblongus Savi, Mem. 3 p. 17, tab. 10, fig. 14.

Tiges subvolubiles, presque glabres. Folioles ovales, acum nées. Légumes rectilignes, subcylindracés, rostrés. Graine subcylindracées, obtuses ou tronquées.

Fleurs ordinairement d'un violet pâle. Graines concolores c marbrées, 2 fois plus longues que larges, livides, ou blanche tres, ou brunâtres.

Haricot Marbré. — Phaseolus saponaceus Savi, Mem. . p. 19, tab. 10, fig. 15.

. Tiges naines. Folioles ovales, acuminées. Légumes presqu

rectilignes, mucronés, plus ou moins bosselés. Graines oblongues, obtuses, comprimées, marbrées à la face inférieure.

Fleurs blanches. Légumes longs de 5 à 6 pouces. Graines blanches à l'une des faces, marbrées de noir à l'autre.

HARICOT RENFLÉ. — Phaseolus tumidus Savi, Meth. 3, p. 19, fig. 16.

Tiges naines, subvolubiles. Folioles ovales, acuminées. Légumes subrectilignes, mucronés, plus ou moins bosselés. Graines sphériques ou ovoïdes, renflées à la face inférieure.

Fleurs et graines blanches. Légumes longs de 3 à 4 pouces. C'est à cette espèce qu'on doit rapporter, selon M. Savi, les Haricots appelés vulgairement *Princesse*, Nain Flageolet, et Nain d'Amérique.

HARICOT A GOUSSES ROUGES. — Phaseolus hæmatocarpus Savi, Mem. 3, p. 20, fig. 17.

Tiges volubiles, très-longues, Folioles ovales, acuminées. Légumes rectilignes, bosselés, mucronulés, marbrés de rouge avant la maturité. Graines ovoïdes, renslées, panachées. — Fleurs d'un violet pâle. Légumes longs de 4 à 5 pouces.

HARICOT SPHÉRIQUE, — Phaseolus sphæricus Savi, Mem. 3, . p. 20, fig. 18.

Tiges volubiles, clances. Fotioles ovales, acuminées. Légumes rectilignes, bosselés, anticronés. Graines arrondies (jamais blanches).

Fleurs d'un violet pâle. Légumes longs de 4 à 5 pouces. Graines rouges, ou roussâtres, ou violettes, ou jaunâtres.

Les Haricots d'Orléans et de Prague rentrent dans cette espèce.

HARICOT A GRAINES ANGULEUSES.— Phaseolus anospermus.
Savi, Mem. 3, p. 21, fig. 19.

Tiges volubiles, élancées. Folioles ovales, interprés. Légumes rectilignes, bosselés, mucronés. Graines comprimées, irrégulièrement anguleuses.

Fleurs blanches ou d'un violet pâle. Légume long de 3 pouces, quelquesois marbré de rouge. Graines petites, blanches, ou lilas, ou brun châtain.

C'est dans les huit espèces que nous venons de citer, et dont nous empruntons les caractères au travail approfondi de M. Savi, que rentrent les innombrables variétés de Haricots cultivés comme plantes alimentaires.

Voici celles que M. Poiteau recommande comme les meilleures.

# A. HARICOTS A RAMES.

Haricot de l'issons. L'un des plus estimés en sec. — Haricot Sabre. Cette variété passe pour l'une des meilleures ; son produit est considérable; ses cosses peuvent être mangées presque jusqu'à leur maturité; le grain, soit vert, soit sec, ne le cède point en qualité au Haricot de Soissons. — Haricot Predome, Prudhomme, ou Prodommet. Graine blanche, ronde, petite. Cosse absolument sans parchemin, encore bonne lorsqu'elle est presque sèche. Le grain, en sec, est d'une qualité estimée. — Haricot de Prague ou Pois rouge. Graine ronde, d'un rouge violet. Il rame très-haut. On le mange soit vert, soit sec. - Haricot de Prague bicolore. Variété peu différente de la précédente et, comme elle, fort tardive. - Haricot Riz. Graine blanche, oblongue, très\_ menue, bonne en vert. - Haricot de Lima. Très-gros, épais, d'un blanc sale. Légume large, court, un peu rude. Cette variété est remarquable par son produit et par la qualité farineuse de ses graines. Tardive sous leclimat de Paris, elle pourrait devenir une acquisition précieuse pour le midi de la France.

#### B. HARICOTS NAINS OU SANS RAMES.

Haricot Flageolet ou Haricot hâtif de Laon. Graine blanche, étroite, allongée. Cette variété est l'une des plus estimées, et peut-être la plus répandue aux environs de Paris. Elle est très-naine, très-hâtive, propre aux châssis, fort employée en vert, et assez bonne en sec.—Haricot nain hâtif de Hollande. Semblable au Flageolet; le plus hâtif et le plus propre de tous

pour le châssis. Gousse excellente en vert. — Haricot de Soissons nain ou Gros pied. Presque aussi hâtif que le Flageolet: très-hon en grain frais écossé, et en sec. - Haricot nain blanc sans parchemin, et Sabre nain. Variétés fort voisines l'une de l'autre. Graines blanches, aplaties, assez petites, très-bonnes, tant en vert qu'en seç. -Nain blanc d'Amérique. Légume gros, renflé, un peu arqué, se colorant fortement en rouge-brun. Cette variété, très-féconde, porte des gousses sans parchemin. Le grain, petit, blanc, un peu allongé, est très-bon en sec. - Haricot suisse. Graines allongées, excellentes en vert. On distingue comme sous-variétés le blanc, le rouge, le gris, le gris de Bagnolet, et le ventre de biche. - Haricot noir ou Nègre nain. Aussi estimé que le Haricot suisse pour sa qualité en vert. - Haricot rouge d'Orléans. Graines rouges, aplaties, petites, fort bonnes en sec. — Haricot nain jaune du Canada. Cette variété est la plus naine de toutes, et l'une des plus hâtives. Sa cosse est sans parchemin. La graine, presque ronde, d'un jaune pale, avec un petit cercle brunâtre autour de l'ombilic, est fort bonne en sec. — Haricot de la Chine. Variété très-productive, excellente en vert et en sec.

# B. Légume subcylindracé. (Strophostyles Elliot.)

HARICOT A GRAND ÉTENDARD. — Phaseolus vexillatus Linn. — Jacq. Hort. Vind. tab. 102. — Phaseolus helvolus Mich. Flor. Am. Bor.

Tiges volubiles, poilues. Folioles ovales-oblongues, pointues, entières. Pédoncules très-longs, à 5-7 fleurs agglomérées. Légumes poilus. Graines cotonneuses.

Herbe annuelle, haute de 4 à 6 pieds. Fleurs grandes, odorantes, d'un rouge pâle à l'épanouissement, passant successivement au pourpre, au violet et au brun.

Cette espèce croît aux Antilles, et dans le midi des États-Unis jusque dans la Caroline. On la cultive dans nos serres comme plante d'ornement.

HARICOT POURPRE. — Phaseolus semi-erectus Linn. — Jacq Ic. Rar. 3, tab. 233. — Bot. Reg. tab. 743.

Tige subvolubile. Folioles ovales. Fleurs en épi. Calices no bractéolés. Ailes très-grandes.

Herbe annuelle, haute de 2 à 3 pieds, subvolubile. Pédor cules dressés, longs d'un pied, multiflores au sommet. Fleur très-grandes, d'un rose vif. Légumes linéaires, rectilignes, sul cylindracés, brunâtres. Graines petites, marbrées de brun et a noir.

Gette espèce, originaire de l'Amérique méridionale, se cultidans les collections de serre.

## Genre SOJA. - Soja Moench.

Calice dibractéolé, quinquéfide : les 2 lanières sup rieures connées jusqu'au delà du milieu; les 3 inférieur redressées, acérées. Étendard ovale, non calleux. Carè oblongues, rectiligne. Étamines diadelphes. Style cou Légume oblong, mince, oligosperme, cloisonné transver lement. Graines arrondies.

L'espèce que nous allons décrire constitue à elle seule genre.

Soja hérissé. — Soja hispida Mænch. — Dolichos Sc Linn. — Jacq. Ic. Rar. 1, tab. 145.

Herbe annuelle. Tiges volubiles, hérissées (ainsi que feuilles) de poils roux. Feuilles pennées-trifoliolées; folio larges, ovales, acuminées. Pédoncules axillaires, courts, pau flores. Corolle violette ou jaunâtre, à peu près de même longue que le calice. Légume court, 3-5-sperme, velouté.

Cette plante est cultivée en Chine, au Japon, et dans l'Im Les Japonais préparent de ses graines vertes une espèce de ce serve avec laquelle ils assaisonnent la plupart de leurs mets. I reste, ces graines sont farineuses et comestibles comme Hartots.

#### Genre DOLIC. — Dolichos Linn.

Calice dibractéolé, campanulé, quinquédenté: les 2 dents supérieures rapprochées ou connées. Étendard suborbiculaire plissé et calleux à la base. Ailes oblongues, obtuses. Carène curviligne, non spiralée ni défléchie. Étamines diadelphes. Style aplati, barbu en dessous. Légume linéaire, comprimé, déhiscent, cloisonné transversalement: sutures non ailées ni carénées. Graines ovales, plus ou moins comprimées. Hile ovale, petit.

Les caractères de la végétation des *Dolics* sont les mêmes que ceux des Haricots, dont on les distingue sans peine à leur carène non tordue en spirale.

Ce genre appartient presque en entier à la zone équatoriale. On en connaît une cinquantaine d'espèces. Plusieurs se cultivent dans les pays chauds comme plantes alimentaires. Leurs graines sont farineuses, mais moins bonnes que les Haricots; assez souvent même elles renferment un poison âcre, qu'on leur enlève en les faisant tremper à différent exprises dans de l'eau bouillante.

Voici les espèces les plus remarquables.

a) Légumes comprimés, terminés en pointe courte.

Dolic Ligneux. — Dolichos lignosus Linn. — Hort. Cliff. tab. 20. — Smith, Spicil. tab. 21. — Bot. Mag. tab. 382.

Tiges frutescentes. Rameaux volubiles, velus. Folioles ovales, subrhomboïdales, pointues, glabres. Pédoncules plus longs que les feuilles. Fleurs presque en ombelle. Légumes linéaires, dressés, glabres. — Fleurs purpurines.

Cette plante, originaire de l'Inde, n'est pas rare dans les collections de serre. Ses gousses vertes servent d'aliment aux Hindous; mais elles sont beaucoup moins estimées que les Haricets.

Dolic Tubéreux. — Dolichos tuberosus Lamk. — Plum. ed. Burm. tab. 220.

Tige ligneuse, volubile. Folioles ovales arrondies, acumis Grappes longuement pédonculées, allongées. Légumes rectilie toruleux, velus. Graines réniformes.

Ge Dolic croît aux Antilles. Ses racines produisent de tubercules comestibles, d'une saveur analogue à celle des Ba

Dolic filiforme. — Dolichos filiformis Linn.

Tiges volubiles, herbacées. Folioles linéaires, obtuses, cronées, glabres en dessus, pubescentes en dessous.

Cette espèce croît à la Jamaïque. Les graines en sont p tives.

# b) Légumes cylindraces.

Dolic Catiang. — Dolichos Catiang Linn. — Ru Amb. 5, tab. 139, fig. 1.

Tiges dressées, peu rameuses. Folioles ovales-lancéolées, tues, glabres. Pédoncules très-longs, 2- ou 3-flores. Léggrêles, linéaires, rectilignes, toruleux, glabres.

Ferbe annuelle. Tiges hautes de plusieurs pieds. Fleurs I tres, tachetées de jaune. Légumes longs de 4 à 5 pouces. G blanches, ou rouges, ou noires, ou jaunâtres.

Cette plante est généralement cultivée dans toute l'Inde de Moluques. Partout où le riz n'est pas abondant, les grain Catiang font la principale nourriture des habitants de ces Les variétés blanches sont réputées les plus délicates.

Dolic de la Chine. — Dolichos sinensis Linn. — R Amb. 5, tab. 134.

Tiges subvolubiles, glabres. Folioles ovales, acuminées. I culcs biflores, plus courts que les feuilles. Légumes toruleu vilignes.

Herbe annuelle. Fleurs grandes, rougeâtres ou blanc Légumes de la grosseur du petit doigt, longs d'un pied et Graines petites, rougeâtres ou blanches.

Cette plante est fréquemment cultivée dans l'Asie équat

Ses gousses vertes sont fort recherchées comme légume, et préférées à celles de tous les autres Dolics.

c) Légume cylindracé, terminé en bec aplati, calleux. Folioles entières.

Dolic onguiculé. — Dolichos unguiculatus Jacq. Hort. Vind. 1, tab. 23.

Tiges volubiles, glabres ainsi que les ceuilles. Folioles ovales, pointues. Pédoncules de la longueur des feuilles, bi-ou triflores au sommet. Légumes à bec crochu. Graines ovales-arrondies, blanches ou rougeâtres; hile blanc.

Herbe annuelle de 2 ou 3 pieds de haut. Fleurs violettes.

Ce Dolic est généralement cultivé aux Antilles comme plante légumière.

Dolic Mengerre.—Dolichos melanophthalmus Dec. Prodr.
— Dolichos unguiculatue Thore, Chlor.

Tiges subvolubiles, glabres ainsi que les feuilles. Pédoncules de la longueur des feuilles, portant au sommet 3 ou 4 sleurs en ombelle. Légumes à bec rectiligne ou peu courbé. Graines blanches; hile orbiculaire, noir.

Cette espèce, qui peut-être n'est qu'une variété de la précédente, est cultivée en Provence sous le nom de Mongette ou Banette, et dans le département des Landes sous celui de Habine. Les Italiens la nomment Haricot à œilnoir (Faseolo all'occhio nero).

Dolic A longue gousse. — Dolichos sesquipedalis Linn. — Jacq. Hort. Vind. 1, tab. 67.

Tiges volubiles, glabres de même que les feuilles. Folioles larges, ovales. Légumes très-longs, toruleux, lisses, subcylindracés, oncinés.

Cette espèce; remarquable par son légume, qui atteint jusqu'à dix-huit pouces de long, est également cultivée comme plante alimentaire, aux Antilles et dans l'Europe australe.

Dolic A GRAINES RONDES. - Dolichos sphærospermus Dec

Prodr.—Phaseolus sphærospermus Linn. —Sloan. Jam. I tab. 117.

Tige dressée, rameuse, glabre. Folioles ovales, pointues. doncules allongés, pauciflores. Légumes rectilignes, grêles. (nes arrondies, à hile noir.

On cultive cette espèce à la Jamaïque, sous le nom de Pe œil noir (Black-eyed Pea). Ses graines sont un mets fort rec ché, même pour les tables des riches.

#### Genre LABLAB. — Lablab Adans.

Ce genre ne diffère du Dolic que par son légume, la acinaciforme, et à sutures tuberculeuses. Les graines ovales, un peu comprimées, à hile linéaire, formant callosité blanchâtre.

Les graines et les gousses de la plupart des espèces ses d'aliment aux habitants des contrets équatoriales.

Nous nous bornons à faire mention de l'espèce suivs

LABLAB COMMUN. — Lablab vulgaris Savi, Mem. — Dol Lablab Linn. — Dolichos purpureus Jacq. Fragm. tab. ! Bot. Reg. tab. 830. — Smith, Exot. Bot. tab. 74. — Dol bengalensis Jacq. Hort. Vind. 2, tab. 124.

Herbe annuelle, à tiges volubiles. Feuilles pennées-trifolio folioles stipellées, larges, entières, ovales, acuminées, oblique tronquées vers la base. Pédoncules oppositifoliés, de la gueur des feuilles. Pédicelles subverticillés. Fleurs blanches purpurines, ou violettes, grandes. Légumes pendants. Grandratres, ou rougeâtres, ou brunâtres.

Cette plante est généralement cultivée en Égypte, en Ori dans les Indes. Ses gousses et ses graines, quoique inférieure Haricots, servent, dans ces contrées, à la nourriture des ge peuple. Il faut, pour enlever leur âcreté, les faire tremper à sieurs reprises dans de l'éau bouillante. Les Malais mangent les fleurs cuites de ce *Lablab*; Rumphius assure que ce met se comparer à des choux très-tendres.

Le Lablab est cultivé dans nos jardins comme plante d'agrément.

#### Genre CYRTOTROPE. — Cyrtotropis Wallich.

Calice à 2 lèvres: la supérieure unidentée; l'inférieure tridentée. Étendard réfléchi, bicalleux à la base. Ailes cunéiformes-oblongues, courtes, divariquées. Carène linéairefalciforme, très-longue, ascendante, à pétales libres. Étamines diadelphes. Légume sessile, linéaire, comprimé, isthmé, multiloculaire.

Ce genre, voisin du *Dolic* et du *Kennedya*, ne renferme que l'espèce suivante, qui, sant contredit, est l'une des plus belles Papilionacées que l'on connaisse.

CYRTOTROPE INCARNAT. — Cyrtotropis carnea Wall. Plant. As. Rar. 1, tab. 62.

Plante herbacée, volubile. Tige très-longue. Rameaux grêles, rougeâtres. Feuilles imparipennées, 5-foliolées, pétiolées, longues d'un demi-pied; folioles ovales-oblongues, acuminées, pubérales, longues de 4 à 6 pouces. Stipules petites, lancéolées, cadeques. Grappes solitaires, axillaires, penchées, multiflores, lâches, de la longueur des feuilles. Fleurs grandes, d'un rose vif, panachées de pourpre. Léguine étroit, brunâtre, long d'un demi-pied. Graines oblongues, obtases durunes, lisses.

Cette plante habite les montagnes les plus élevées du Népaul.

# Genre PACHYRRHIZE. - Bachyrrhizus Rich. - Dec.

Calice urcéolé, quadrilobé: lobe supérieur échancré, plus large. Étendard arrondi, étalé, non calleux, plissé à la base. Étamines diadelphes: gaîne renflée et béante à la base. Ovaire sessile sur un disque urcéolaire. Style imberbe, recourbé, dilaté au sommet. Légume comprimé, allongé, 7- ou 8-sperme. Graines réniformes.

Sous-arbrisseaux à tiges volubiles. Racines tubéreuses.

Feuilles pennées-trifoliolées. Fleurs bléultres, disposé grappes axillaires.

Les Pachyrrhizes sont remarquables par leurs racine flées de distance en distance en gros tubercules charnus recherchés comme aliment dans les Indes. On n'en co que trois espèces; les deux suivantes sont les plus interactions.

PACHYRRHIZE A FEUILLES ANGULEUSES.—Pachyrrhizus latus Rich. — Dec. Prodr. — Rumph. Amb. 5, tab. 13 Dolichos bulbosus Linn.

Tiges presque glabres. Pétioles velus. Folioles larges, in glabres: la terminale plus grande, anguleuse, dentée, acur les latérales inéquilatérales, entières à l'un des bords, de l'autre. Grappes courtes, pauciflores.

Cette plante, selon Rumphius, est originaire des Philis On la cultive dans plusieurs parties de l'Inde et aux Moi Les tubercules de ses racines ont la forme et le volume d Rave; quelquesois ils deviennent beaucoup plus gros. les mange guère autrement que cuits; en les accommoda du beurre, du sucre et des épices, on peut en faire un me agréable. M. Perrottet rapporte qu'aux Philippines ces racin si abondantes, qu'on en nourrit les bestiaux.

Le Pachyrrhize anguleux n'est pas délicat sur la nat sol; mais ses tubercules deviennent plus volumineux et acq un meilleur goût lorsque la plante est cultivée dans une ter stantielle un peu humide. Les racines qu'on laisse en ter qu'à la maturité des fruits perdent toute leur saveur, et ne p plus servir d'aliment.

PACHYRRHIZE TRILOBÉ. — Pachyrrhizus trilobus Dec. — Dolichos trilobus Lour. Flor. Coch.

Tiges et feuilles hérissées. Folioles trilobées. Fleurs p nes, tachetées de jaune.

Cette espèce est cultivée comme plante alimentaire, en (

en Cochindring. Les tubercules de ses racines, de forme cylindrique, acquièrent une longueur de deux pieds.

## Genre PSOPHOCARPE. — Psophocarpus Neck.

Calice urcéolé, à 2 lèvres inégales. Étendard suborbiculaire, réfiéchi, muni à la base de 2 bosses cylindriques. Onglets des ailes enveloppés par les bords de l'étendard. Carène oblongue, dicéphale. Étamines diadelphes. Légume oblong, tétraptère, 7-8-sperme. Graines arrondies.

L'espèce dont nous allons parler constitue à elle seule le genre.

PSOPHOCARPE POIS CARRÉ.— Psophocarpus Tetragonolobus Dec. Prodr.—Dolichos Tetragonolobus Linn.—Rumph. Amb. 5, tab. 133.

Herbe à racines tuberculeuses. Tiges volubiles. Feuilles trifoliolées-pennées; folioles ovales, acuminées. Fleurs grandes, bleuâtres, disposées en grappes axillaires, géminées.

Cette plante est cultivée aux Moluques sous le nom de Botor, et à l'île de France sous celui de Pois carré. Ses jeunes gousses se mangent en guise de Haricots.

# € Genre CANAVALIA. — Canavalia Dec.

Calice tubuleux, bilabié: lèvre inférieure unidentée ou tridentée; lèvre supérieure à 2 grands lobes arrondis. Étendard ample, à 2 bosses parallèles. Ailes stipitées, oblongues, auriculées. Carène dipétale. Étamines monadelphes ou subdiadelphes. Légume comprimé, tricaréné, terminé en pointe infléchie. Graines ovales-oblongues, séparées les unes des autres pag des membranes transversales; hile linéaire.

Herbes ou sous-arbrisseaux. Tiges volubiles. Feuilles periodes trifoliolées. Grappes axillaires, multiflores. Pédicelles ternés, Fleurs grandes, pourpres.

On coanaît une dizaine de Canavalia. Ces plantes en général se distinguent par la beauté de leurs fleurs. Nous allons en signaler quelques - uns qui ornent les se

## a) Lèvre inférieure du calice tridentée.

CANAVALIA A GOUSSES ENSIFORMES. — Canavalia gla. Dec. Prodr. — Dolichos gladiatus Jacq. Ic. Rar. v tab. 560. — Banks, Ic. Kæmpf. tab. 39. — Malocchiu diata Savi, Mem.

Folioles ovales, pointues, un peu scabres. Grappes longues que les feuilles. Étendard oblong. Légumes 5 fois longs que larges, rectilignes au sommet. — Sous-arbri Fleurs d'un blanc lavé de rose.

Cette espèce croît aux Indes.

Canavalia Pois Sabre. — Canavalia ensiformis Dec. 1 — Dolichos ensiformis Lim. — Hort. Malab. 8, tab. 1 Sloan. Jam. Hist. 1, tab. 114, fig. 1, 2, 3. — Dolicho naciformis Jacq. Ic. Rar. 3, tab. 561. — Malocchia en mis Savi, Mem.

Folioles ovales, pointues. Légumes au moins 5 fois plus que larges. — Sous-arbrisseau. Fleurs pourprées. G blanches.

Cette espèce, indigene aux Antilles, est remarquable 1 longues gousses en forme de sabre.

# b) Lèvre inférieure du calice unidentée.

CANAVALIA DE BUÉNOS-AYRES. — Canavalia bona Lindl. in Bot. Reg. tab. 1199.

Folioles ovales-acuminées, obtuses, coriaces, glabres. pes plus longues que les feuilles.

Tige cylindrique, sarmenteuse. Grappes longues d'un pied. Fleurs pourpres, de la grandeur de celles du Poissteur. Étendard obcordiforme, d'un pouce de diamètre, my base d'une bosse blanche. Ailes subfalciformes, obtuses courtes et plus pâles que l'étendard.

Cette plante, originaire de Buénos-Ayres, est introduité peu en Angleterre.

.3

#### Genre MUCUNA. — Mucuna Adans.

Calice campanulé, bilabié: lèvre inférieure à 3 lanières pointues, inégales: l'intermédiaire plus longue; lèvre supérieure large, entière, obtuse. Étendard ascendant, plus court que les ailes et la carène. Ailes oblongues, aussi longues que la carène. Carène oblongue, rectiligne, pointue. Étamines diadelphes: 5 des anthères oblongues-linéaires; les 5 autres ovales, hérissées. Légume oblong, toruleux, bivalve, cloisonnétransversalement. Graines arrondies; hile linéaire, formant un cercle autour de la graine.

Herbes ou arbrisseaux. Tiges sarmenteuses, très-longues. Feuilles trifoliolées-pennées. Grappes axillaires : les fructifères ordinairement pendantes. Légumes le plus souvent hérissés de poils très-roides et piquants.

Ce genre, réuni par Linné à ses Dolics, comprend les Zoophthalmum et les Stizolobium de P. Browne. On en connaît environ douze espèces. Toutes croissent dans les régions équatoriales. Voici celles qui méritent d'être décrites dans ce recueil.

# a) Légumes munis en dehors de lamelles transversales. (Zoophthalmum P. Br.)

MUCUNA BRULANT. — Mucuna urens Dec. Prodr. — Plum. Amer. tab. 107. — Pluck. tab. 213, fig. 2. — Dolichos urens Linn. — Jacq. Amer. tab. 182, fig. 84. — Stizolobium urens Pers.

Liane à sarments très-longs. Folioles veloutées en dessous. Fleurs grandes, inodores, jaunâtres ou blanchâtres. Légumes mucronés, coriaces, atteignant jusqu'à un demi-pied de long, sur 2 pouces de large, hérissés de petits poils jaunâtres. Graines lenticulaires, noirâtres, bordées d'une ligne blanche le long du hile, osseuses, d'un pouce environ de diamètre.

Cette plante, commune aux Antilles et dans l'Amérique méridionale, est appelée par les créoles Pois à gratter ou Pois pouilleux, parce que les poils rudes qui couvrent ses gousses pénètrent sous la peau au moindre attouchement et causent des déman geaisons douloureuses. Autresois ces poils passaient pour ver misuges. Les graines portent le nom de Yeux de bourrique c'est-à-dire, Yeux d'éne, parce qu'en effet elles ressemblet grossièrement à l'œil de cet animal. La superstition des color attribue à ces semences toutes sortes de propriétés merveilleuses

MUCUMA SERPENT. — Mucuna anguina Wall. Plant. Asia Rar. tab. 28.

Folioles très-entières, acuminées, subobtuses, glabres en de sus, poilues en dessous: les latérales semi-cordiformes; la te minale ovale. Fleurs en cyme dense. Légume arrondi, mon sperme, très-hispide.

Tige très-longue, épaisse, creusée de deux sillons profon qui lui donnent l'aspect de deux troncs comnés. Ramules et to tes les parties herbacées de la plante hérissées de sétules brune fragiles, très-roides. Cymes hémisphériques, penchées. Fleu grandes, d'un pourpre noirâtre. Légume d'environ 3 pour de diamètre.

Cette espèce, découverte par Roxburgh, dans le Chittagor est remarquable par la rare beauté de ses fleurs; mais les pe dont elle est hérissée occasionnent des douleurs insupportables.

# b) Légumes non lamelleux. (Stizolobium P. Br.)

MUCUNA IRRITANT. — Mucuna prariens Dec. Prodr. Hort. Malab. 8, tab. 85. — Rumph. Amb. 5, tab. 142. P. Brown. Jam. tab. 131, fig. 4. — Dolichos pruriens Lin

Liane ligneuse. Sarments très-longs. Folioles hérissées en c sous, acuminées, inégales: la terminale rhomboïdale; les l rales inéquilatérales. Fleurs violettes, disposées en grappes v ticillées, pendantes. Légumes hérissés de poils roides; sut seminifère carénée.

Cette plante, indigene dans les deux Indes, passe pour puissant diurétique. Ses légumes sont couverts de poils quants.

Mucuna a gros fruits. — Mucuna macrocarpa Wallich, Plant. As. Rar. 1, tab. 47.

Folioles égales, poilues, acuminées, très-entières: les latérales semi-cordiformes, très-obliques; la terminale ovale-rhomboïdale. Grappes solitaires ou géminées, latérales, ovales ou oblongues, lâches. Légumes très-longs, ensiformes, acuminés, cotonneux, à suture dorsale tricarénée.

Tronc de la grosseur du bras. Sarments très-longs, ferrugineux. Folioles longues de 5 à 7 pouces. Fleurs inodores, longues de 2 à 3 pouces, disposées en grappes de près d'un pied de long. Étendard verdâtre. Ailes purpurines. Carène brunâtre. Légumes d'un brun roux, longs de 12 à 13 pouces.

Cette espèce élégante croît dans les montagnes du Népaul. De même que beaucoup de ses congénères, elle est couverte de poils roides dont la piqure produit de fortes démangeaisons. Ses longues grappes de fleurs panachées de vert, de violet et de brun, font un effet très-pittoresque.

MUCUNA ÉLANCÉ. — Mucuna altissima Dec. Prodr. — Dolichos altissimus Jacq. Amer. tab. 182, fig. 85. (excl. syn. Rheed.)

Folioles ovales, entières, acuminées, glabres aux deux faces. Grappes denses, très-allongées. Légumes hérissés.

Ce magnifique végétal des Antilles couvre de ses sarments la cime des arbres les plus élevés, d'où ses fleurs retombent en longs festons. Chaque grappe mesure souvent plus de douze pieds. La corolle, de près d'un pied de long, est panachée de bleu, de violet et de jaune. Les gousses, réunies par gros paquets, ressemblent à celles du Mucuna brûlant.

# Genre CAJAN. — Cajanus Dec.

Calice campanulé, quinquéfide; lanières subulées, recourbées au sommet : les 2 supérieures soudées inférieurement. Étendard ample, muni de 2 callosités à la base. Carène obtuse, rectiligne. Étamines diadelphes. Légume oblong, comprimé, toruleux, bivalve. Graines sphériques, Arbrisseaux couverts d'une pubescence veloutée. Feuilles pennées-trifoliolées. Folioles lancéolées ou ovales-lancéolées, stipellées. Fleurs en grappes axillaires. Pédicelles géminés : chaque paire accompagnée d'une seule bractée. Fleurs blanches. Cotylédons accolés.

Ce genre, confondu par Linné avec les Cytises, est limité aux deux espèces dont nous allons parler.

'CAPAN JAUNE. — Cajanus flavus Dec. Prodr. — Cytisus Cajan Linn. — Jacq. Obs. 1, tab. 1. — Plum. ed. Burm. tab. 114, fig. 2.

Stipelles de moitié plus courtes que les pétiolules des folioles latérales. Étendard concolore. Légumes 2- ou 3-spermes, immaculés.

Cette plante, nommée vulgairement Pois d'Angola, est trèsfréquemment cultivée aux Antilles, où on l'emploie ordinairement aux défenses qui entourent les plantations de Cannes à sucre. Elle s'accommode des terrains les plus médiocres. Les nègres et le has peuple font une grande consommation de ses graines, qui passent pour un légume assez salubre. A la Martinique, ce mets paraît sur les tables des classes aisées, et beaucoup de personnes le préferent à nos Pois. A la Jamaïque, on ne se sert guère de ses graines que pour nourrir les pigeons; aussi y portent-elles le nom de Pois à pigeons. Les branches vertes, les feuilles et les gousses de la plante font un excellent fourrage pour les chevaux, les porcs et autres animaux domestiques.

CAJAN BICOLORE. — Cajanus bicolor Dec. Prodr. — Cytisus Pseudocajan Jacq. Hort. Vind. 2, tab. 119. — Hort. Malab. 6, tab. 13.

Stipelles de la longueur des pétiolules des folioles latérales. Étendard pourpre à la face interne. Légumes 4- ou 5-spermes, maculés de noir.

Cette espèce, originaire de l'Inde ainsi que la précédente, est également cultivée dans beaucoup de contrées équatoriales, comme plante légumière.

## Genre LUPIN, - Lupinus Linn.

Calice bilabié. Corolle papilionacée. Étendard reployé. Ailes grandes, cohérentes au sommet. Carène rostrée. Étamines monadelphes : 5 des filets plus courts, à anthères oblongues; les 5 autres plus longs, à anthères arrondies. Légume coriace. Style filiforme. Stigmate capitellé, poilu, oblong, comprimé, bosselé, souvent polysperme.

Sous-arbrisseaux ou herbes. Stipules adnées au pétiole. Feuilles digitées ou rarement simples, longuement pétiolées. Folioles condupliquées en estivation et pendant leur sommeil. Pédoncules oppositifoliés, terminaux. Fleurs en grappe ou en épi; pédicelles accompagnés à la base d'une bractéole; 2 autres bractéoles (quelquefois nulles ou caduques) adnées à la partie inférieure du calice.

Les Lupins sont d'un grand intérêt, tant pour l'agronome que pour l'horticulteur. De temps immémorial plusieurs espèces furent cultivées dans l'Europe australe, en Orient et dans l'Afrique septentrionale comme plantes alimentaires, officinales et fourragères. Aujourd'hui une douzaine d'espèces nouvelles, dues en grande partie aux découvertes faites par le célèbre voyageur Douglas dans la Californie et dans le nord-ouest de l'Amérique, embellissent nos jardins.

En général les Lupins ne supportent pas la transplantation; il faut ou les semer sur place, ou les élever séparément en pots jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour supporter la pleine terre. Plusieurs espèces ne prospèrent qu'en terre de bruyère. Les graines des Lupins vivaces ne germent souvent qu'au bout de plusieurs années, lorsqu'elles ne sont pas confiées au sol dès l'instant de leur maturité. Pour obvier à cet inconvénient, on les met tremper pendant vingtquatre heures dans de l'eau tiède, après les avoir échancrées.

Ce genre comprend aujourd'hui plus de soixante espèces, dont un grand nombre habitent l'Amérique tempérée australe et septentrionale, ainsi que les régions alpines des Andes du Pérou et du Mexique. Plusieurs croissent dans les contrées voisines de la Méditerranée. Nous allons faire connaître toutes les espèces remarquables.

## a) Herbes annuelles ou bisannuelles.

LUPIN BLANC. — Lupinus albus Linn. — Blackw. Herb. tab. 282. — Clus. Hist. 2, p. 228, fig. 1.

Tige dressée. Feuilles à 7 ou 9 folioles oblongues-obovales, velues en dessous. Pédicelles épars. Calice non bractéolé : lèvre supérieure entière ; lèvre inférieure tridentée. Légumes larges, lisses, 3-4-spermes.

Tige cylindrique, assez simple dans le bas, velue comme toute la plante, haute de 1 à 2 pieds. Fleurs et graines blanches.

Le Lupin blanc passe pour originaire du Levant. Il est cultive en grand dans le midi de l'Europe. On peut, dans ces contrées le semer immédiatement après la moisson, et récolter ses graines à la fin de la belle saison; mais son principal emploi es de servir d'engrais vert. Tous les agronomes s'accordent à din qu'étant enterré à la charrue au moment de sa floraison, il en graisse le sol comme le meilleur fumier. Le climat du nord de la France est trop froid et trop humide pour que cette plante réussisse, ailleurs que dans les jardins. On la cultive néanmoin en Saxe comme fourrage.

Les graines du Lupin blanc étaient, chez les Grecs et les Romains, un mets assez estimé; on avait soin de les priver de leu saveur amère et désagréable, en les mettant tremper pendant quel que temps dans de l'eau chaude. Toutefois cet aliment est fort in férieur aux Pois et aux Haricots, et l'on n'en fait guère usage av jourd'hui. La décoction de ces graines était employée jadis comm apéritive, diurétique, vermifuge et emménagogue. Réduites e farine, elles servent encore à faire des cataplasmes émollients.

LUPIN D'ÉGYPTE. — Lupinus Termis Forsk. Descr.

Feuilles à 7 ou 9 folioles oblongues-obovales, velues en de sous. Pédicelles épars. Calices bractéolés : lèvre supérieure et tière; lèvre inférieure subtridentée.

Hèrbe très-semblable à la précédente par le port. Fleurs blanches : le sommet de l'étendard bleuâtre.

Cette espèce est cultivée en Égypte et dans l'Italie australe comme plante fourragère et alimentaire.

LUPIN BIGARRÉ. — Lupinus varius Linn.

Feuilles à 7 ou 9 folioles linéaires-oblongues, velues en dessous. Pédicelles subverticillés. Calices bractéolés: lèvre supérieure bifide; lèvre inférieure tridentée. Légumes larges, poilus, sub-5-spermes.

Tiges hautes de 1 à 2 pieds, grêles, rameuses au sommet, convertes de poils couchés. Fleurs panachées de bleu de ciel et blanc. Légumes larges d'environ 8 lignes, longs de 2 à 3 pouces. Graines grosses, carrées, marbrées de noir.

Cette plante croît dans l'Europe australe. On la cultive dans les parterres.

LUPIN BERISSÉ. - Lupinus hirsutus Linn.

Feuilles à 7 ou 9 folioles oblongues ou oblongues-obovales, hérissées (comme toute la plante) de poils mous. Pédicelles épars ou subverticillés. Calices bractéolés: lèvre supérieure bipartie; lèvre inférieure trifide. Légumes larges, très-hérissés: Graines grosses, carrées, rousses.

Tiges hautes de 2 à 3 pieds, très-branchues vers le haut. Fleurs grandes, tantôt panachées de bleu et de violet, tantôt rengeâtres.

Ce Lupin croît dans l'Europe australe. C'est une plante élégante très-commune dans nos jardins. Sa floraison dure presque tout l'été.

LUPIN A FEUILLES ÉTROITES. - Lupinus angustifolius Linn.

Feuilles à 7 ou 9 folioles linéaires-oblongues, tronquées, pubescentes. Pédicelles épars. Calices non bractéolés : lèvre supérieure bifide; lèvre inférieure entière. Légumes étroits, poilus. Graines arrondies, grisâtres, maculées de blanc.

Herbe rameuse haute de 1 à 2 pieds. Folioles étroites, d'un vert gai. Fleurs pleu de ciel, panachées de blanc.

Cette espèce, indigène dans l'Europe australe, est cultive comme plante d'ornement.

LUPIN A FOLIOLES LINÉAIRES. — Lupinus linifolius Roth.

Folioles linéaires, infléchies. Pédicelles épars. Calices bra téolés: lèvre supérieure bifide; lèvre inférieure subtridenté Légumes étroits, hérissés, sub-4-spermes. Graines lenticulaire blanchâtres.

Espèce semblable par le port à la précédente. Fleurs bleus Légume long seulement d'un pouce.

Ce Lupin est également originaire de l'Europe australe et so vent confondu, dans les jardins, avec le précédent.

LUPIN CHARMANT. — Lupinus pulchellus Sweet, Brit. Flo Gard. ser. 2, tab. 67.

Tige dressée, rameuse au sommet, pubescente. Feuilles à 5 7 folioles lancéolées-oblongues, pointues, mucronées, pubesce tes en dessous. Stipules sétacées. Grappes denses, assez court Fleurs verticillées. Bractées caduques, sétacées, plus longues e les pédicelles. Calices non bractéolés, à lèvres entières.

Herbe bisannuelle. Tige haute de 2 à 3 pieds, divisée au so met en rameaux touffus. Feuilles légèrement soyeuses en dessi blanchâtres en dessous. Grappes longues de 3 à 4 pouces. Fle de la grandeur de celles du *Lupin blanc*, panachées de bleu, violet et de jaune.

Cette espèce, originaire du Mexique, n'est connue que der quelques années.

Lupin bicolore. — Lupinus bicolor Douglas. — Bot. R tab. 1109.

Feuilles à 5 ou 7 folioles linéaires-spathulées, soyeuses. dicelles verticillés. Calices non bractéolés: la lèvre supérie bifide; l'inférieure entière. Légumes étroits, 5-6-spermes, poil toruleux. Graines très-petites, anguleuses, grisâtres, poncti de noir.

Tiges touffues, hautes d'un pied et plus, très-poilues. Fle petites, panachées de bleu, de violet et de blanc.

LUPIN A PETITES FLEURS. — Lupinus micranthus Dougl. — Bot. Reg. tab. 1251.

Feuilles à 5-8 folioles linéaires-spathulées, poilues. Fleurs subsessiles, subverticillées. Calices bractéolés, presque aussi longs que la corolle: la lèvre supérieure bifide; l'inférieure entière. Légumes sub-6-spermes, pubescents, toruleux. Graines petites, ovales, brunâtres, marbrées.

Racines munies de petits tubercules granulaires. Tiges touffues, rameuses, longues d'un pied et plus. Fleurs très-petites, violettes. Étendard maculé de noir.

Cette espèce et la précédente croissent dans le nord-ouest de l'Amérique. Elles ne méritent pas d'orner les parterres; mais, puisque leur végétation est très-rapide, et qu'elles s'accommodent des terrains arides et graveleux, on pourrait peut-être les utiliser comme plantes fourragères.

LUPIN JAUNE. — Lupinus luteus Linn. — Riv. tab. 26. — Schk. Handb. tab. 198. — Bot. Mag. tab. 140.

Feuilles à 7 ou 9 folioles obovales ou oblongues, pubescentes. Fleurs subsessiles, verticillées. Calice bractéolé: la lèvre supérieure bipartie; l'inférieure tridentée. Légumes étroits, pubescents, sub-5-spermes. Graines arrondies, blanchâtres, ordinairement marbrées de brun.

Tige droite, rameuse vers le sommet, poilue, haute d'un demipied à un pied. Épis interrompus, composés de 8 à 12 verticilles 6-8-flores. Fleurs jaunes, odorantes.

Le Lupin jaune croît spontanément dans l'Europe australe. On le cultive dans les jardins à cause de l'odeur de ses fleurs, qui est assez analogue à celle de la Giroflée.

LUPIN ODORANT.—Lupinus Crukshanksii Hook. in Bot. Mag. tab. 3056.—Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2, tab. 203.—Lupinus mutabilis Lindl. in Bot. Reg. tab. 1539.

Feuilles à 7 ou 9 folioles lancéolées-oblongues, obtuses, mucronulées, glabres. Pédicelles verticillés; verticilles distants. Calices bractéolés: la lèvre supérieure bifide; l'inférieure acu-



minée. Légumes pubescents, réticulés, 3-5-spermes. Grail très-blanches, lisses, arrondies.

Tige haute de 3 à 4 pieds, dressée, lisse, branchue au souitée Grappes à 4 ou 5 verticilles sub-6-flores. Fleurs grandes, tre odorantes. Corolle d'un bleu clair, panachée de blanc et jaune. Légumes noirs ou jaunâtres, longs de 2 à 3 pouces.

Le Lupin odorant croît au bord des neiges éternelles, datie: Andes du Pérou. Au Chili, on le cultive dans les jardins, et c'de là que le célèbre mais infortuné voyageur Bertero en enve des graines au Jardin du Roi, en 1830. Cette plante mét une place dans tous les parterres. Sa tige, ferme comme ce d'un arbuste, se divise au sommet en un grand nombre de meaux. Ses fleurs, d'un fort bel aspect, répandent une odeur Jonquille et se succèdent sans interruption depuis le mois de ji ou de juillet jusqu'à la fin de l'automne.

Pour jouir plus long-temps des fleurs de ce Lupin, il est bon le semer en pots, sous châssis, dès le mois de février, et de mettre en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craind Semée en automne, et tenue en serre chaude ou tempérée, e est parée de fleurs pendant tout l'hiver. Une exposition un j ombragée lui convient mieux que le grand soleil, mais elle n' pas délicate quant à la nature du terrain.

LUPIN A FLEURS CHANGEANTES.— Lupinus mutabilis Swe Brit. Flow. Gard. tab. 130.—Bot. Mag. tab. 2682.

Cette plante ne diffère guère de la précédente que par la coul de ses fleurs, qui sont blanches lors de l'épanouissement, et passent, après l'anthèse, à un violet pâle; l'étendard est mari à la base d'une grande tache brunâtre.

Ce Lupin croît, comme celui qui précède, dans les régialpines des Andes du Pérou. Il n'est introduit en Europe depuis 1825, mais on le trouve déjà dans beaucoup de coll tions. Sa culture ne diffère pas de celle du Lupin odorant; fleurs exhalent le même parfum, mais les couleurs en sont les coup moins vives. Il paraît que l'un et l'autre sont des so arbrisseaux dans leur pays natal, mais chez nous ils ne dur

per plus d'une aimée, même quand on a le soin de les rentrer

LUFIN ÉLÉGANT. — Lupinus elegans Kunth, in Humb. et Donpl. Nov. Gen. et Spec. — Bot. Reg. tab. 1581.

Tige dressée, velue. Feuilles à 5-9 folioles lancéolées, étroites, pointues, couvertes en dessous de poils couchés. Grappes allongées, pédonculées, denses. Fleurs subverticillées. Calices soyeux, bractéolés: levre supérieure ovale, obtuse; lèvre inférieure acuminée, entière.

Herbe annuelle, haute d'environ 2 pieds. Folioles pendantes, de la longueur du pétiole. Stipules discolores, triangulaires à la base, subulées au sommet. Bractées petites, subulées, caduques. Fleurs de la grandeur de celles du Lupin hérissé, panachées de bleu, de blanc et de jaune au moment de l'épanouissement, puis lavées de rose.

Cette espèce a été obtenue, dans le Jardin de la Société horticulturale de Londres, de graines envoyées du Mexique en 1831. M. Lindley observe qu'elle est beaucoup plus belle que tous les autres Lupins annuels; mais il ne nous paraît pas qu'elle l'emporte sur le Lupin odorant, auquel elle ressemble.

# b) Herbes vivaces.

LUPIN POLYPHYLLE. — Lupinus polyphyllus Douglas. — Bot. Reg. tab. 1096.

 $\beta$  albiflorus Bot. Reg. tab. 1377.

Feuilles à 11-15 folioles subbisériées, lancéolées, poilues en dessous. Pédicelles verticillés, pubescents. Verticilles rapprochés. Calice non bractéolé, à lèvres entières. Légumes poilus, étroits, sub-8-spermes. Graines noirâtres ou brunâtres, ovalés, petites.

Tiges tousses, dressées, glabres, ordinairement simples, hantes d'environ 3 pieds. Feuilles d'un vert gai; les radicales à pétiole long de 1 à 2 pieds. Grappes longues de 2 pieds. Fleurs assez grandes, panachées de bleu et de violet. Légumes noirs, longs de 2 pouces, larges d'environ 4 lignes.

Cette magnifique plante a été découverte par M. Douglassile nord-ouest de l'Amérique; et c'est assurément une des sequitions les plus précieuses pour les parterres. Un seul pied de ce pin produit souvent plus de cinquante grappes de fleurs dans courant d'un mois, et forme des touffes de plusieurs pieds de conférence. Il est à regretter qu'il ne prospère qu'en terre de bruy Sa floraison a lieu à la fin de mai et en juin. La variété à fi blanches est moins commune que celle à fleurs bleues.

Lupin a feuilles blanches. — Lupinus leucophi Douglas. — Bot. Reg. tab. 1124.

Feuilles à 7 ou 9 folioles oblongues-lancéolées, héris Grappes denses. Fleurs subsessiles, éparses. Calices bracté la lèvre supérieure bifide; l'inférieure entière. Légumes a spermes, très-velus. Graines petites, brunâtres.

Tiges touffues, rameuses, dressées, hautes de 2 à 3 pr fortement hérissées (de même que les feuilles) de longs blancs. Grappes de près d'un pied de long. Fleurs blanches vées de rose.

Cette espèce croît dans les déserts sablonneux des Roche depuis les cataractes du Colombia jusqu'aux sources du Miss M. Douglas l'a introduite en Angleterre en 1827, mais el encore fort rare dans les jardins du continent. C'est une p dont la multiplication doit intéresser les horticulteurs. Se raison dure depuis le mois de mai jusqu'en octobre.

LUPIN PLUMEUX. — Lupinus plumosus Dougl.— Bot. tab. 1217.

Feuilles à 5 ou 7 folioles lancéolées, soyeuses. Grappes de Fleurs subsessiles, verticillées. Calices bractéoles : la supérieure bifide; l'inférieure entière. Bractéoles cadu ciliées, subulées, beaucoup plus longues que les fleurs.

Tiges dressées, rameuses, très-velues. Grappes d'un p long. Fleurs d'un bleu tirant sur le violet, panachées de

Cette espèce, non moins belle que les deux précéderoit dans le nord de la Californie. Elle a été introduite e

gleterre par les soins de M. Douglas, et nous devons regretter de ne pas la posséder dans nos collections.

LUPIN SABINE. — Lupinus Sabinianus Douglas. — Bot. Reg. tab. 1433.

Feuilles à 7-12 folioles lancéolées, acuminées, soyeuses en dessous. Grappes denses; pédicelles subverticillés. Calices non bractéolés: la lèvre supérieure ovale, pointue; l'inférieure cymbiforme, révolutée. Graines blanches.

Tiges dressées, peu rameuses, hautes de 2 à 3 pieds. Pétioles des feuilles radicales longs d'un pied environ. Grappes longues de près d'un pouce. Bractéoles caduques, plus longues que les fleurs. Corolle jaune.

Cette espèce a été découverte par M. Douglas dans les régions subalpines des Rocheuses. Son port est semblable à celui du Lupin polyphylle, et ses fleurs sont d'un jaune vif. Malheureusement il paraît que le climat humide de l'Angleterre a été funeste à tous les individus qu'on en possédait au Jardin de la Société horticulturale de Londres.

LUPIN ARGENTÉ. — Lupinus ornatus Douglas. — Bot. Reg. tab. 1216. — Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2, tab. 212.

Feuilles à 7 - 12 folioles lancéolées, soyeuses-argentées. Pédicelles verticillés. Calices non bracteolés: la lèvre supérieure bifide, l'inférieure entière. Légumes pubescents, 4-5-spermes. Graines jaunâtres, arrondies.

Tiges touffues, dressées ou ascendantes, soyeuses, rameuses, hautes d'environ 2 pieds. Grappes d'un demi-pied de long. Fleurs panachées de blanc et de bleu de ciel.

Cette espèce, indigène dans les vallées des Rocheuses, et due également aux recherches de M. Douglas, est une des plus élégantes que nous possédions. Ses fleurs se succèdent depuis le mois de mai jusqu'à l'époque où les gelées font périr ses tiges. On la cultive en terre de bruyère.

LUPIN INCANE. — Lupinus ineanus Hook. in Bot. Mag. tab. 3283.

Tige suffrutescente. Feuilles à 7 eu 9 folioles lancéolées-lir res, très-pointues, soyeuses aux deux faces, 2 fois plus cot que le pétiole. Grappes allengées; pédicelles alternes, ét Calice inappendiculé: la lèvre supérieure bidentée, l'inféri tridentée. Carène échancrée, plus courte que les ailes. Légu laineux, redressés.

Plante entièrement couverte (à l'exception de la corolle et étamines) d'un duvet satiné. Tiges dressées, rameuses. Stip subulées. Grappes longues d'un pied et demi. Corolle d'un pâle. Étendard lavé de jaune et de bleu à la base.

Cette espèce a été obtenue en Angleterre, en 1833, de gra récoltées aux environs de Buénos-Ayres.

LUPIN DU MEXIQUE.— Lupinus mexicanus Lagasca.— Reg. tab. 1109.

Fcuilles à 5-9 folioles linéaires-oblongues ou spathul poilues en dessous. Pédicelles épars. Grappes lâches. Ca bractéolés : la lèvre supérieure échancrée; l'inférieure su dentée.

Tiges poilues. Grappes longues d'un demi-pied et p Fleurs panachées de blanc, de bleu et de pourpre.

Cette espèce, qu'on cultive en Angleterre depuis 1819, p ressembler beaucoup à la précédente.

LUPIN VIVACE.— Lupinus perennis Linn. — Bot. Mag. 202. — Mill. Ic. tab. 170, fig. 1. — Herb. de l'Amat. vol. :

Feuilles à 5 - 9 folioles oblongues, mucronées, velue dessous. Pédicelles alternes. Calices bractéolés : la lèvre s rieure échancrée; l'inférieure entière.

Tiges peu rameuses, velues, hautes de 1 à 2 pieds. Gra un peu lâches, à environ 20 fleurs. Corolle panachée de ble de violet, ou blanche dans une variété.

Cette espèce, indigène aux États-Unis, est cultivée dan jardins d'Angleterre depuis 1658. Quoique inférieure en be tux Lupins du nord-ouest de l'Amérique, elle mérite néann l'attention des amateurs.

LUPIN DE MOSTRA. — Lupinus nootkatensis Pursh. — Bot. Mag. tab. 1311 et 2136. — Bot. Cab. tab. 897.

Feuilles à 7 - 11 folioles oblongues - obovales, hérissées. Pédicelles subverticillés. Calices non bractéolés, à lèvres entières. Légumes sub-8-spermes, poilus. Graines petites, marbrées de brun et de noir.

Tiges ascendantes, peu rameuses, plus ou moins hérissées, longues d'un pied à un pied et demi. Fleurs panachées de bleu, de blanc et de violet; étendard marqué à la base d'une tache jaune ponctuée de pourpre.

Ge Lupin, assez commun dans les jardins, croît dans les îles Aléoutiennes et sur la côte nord-ouest de l'Amérique. On le possède en Angleterre depuis 1704.

LUPIN TRICOLORE. — Lupinus versicolor Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2, tab. 12.

Tige frutescente, dressée, rameuse. Feuilles à 6-9 folioles lancéolées-spathulées, obtuses, submucronulées, presque glabres en dessus, pubescentes en dessous, poilues aux bords. Grappes longues, courtement pédonculées. Pédicelles subverticillés. Bractéoles des pédicelles caduques, plus longues que les fleurs. Calice non bractéolé: la lèvre supérieure entière; l'inférieure bifide.

Tige haute de 2 à 3 pieds. Grappes longues d'un demi-pied. Fleurs petites, mais très-nombreuses, panachées de blanc, de rose et de bleu. Étendard ovale. Ailes et carène oblongues, obtuses.

Ce heau Lupin a été obtenu très-récemment, en Angleterre, de graines recueillies au Mexique.

LUPIN TOUFFU. — Lupinus arbustus Douglas. — Bot. Reg. tab. 1230.

Feuilles à 7 - 13 folioles obovales-oblongues, velues. Pédicelles subverticillés. Calices bractéolés: la lèvre supérieure bifide; l'inférieure entière. Légumes 2-3-spermes. Graines petites, blanches.

Tiges décombantes, glabres, longues de 1 à 2 pieds. Grappes

longues d'un demi-pied. Fleurs panachées de rose, de violet et jaune.

Ce Lupin croît dans le nord-ouest de l'Amérique, aux envis du fort Vancouver.

LUPIN PANACHÉ. — Lupinus lepidus Dougl. — Bot. B tab. 1149.

Feuilles à 5 ou 7 folioles lancéolées, poilues. Pédicelles ép Calices non bractéolés, soyeux : la lèvre supérieure bipartie; l'férieure entière.

Tiges hautes de 8 à 12 pouces, poilues, dressées. Grap longues de 3 à 4 pouces. Fleurs panachées de blanc, de jaur de plusieurs nuances de bleu.

Cette espèce croît dans les mêmes contrées que la précéden

LUPIN A GRAPPES LACRES. — Lupinus laxiflorus Dougl Bot. Reg. tab. 1140.

Feuilles à 7 ou 9 folioles linéaires-lancéolées, poilues. Pédic épars. Calices non bractéolés; lèvres entières: la supérieure beuse à la base.

Tiges grêles, poilues, dressées, hautes de 1 à 2 pieds. F d'un bleu vif. Carène rose.

Cette espèce croît dans les plaines arrosées par le Colomb

LUPIN POURPRE-NOIR. — Lupinus aridus Dougl. — Bot. tab. 1242.

Feuilles à 5 - 9 folioles linéaires-lancéolées, velues. Pé les verticillés. Calices bractéolés: la lèvre supérieure bifide férieure entière. Légumes hérisses, 2-3-spermes. Graines pallongées, blanches.

Tiges dressées, touffues, hautes d'environ un pied, hérissé même que les feuilles) de longs poils luisants. Grappes de multiflores, longues d'un demi-pied. Fleurs panachées de pa noirâtre et de blanc.

Cette espèce habite également le nord-ouest de l'Amé Elle forme de belles touffes très-fleuries, et se distingu ses corolles d'un pourpre noirâtre. Elle prospère dans les arides. Le Lupin pourpre-noir et les trois précédents n'enrichissent pas encore nos collections, mais on les cultive en Angleterre depuis 1827.

LUPIN RIVULAIRE. — Lupinus rivularis Dougl. ex Lindl. in Bot. Reg. tab. 1595.

Tiges dressées, soyeuses. Feuilles à 7 folioles soyeuses en dessous, lancéolées, de la longueur du pétiole. Grappes subverticillées, un peu lâches. Bractées de la longueur du pédicelle. Calices non bractéolés; lèvres entières: la supérieure gibbeuse à la base. Étendard sessile.

Herbe vivace, haute de 2 à 3 pieds. Folioles un peu charnues. Stipules petites, subfalciformes. Grappes longues, multiflores. Verticilles subsexflores. Fleurs de la grandeur de celles du Lupin blanc. Étendard arrondi, échancré, blanc, légèrement lavé de rose, marqué d'une tache basilaire bleue. Ailes oblongues, lavées de bleu et de violet. Carène blanche, bleue au sommet.

Ce Lupin, découvert par M. Douglas en Californie, a fleuri pour la première fois en 1833, dans le Jardin de la Société horticulturale de Londres.

### c) Tiges ligneuses.

Lupin Arborescent. — Lupinus arboreus Bot. Mag. tab. 682.

Feuilles à 5 ou 7 folioles lancéolées-oblongues, pointues, soyeuses en dessous. Pédicelles verticillés; grappes lâches. Calices non bractéolés, à lèvres entières. Carène pubescente aux bords. Légumes pubescents, 3-5-spermes. Graines globuleuses, noires.

Arbuste très-branchu dès la base, s'élevant à 6-8 pieds de haut. Rameaux grêles, dressés, couverts (de même que la face inférieure des feuilles) de petits poils luisants, apprimés. Fleurs d'un jaune pâle, odorantes.

Cette espèce, originaire du Mexique, supporte néanmoins les hivers des environs de Paris sans aucun abri, pourvu qu'elle ait été élevée la première année en orangerie. Elle se recommande par l'élégance de son port, par sa croissance rapide, ainsi que l'abondance de ses fleurs, qui sont très-odorantes, et qui se su cèdent pendant les mois de juin et de juillet. Les terrains les pl médiocres lui conviennent.

### Genre ÉRYTHRINE. - Erythrina Lion.

Calice tubuleux, tronqué, ou denté, ou fendu latés lement. Étendard très-long, linéaire, enveloppant ailes et la carène. Carène à pétales libres, très-cou ainsi que les ailes. Étamines diadelphes; filets rectilignes dixième tantôt libre et beaucoup plus court que les ailtantôt peu dégagé des 9 autres (quelquefois nul). Légu long, toruleux, bivalve, polysperme.

Sous-arbrisseaux, ou arbrisseaux, ou rarement herbes. pules petites, inadhérentes. Feuilles pétiolées, trifoliolé folioles munies à la base de a glandules au lieu de stipel Tiges et pétioles quelquefois aiguillonnés. Fleurs en grar allongées, le plus souvent d'un écarlate brillant. Pédice souvent ternés. Graines luisantes, osseuses, ordinairem moitié rouges, moitié noires.

Les Érythrines se distinguent généralement par le l de leur inflorescence. On en connaît environ quarante e ces; presque toutes croissent dans les contrées intertropic Nous ne ferons mention que de celles qui ornent les serr

a) Rameaux herbacés, annuels, partant d'une souche ligneuse souterraine.

ÉRYTHRINE HERBACÉE. — Erythrina herbacea Linn. — Mag. tab. 877. — Bot. Cab. tab. 851.

Feuilles et rameaux glabres, inermes. Folioles rhomboïd Grappes allongées. Fleurs distantes, ternées. Calice tros Étendard lancéolé.

Rameaux longs de 3 à 4 pieds. Feuilles et fleurs naissar semble. Grappes longues de 2 pieds. Corolle écarlate.

Cette plante croît dans la Georgie, dans la Floride, de

Louisiane, et dans la Caroline méridionale. Chez nous, il faut la tenir dans une serre tempérée près des jours, pendant l'hiver, et la planter, en été, dans une exposition très-chaude. M. Poiteau conseille de la cultiver constamment en serre chaude, si l'on veut qu'elle se montre dans tout son éclat.

### b) Tiges ligneuses, plus ou moins élevées.

ÉRYTHRINE COULEUR DE CHAIR. — Erythrina carnea H. Kew. — Trew, Ehret. 2, tab. 8. — Bot. Reg. tab. 389.

Tige arborescente, armée d'aiguillons peu nombreux. Pétioles inermes. Folioles ovales-rhomboïdales, pointues, glabres ou pubérules. Étendard linéaire. Calice campanulé, tronqué. —Fleurs couleur de chair, longues de 2 à 3 pouces.

Cette espèce est indigène aux Antilles.

ÉRYTHRINE ARBRE DE CORAIL. — Erythrina Corallodendron Linn. — Commel. Hort. Amst. 1, tab. 108. — Herb. de l'Amat. vol. 3.

Tige arborescente, aiguillonnée. Pétioles inermes. Folioles ovales-rhomboïdales, pointues, glabres. Calices tronqués, quinquédentés. Étendard oblong. Le dixième filet libre, presque aussi long que les ailes. — Corolle écarlate, longue d'environ 2 pouces.

Cette espèce est originaire des Antilles. Aux Canaries et aux environs de Cadix, on la cultive dans les jardins. Chez nous, elle n'est pas rare dans les serres.

ÉRYTHRINE NUDIFLORE. — Erythrina poianthes Brotero. — Bot. Reg. tab. 1246.

Tronc aiguillonné, arborescent. Folioles pubescentes en dessous : les latérales ovales; la terminale ovale-rhomboïdale. Pétiole commun aiguillonné. Calice obliquement tronqué, entier ou fendu. Étamines diadelphes, presque aussi longues que l'étendard.

Cette espèce croît en plein air dans les jardins du Portugal, où elle étale ses magnifiques grappes de fleurs en janvier, février, et mars, avant le développement des feuilles. Elle a de dix à quinze pieds de haut. Sa patrie est inconnue.

ÉRYTHRINE SUPERBE. — Erythrina speciosa Andr. Bot. Rep tab. 443. — Bot. Reg. tab. 750.

Tige arborescente, aiguillonnée. Pétiole aiguillonné. Foliole glabres, acuminées, sinuolées: les latérales ovales-rhomboïdales inéquilatérales; la terminale trilobée. Calice tubuleux-campanulé subbidenté, velouté. Étendard linéaire-lancéolé, allongé.

Cette espèce croît dans les Indes occidentales. Les fleurs, de couleur pourpre, ont trois pouces de long. Elle est rare dans le collections de serre. Après l'Erythrina Crista galli, c'est l'un des plus belles du genre.

ÉRYTHRINE TOUFFUE. — Erythrina umbrosa Kunth, in Humb et Bonpl. Nov. Gen. et Spec.

Tige arborescente, aiguillonnée. Folioles glabres, acuminées trinervées, arrondies ou tronquées à la base: les latérales deltoi des-ovales; la terminale deltoïde. Calice campanulé, spathaci Étendard linéaire-cunéiforme, dressé, très-long. Étamines dis delphes.

Cette espèce est cultivée à Caracas, pour ombrager les plat tations de Cacao. Elle porte dans le pays le nom vulgaire à Bucare.

ÉRYTHRINE DU CAP. — Erythrina caffra Thunb. — Bo Reg. tab. 736 et 736 bis. —Bot. Mag. tab. 2431.

Tige arborescente, aiguillonnée ainsi que les pétioles. Foliol larges, ovales, acuminées, obtuses, glabres. Calice campanule 5 denté. Étendard obovale-oblong. Étamines diadelphes.

Cette espèce est originaire de l'Afrique australe.

ÉRYTHRINE CRÊTE DE COQ. — Erythrina Crista galli Lin—Smith. Exot. Bot. 2, tab. 95. — Jacq. Obs. 3, tab. 51.

Tronc (arborescent) et pétioles aiguillonnés. Folioles ovales glabres. Calice tronqué, unidenté. Étamines diadelphes. Carè 3 fois plus longue que le calice. — Fleurs longues d'un pouce demi, d'un pourpre très-éclatant.

Cette espèce, l'une des plus belles du genre, est indigène a Brésil.

#### Genre RUDOLPHIA. — Rudolphia Willd.

Calice tubuleux, à 2 lèvres inégales: la supérieure obtuse, tridentée, plus longue; l'inférieure plus courte, pointue. Étendard linéaire-oblong, dressé, très-long. Ailes et carène plus courtes que le calice, très-étroites. Étamines diadelphes. Légume comprimé, polysperme, non stipité. Graines planes.

Arbrisseaux grimpants. Feuilles à une seule foliole bistipellée.

Ce genre, également remarquable par ses grandes fleurs d'un rouge brillant, a de grands rapports avec le précédent. On en connaît trois ou quatre espèces, dont voici les plus intéressantes.

RUDOLPHIA VOLUBILE.—Rudolphia volubilis Wild.— Vahl, Ecl. 3, tab. 30.

Rameaux tuberculeux. Feuilles glabres, cordiformes-ovales, acuminées. Grappes sessiles.—Fleurs écarlates, d'un pouce et demi de diamètre.

Cette espèce croît à Porto-Rico et au Mexique.

RUDDIPHIA ROSE. — Rudolphia rosea Tuss. Flor. Antill. 1, tab. 22.

Rameaux lisses, glabres. Feuilles ovales-oblongues, glabres, acuminées. Grappes pédonculées, longues d'un demi-pied. Fleurs roses, d'un pouce de long. Légumes pubescents.

Cette espèce croît à Saint-Domingue.

### Genre BUTÉA. - Butea Roxb.

Calice campanulé, quinquédenté: les 2 dents supérieures rapprochées, presque soudées. Étendard étalé, lancéolé. Carène curviligne, de même longueur que les ailes et l'étendard. Étamines diadelphes. Légume stipité, comprimé, indéhiscent, monosperme au sommet. Graines grosses, compréses.

clair veiné de blanc, susceptible du plus beau poli et fort recherché pour l'ébénisterie.

DALBERGIA A PANICULES. — Dalbergia paniculata Roxb. Corom. 2, tab. 114.

Feuilles à 6-11 folioles alternes, elliptiques ou oblongues, obtuses ou échancrées, glabres. Panicules subterminales, rameuses, multiflores, feuillées. Pédoncules pubescents. Fleurs petites, bleuâtres. Étamines 10, diadelphes. Légume oblongancéolé.

Cette espèce, indigène dans les mêmes contrées que la précédente, est tout aussi remarquable par sa stature élevée. Son bois, blanc et compacte, est d'un emploi fréquent dans les constructions, mais moins recherché pour l'ébénisterie que celui du Dalbergia à larges feuilles.

Dalbergia du Sénégal. — Dalbergia melanoxylon Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. 1, tab. 53.

Rameaux épineux. Feuilles à 9-13 folioles cunéiformes-obovales, échancrées, glabres, alternes. Panicules axillaires et terminales. Étamines 10, monadelphes, à gaîne fendue en 2 faisceaux. Légumes elliptiques-lancéolés, pointus.

Arbre très-rameux, haut de 15 à 20 pieds. Tronc de la grosseur de la cuisse. Bois noir, très-dur. Fleurs nombreuses, petites, jaunâtres. Légume longuement stipité, monosperme ou disperme.

Cet arbre croît dans la Sénégambie. Les colons européens du pays le nomment Ébène du Sénégal, parce que le bois de sor tronc est presque aussi noir que celui de l'Ébénier, et fort propra à l'ébénisterie. M. Perrottet observe qu'il est néanmoins inférieur au véritable Bois d'Ébène, parce qu'il est moins dur et qu'il présente quelques fibres blanchâtres.

Dalbergia lancéolaire.—Dalbergia lanceolaria Linn. fil. — Hort. Malab. 6, tab. 22.

Feuilles à 11-15 folioles alternes, oblongues, obtuses, poilues

en dessous, non veinées, ondulées. Grappes axillaires et terminales, rameuses, grêles, denses, poilues. Légumes lancéolés.

Arbre à ramules grêles et pendants. Fleurs d'un brun roux.

Cette espèce croît à la côte de Malabar. Selon Rheede, ses graines sont purgatives. L'écorce de l'arbre sert à faire des cordages grossiers.

#### Genre PONGAMIA. — Pongamia Lamk.

Calice cyathiforme, quinquédenté, obliquement tronqué. Étamines monadelphes : gaîne fendue postérieurement en 2 faisceaux, ou indivisée : le dixième filet à moitié libre. Légume comprimé, plane, rostré, 1-2-sperme.

Arbres. Feuilles imparipennées. Folioles opposées. Fleurs en grappes ou en panicules axillaires ou terminales.

Ce genre, composé de six espèces, appartient exclusivement à l'Asie équatoriale. Les *Pongamia* se distinguent par la rare beauté de leurs fleurs. Nous devons nous borner à citer les deux espèces suivantes.

Pongamia pourpre-noir. — Pongamia atropurpurea Wallich, Plant. Asiat. Rar. tab. 78.

Feuilles à 7 ou 9 folioles ovales ou ovales-oblongues, lisses, coriaces, terminées par une courte pointe obtuse. Panicules terminales, amples, non feuillées, pédonculées, composées de grappes denses, multiflores, presque en corymbe. Légumes ovales, pointus, lisses, monospermes.

Arbre très-élevé, à cime ample et touffue. Folioles longues de 4 à 5 pouces. Panicules longues d'un demi-pied et davantage, composées d'un grand nombre de grappes d'un pouce de diamètre. Fleurs inodores, de la grandeur de celles du Faux-Acacia. Corolle panachée de jaune et de plusieurs nuances de violet.

M. Wallich observe que cet arbre compose presque à lui seul les forêts épaisses qui couvrent les bords du Martaban et du Tennassérim. Sa cime, à l'époque de la floraison, offre le plus charmant coup d'œil. Les Birmans sont une grande consommation du boi qui est excellent pour toute espèce de construction.

Pongamia Glabre. — Pongamia glabra Vent. Malm. tab. 2 — Hort. Malab. 6, tab. 3. — Gadelupa indica Lamk. — Ibinia mitis Linn. — Dalbergia arborea Willd.

Feuilles à 5 ou 7 folioles ovales ou ovales-oblongues, acur nées, ondulées, glabres. Grappes axillaires, pédonculée simples, denses, plus courtes que les feuilles. Légume ova elliptique, acuminé, monosperme.

Folioles longues de 2 à 3 pouces. Grappes longues de 2 à pouces. Fleurs inodores, semblables à celles du Robinia v queux; corolle blanche; calice rougeâtre.

Cette espèce croît dans l'Inde.

### Genre PTÉROCARPE. - Pterocarpus Linn.

Calice tubuleux, quinquédenté. Étendard dressé, p long que les ailes et la carène. Étamines 10: filets diver ment soudés. Légume suborbiculaire, aplati, monosperr bordé d'une aile membraneuse.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles imparipennées. Fleurs grappes axillaires.

Les Ptérocarpes habitent la zone équatoriale des de continents. Le nombre des espèces connues se monte vingt-deux ou vingt-quatre. Les gommes - résines conn sous les noms de Sang-dragon et de Gomme Kino, de mê que le Bois de Santal rouge, sont les produits de diver espèces que nous allons faire connaître.

a) Étamines monadelphes inférieurement: gaîne cylindrac non fendue. Legume suborbiculaire, subéreux, monospers suture supérieure aptère, rectiligne.

Ptérocarpe Sang-dragon. — Pterocarpus Draco Linn. Pterocarpus officinalis Jacq. Am. tab. 183, fig. 92. — Pte carpus hemiptera Gærtn. Fruct. 2, tab. 156, fig. 2.

Feuilles à 5-7 folioles alternes, ovales, acuminées, glabres, luisantes. Stipules oblongues, obtuses, caduques. Grappes de la longueur des feuilles. Légumes lisses.

Arbre haut d'une trentaine de pieds. Bois blanc, dur. Écorce épaisse, ferrugineuse.

Cet arbre croît aux Antilles. Toutes ses parties ont une saveur astringente. Quand on incise le tronc ou les rameaux, il en découle aussitôt des larmes rouges, qui se concrètent bientôt au contact de l'air, et forment la gomme-résine connue sous le nom de Sang-dragon. Du reste, on obtient une substance tout à fait analogue de plusieurs autres espèces de Ptérocarpes, de même que du Dracæna Draco, arbre de la famille des Asparaginées.

Le Sang-dragon est insoluble dans l'eau, mais soluble presque en entier dans l'alcool, auquel il communique une belle cou-leur rouge. Projeté sur des charbons ardents, il brûle en répandant une fumée âcre. Le Sang-dragon jouissait autrefois d'une grande réputation comme remède tonique et astringent; aujour-d'hui on ne l'emploie guère qu'à la composition de quelques poudres dentifrices et de certains vernis.

PTÉROGARPE MOUTOUCHI. — Pterocarpus suberosus Pers. — Moutouchi suberosa Aubl. Guian. tab. 299. — Pterocarpus Moutouchi Lamk.

Feuilles à 5-9 folioles alternes, ovales ou acuminées, glabres, luisantes. Stipules petites, caduques. Grappes axillaires et terminales, paniculées, plus courtes que les feuilles. Légumes rugueux, réticulés.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, habite la Guiane, où les naturels l'appellent *Moutouchi*. Son bois, peu compacte et fort léger, sert aux colons en guise de liége.

b) Étamines monadelphes: gaîne bifide ou bipartie. Légume suborbiculaire, 1-2-sperme, bordé d'une aile membraneuse.

PTÉROCARPE A BOURSES. — Pterocarpus Marsupium Roxb. Corom. 2, tab. 116.

Feuilles à 5 ou 7 folioles alternes, oblongues ou elliptiques,

échancrées, glabres, coriaces. Panicules terminales, amples, feui lées à la base. Androphore bifide. Légume glabre, stipité, obliqu

Grand arbre des montagnes de la côte de Coromandel. S bois, très-dur et de couleur orange, est fort estimé des Hindou qui l'emploient à toutes sortes d'ouvrages. La forme du légur a été comparée à celle d'une bourse.

c) Légume orbiculaire, oblique, hérissé au centre de soi roides, bordé d'une aile membraneuse. Gaîne des fil indivisée ou bifide.

PTÉROCARPE HÉRISSON. — Pterocarpus erinaceus Poir. Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. tab. 54. — Pterocarpus erinceus et Pt. Adansoni Dec. Prodr. ex Fl. Seneg. — Pterocarpsenegalensis Hooker.

Feuilles à 11-15 folioles alternes, ovales oblongues, tuses ou échancrées, glabres en dessus, cotonneuses en desso Panicules latérales, cotonneuses, plus courtes que les feuill Calice campanulé. Légume biloculaire.

Arbre haut de 40 à 50 pieds. Tronc gros, noueux. Rames divariqués. Stipules lancéolées, velues. Fleurs jaunes, br téolées. Pédicelles ternés. Légume stipité, membranacé, velou mucroné latéralement.

Cette espèce habite la Sénégambie et l'intérieur de l'Afriq Les nègres l'appellent Wegné. M. Perrottet observe que le bois l'arbre est jaune-rougeâtre, d'un grain fin, très-dur, mais ne moins susceptible d'être travaillé avec assez de facilité. Les nèg en construisent des bordages d'embarcations qui résistent pend long-temps à l'action de l'eau. Lorsqu'on entaille une pa quelconque du tronc ou des branches, il en suinte un suc rouge qui, par son exposition à l'air, se durcit et devient noir. C substance gommeuse est brillante, friable et d'une saveur ast gente; elle a été considérée comme analogue à la Gomme Kino officines.

d) Étamines diadelphes (9 et 1). Légume suborbicula. 2- ou 3-sperme.

PTÉROCARPE FAUX-SANTAL. - Pterocarpus indicus Willd

Rumph. Amb. 2, tab. 70.—Pterocarpus Draco Lamk. (non Linn.)

Feuilles à 5-9 folioles alternes, ovales, pointues, ondulées, glabres, coriaces. Grappes axillaires, simples ou rameuses, plus courtes que les feuilles. Légumes stipités, rugueux, mucronés, subfalciformes.

Grand arbre, indigene dans l'Inde et aux Moluques. Dans ces pays, son bois est un des plus généralement employés pour les constructions; à l'état frais, il répand une odeur très-suave.

PTÉROCARPE SANTAL. - Pterocarpus santalinus Linn. fil.

Feuilles à 3 ou 5 folioles alternes, glabres en dessus, pubescentes en dessous, ovales-arrondies ou oblongues, échancrées ou rétuses. Stipules nulles. Grappes simples ou rameuses, axillaires. Pétales crénelés, ondulés. Légumes mucronés, subfalciformes, stipités, ailés au bord antérieur.

Arbre de première grandeur, indigène dans les montagnes de l'Inde et de Ceylan. C'est une des espèces qui produisent le Bois de Santal.rouge. Son suc propre donne aussi du Sang-dragon. On ignore si le Santal des Moluques, dont Rumphius parle sous le nom de Lingoum rouge, vient de la même espèce ou d'une autre. Le suc des feuilles passe, aux Indes, pour un excellent remède contre les maladies de la peau.

Le Bois de Santal rouge est d'une pesanteur spécifique plus considérable que celle de l'eau, d'un rouge intense et marbré de veines noirâtres; on le travaille difficilement à cause de son extrême dureté. Les Malais en font une grande consommation pour leurs ustensiles de ménage. En Europe, on l'emploie dans certaines teintures; autrefois il occupait aussi une place parmi les médicaments toniques et astringents.

Ptérocarpe a écorce jaune — Pterocarpus luteus Poir. — Pterocarpus flavus Lour. — Rumph. Amb. 3, tab. 117.

Feuilles à 5 ou 7 folioles opposées, ovales, pointues. Grappes latérales, denses. Fleurs subsessiles. Étendard denté.

Cette espèce, nommée par les Malais Awakhal et Malapari, croît aux Moluques et en Cochinchine. C'est un arbre à tronc assez élevé, tortueux, souvent d'une aune de diamètre. Le bois, mou,

fibreux et peu durable, est d'un jaune citron. L'écorce, amère e d'une odeur désagréable, donne une teinture d'un jaune foncé.

### Genre ÉCASTAPHYLLE. - Ecastaphyllum P. Browne

Calice campanulé, subbilabié: lobe supérieur échancré lobe inférieur trifide. Étamines 8 ou 10, soudées en faisceaux égaux; ou 9, dont 8 soudées en 2 faisceau égaux, la neuvième restant libre. Ovaire biovulé. Légum carcérulaire, membranacé, suborbiculaire, monosperm Graine réniforme.

Arbrisseaux sarmenteux. Feuilles unifoliolées, ou impripennées. Fleurs en corymbes paniculés ou en grappes.

Ce genre, propre à l'Amérique équatoriale, renfern six espèces, dont la suivante mérite d'être citée ici.

ÉCASTAPHYLLE SANG-DRAGON. — Ecastaphyllum monetar Dec. Prodr. — Dalbergia monetaria Linn.

Feuilles pennées-trifoliolées; folioles alternes, entières, ovale acuminées, glabres. Pédoncules axillaires, fasciculés. Fleu ennéandres. Grappes unilatérales, plus courtes que les feuille Légumes petits, orbiculaires.

Cette plante croît à Surinam. Elle contient, comme plusier Ptérocarpes, un suc propre rouge qui, par la concrétion à l'ai devient du Sang-dragon.

### Genre AMÉRIMNE. - Amerimnum P. Browne.

Calice tubuleux, évasé, à 2 lèvres: la supérieure crénelé l'inférieure tridentée. Étamines 10, monadelphes par base. Légume bivalve, comprimé, uniloculaire; mon sperme ou oligosperme; suture supérieure rectiligne, ma ginée; suture inférieure fortement bombée.

Arbrisseaux. Feuilles simples, pétiolées, entières. Grapp axillaires et latérales.

Ce genre est limité à deux espèces, indigènes dans l' mérique équatoriale. Voici celle qui offre de l'intérêt. AMÉRIMNE DE BROWNE. — Amerimnum Brownei Swartz, Flor. Ind. Occ. — P. Browne, Jam. tab. 32, fig. 3. — Pterocarpus Amerimnum Poir.

Feuilles cordiformes, acuminées, luisantes. Pédoncules glabres ou pubescents. Légumes oblongs, 1-3-spermes.

Arbrisseau très-touffu, haut de 7 à 8 pieds. Fleurs blanches, odorantes.

Cet arbrisseau croît à la Jamaïque. Il est remarquable par la multitude de grappes des fleurs dont il se couvre dans la saison des pluies.

### Genre BRYA. — Brya P. Browne.

Calice campanule, quinquédenté. Étamines 10, diadelphes. Légume large, comprimé, à 2 articulations déhiscentes, monospermes: suture supérieure rectiligne; suture inférieure bombée.

Arbres armés d'épines stipulaires. Feuilles simples, fasciculées. Pédoncules pauciflores ou racémifères, axillaires.

Ce genre ne se compose que de deux espèces, dont la suivante mérite d'être mentionnée ici.

Brya Faux-Ébénier. — Brya Ebenus P. Browne, Jam. tab. 31, fig. 2.—Amerimnum Ebenus Swartz, Flor. Ind. Occ. —Aspalathus Ebenus Linn.

Arbrisseau de 12 à 15 pieds de haut. Tige de 2 à 3 pouces de diamètre. Feuilles glabres, subcordiformes, ovales, pointues. Pédoncules géminés ou ternés, bi- ou triflores, plus courts que les feuilles. Fleurs blanches, odorantes. Légumes hérissés.

Cet arhrisseau est commun aux Antilles. On exporte son bois sous le nom d'Ébène d'Amérique.

## CINQUIÈME FAMILLE.

### LES CHRYSOBALANEES. — CHRYSOBA LANEÆ.

(Rosacearum genn. Juss. — Chrysobalaneæ R. Brown, in Tuck Cong. — Dec. Prodr. II, p. 225. — Bartl. Ord. Nat. p. 405.)

Cette famille, presque entièrement confinée dans zone équatoriale, ne se compose que d'environ quarai espèces. Elle offre quelques végétaux à fruits com tibles, qui sont analogues à nos prunes, et dont amandes contiennent des huiles grasses et de l'ac hydrocyanique. Dans le Genera de M. de Jussieu, Chrysobalanées ne sont pas séparées des Rosacées.

#### CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbres, ou arbrisseaux. Rameaux cylindriques, in mes.

Feuilles éparses, simples, penninervées, très-tières, pétiolées, non glanduleuses, souvent coriac Stipules libres, caduques.

Fleurs hermaphrodites, souvent irrégulières, dis sées en panicule, ou en grappe, ou en épi.

Calice quinquéfide : lobes imbriqués en préfloraise tube quelquefois adné d'un côté au stipe de l'ovaire.

Pétales 5, insérés à la gorge du calice, interpositi courtement onguiculés, caducs, quelquefois inéga (rarement nuls).

Étamines en nombre défini, ou plus souvent en no bre indéfini, ayant même insertion que la corolle, s vent plus nombreuses du côté par lequel adhère le st de l'ovaire. Anthères à 2 bourses déhiscentes longitudinalement.

Pistil: Ovaire inadhérent, solitaire, uniloculaire ou rarement biloculaire, biovulé. Ovules collatéraux, dressés. Style filiforme, naissant de la base de l'ovaire. Stigmate simple.

Pésicarpe: Drupe ordinairement charnu, à noyau très-dur, uniloculaire et monosperme, ou biloculaire et disperme, souvent valvé.

Graines grosses, dressées, attachées à la base de la loge; funicule court. Périsperme nul (par exception charnu). Embryon rectiligne: radicule infère; cotylédons gros, indivisés (foliacés lorsqu'il y a un périsperme charnu).

Voici les genres dont se compose la famille :

Chrysobalanus Linn. — Moquilea Aubl. — Couepia Aubl. — Acioa Aubl. (Acia Willd. Dulacia Neck.) — Parinarium Juss. (Parinari Aubl. Dugortia Neck.) — Grangeria Commers. — Licania Aubl. (Hedycrea Schreb.) — Thelyra Pet. Thou. — Hirtella Linn. (Causea Scop. Cosmibnena Ruiz et Pav.)

Genre CHRYSOBALANIER. — Chrysobalanus Linn.

Calice campanulé, quinquéfide. Pétales onguiculés. Étamines 20, unisériées, presque égales. Drupe monosperme, charnu, subglobuleux; noyau ovoïde, 5-7-gone, 5-7-valve au sommet.

Arbrisseaux. Fleurs en grappe ou en panicule.

La chair des drupes et les amandes des Chrysobalaniers sont mangeables. Voici les espèces que ce genre contient.

CHRYSOBALANIER ICAQUIER.—Chrysobalanus Icaco Linn.—
Jacq. Am. tab. 94. — Plum. tab. 58. — Turp. in Dict. des
Sciences Naturelles, Ic.—Tussac, Flor. Antill. 4, tab. 31.

BOTANIQUE. PHAN. T. 1. 24

Feuilles suborbiculaires ou obovales, échancrées. Panicules terminales ou axillaires, dichotomes, plus courtes que les feuilles. Étamines poilues.

Petit arbre à tronc tortueux, ou arbrisseau rameux haut de 5 à 10 pieds. Fleurs petites, inodores, blanchâtres. Drupe de la grosseur d'une Prune de Damas jaune, ou blanchâtre, ou rouge, ou violette.

L'Icaquier, nommé vulgairement Prunier d'Amérique et Prunier Icaque (Icaco des Espagnols, Cocco Plum-tree des Anglais), croît aux Antilles et dans l'Amérique méridionale. Il fleurit pendant une grande partie de l'année: le fruit, qui est mûr en décembre et janvier, ressemble à une Prune de grosseur moyenne. Sa chair est une pulpe molle, blanchâtre, peu épaisse, adhérente au noyau, presque inodore, d'une saveur douceâtre un peu astringente, mais non désagréable. P. Browne remarque que, lorsque l'arbrisseau croît dans des lieux arides, le drupe reste sec. L'amande, d'un goût excellent, est généralement plus estimée que la chair du fruit. On a coutume de confire les Icaques dans du sucre, et il s'en exporte beaucoup pour l'Europe lorsqu'elles sont ainsi préparées. L'écorce de l'Icaquier est employée aux Antilles dans les tisanes astringentes; elle contient beaucoup d'acide gallique et du tanin.

Chrysobalanier a feuilles elliptiques. — Chrysobalanus ellipticus Soland. ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. Lond. 5, p. 453. — Dec. Prodr.

Feuilles elliptiques, obtuses ou pointues, non échancrées. Grappes axillaires, dichotomes. Étamines poilues.

Drupe arrondi, noirâtre, de la grosseur d'une Prune de Damas. Gette espèce croît dans l'Afrique équatoriale, aux environs de Sierra-Leone.

Chrysobalanier a fruit jaune. — Chrysobalanus luteus Sabine, l. c. p. 453.

Cette espèce, indigène dans les mêmes contrées que la précédente, n'est qu'imparfaitement connue. Son fruit est jaune, arrondi, de la grosseur d'une petite Prune. L'arbre qui le produit a le port d'un Citronnier. CHRYSOBALANIER A FEUILLES OBLONGUES. — Chrysobalanus oblongifolius Mich. Flor. Am. Bor.

Feuilles oblongues lancéolées, cunéiformes à la base, trèsentières ou légèrement crénelées, cotonneuses en dessous (selon Michaux) ou glabres (selon Elliot). Panicules terminales. Drupe sec, oblong.

Arbrisseau peu rameux, haut de t à 2 pieds. Fleurs petites, blanchâtres.

Cette espèce, indigène en Géorgie, n'est remarquable qu'en ce qu'elle est la seule qu'on ait trouvée jusqu'aujourd'hui au nord du tropique.

#### Genre ACIOA. - Acioa Aubl.

Calice tubuleux, évasé, à 5 lobes arrondis, inégaux. Pétales inégaux, oblongs, obtus. Étamines 10 ou 12, unilatérales; filets soudés jusqu'au milieu en une ligule plane. Stipe de l'ovaire adhérent d'un côté. Drupe uniloculaire, sec, coriace, rameux. Graine grosse: test crustacé.

L'espèce que nous allons faire connaître constitue à elle seule le genre.

ACIOA DE LA GUIANE. — Acioa guianensis Aubl. Guian. tab. 280.

Arbre à tronc d'environ 60 pieds de haut, sur 3 à 4 pieds de diamètre. Écorce grisâtre. Feuilles ovales, pointues, glabres, lisses, ondulées, longues d'environ 5 pouces. Fleurs en eymes lâches, terminales, subtrichotomes. Calice blanchâtre. Corelle petite, violette. Filets soudés dans leur moitié inférieure en une ligule étroite, insérée entre les deux pétales les plus courts.

Cet arbre croît à la Guiane. Il est nommé Acioua par les Galibis, et Coupi par les colons. Son bois, d'un blanc tirant sur le jaune, est fort dur et pesant. L'amande du drupe peut se comparer aux cerneaux; on la mange, et on en retire une huile grasse semblable à celle d'Amandes.

#### Genre PARINARE. — Parinarium Juss.

Calice urcéolé ou campanulé, quinquéparti, quelquefois gibbeux à la base. Pétales lancéolés. Étamines 15 à 20 : les

unes fertiles, placées du côté interne de la fleur; les autre stériles, polymorphes, ordinairement dentiformes, placée du côté opposé. Ovaire velu, biloculaire, à stipe adhéres au calice. Loges uniovulées. Stigmate bidenté. Drug ovoïde ou sphérique, charnu, fibreux: noyau très-dur, au fractueux, uniloculaire, disperme ou par avortement me nosperme.

Arbres à ramules velus. Feuilles glabres en dessus, veloi tées en dessous. Fleurs en grappes paniculées. Corolle d'u blanc tirant sur le rose.

Ce genre est constitué par les quatre espèces dont nous a lons parler.

PARIMARE A GROS FRUITS. — Parimari montanum Aul Guian. tab. 204 et 205. — Petrocarya montana Willd.

Feuilles courtement pétiolées, ovales-lancéolées, acuminée Corymbes terminaux, multiflores. Drupe gros, ovale-arrond brunatre.

Tronc haut de 80 pieds, sur 2 à 3 pieds de diamètre. Écor gercée, grisâtre. Feuilles longues de près d'un demi-pied. S pules plus longues que les pétioles. Drupe haut de 4 pouces, s 3 pouces de diamètre : chair épaisse, filandreuse, acide.

Ce Parinare croît dans la Guiane, sur les bords du Sir mari: les naturels du pays le nomment *Parinari* et *Ouroco merepa*. Il est remarquable par la dureté de son bois, qui est couleur jaunâtre. Aublet ne dit point que les amandes de l'ark soient comestibles.

PARINARE A PETIT FRUIT. — Parinari campestre Aul Guian. tab. 6.

Feuilles subsessiles, cordiformes-ovales, acuminées. Grappaxillaires et terminales. Drupe petit, ovoïde, jaunâtre.

Tronc haut de 30-à 40 pieds, sur 2 pieds de diamètre. Feuil longues d'environ un demi-pied. Drupe du volume d'une pet Prune : chair pulpeuse, acide.

Cette espèce croît également dans la Guiane; les Garipons l'appellent *Petit Parinari*. Ses fruits sont nommés Nèfles par les créoles.

PARIMARE DU SÉNÉGAL.— Parinarium senegalense Perrott. in Dec. Prodr.— Guill. et Perrott. in Fl. Seneg. 1, tab. 61.

Feuilles cordiformes-ovales ou ovales-oblongues, obtuses. Grappes axillaires et terminales, paniculées. Calice gibbeux. Drupe ovoïde; noyau à base cuspidée, et creusée de 2 cavités circulaires.

Arbre haut de 20 à 25 pieds, très-rameux, ou quelquesois buisson de 8 à 10 pieds. Écorce grisâtre. Rameaux presque étalés. Feuilles longues de 4 à 5 pouces, serrugineuses en dessous. Pétales à peine plus longs que les lobes du calice. Drupe du volume d'un œuf d'oie; peau jaunâtre, parsemée de tubercules grisâtres; chair jaunâtre, épaisse, d'une saveur douce un peu astringente. Noyau subglobuleux, ansractueux et fibrilleux en dehors, recouvert d'un duvet laineux en dedans. Graines cotonneuses.

Cet arbre, appelé Néou par les nègres, a été observé par MM. Lepuieur et Perrottet dans différentes contrées de la Sénégambie. Il fleurit et fructifie pendant l'année presque entière. On ne mange la pulpe de ses fruits que lorsqu'ils tombent naturellement à terre, par suite de leur complète maturité. Dans cet état, ce fruit n'est pas agréable pour les Européens, parce que la chair en est pen juteuse et d'une saveur un peu âpre. Cependant les nègres le recherchent, et en mangent presque continuellement. On en voit au marché de Saint-Louis d'immenses quantités pendant une grande partie de l'année. La graine est une grosse amande huileuse qui rancit facilement et exhale alors une odeur fort désagréable.

PARINARE ÉLANCÉ.— Parinarium excelsum Guill. et Perrott. in Fl. Senegamb. tab. 62.

Feuilles ovales-lancéolées, acuminées. Panicules axillaires et terminales. Calices campandés. Pétiles lancéolés, pointus, plus

courts que les lobes du calice. Drupe sphérique, à noyau rugueux, sillonné, cuspidé à la base, non creusé.

Arbre s'élevant à 100 pieds et plus. Tronc droit, de 2 à 3 pieds de diamètre. Écorce grisâtre, ridée. Rameaux trèslongs, presque étalés. Drupe de la grosseur d'un œuf de pigeon: peau brunâtre, parsemée de tubercules gris; chair douce, épaisse, blanchâtre.

Ce Parinare a été observé par MM. Perrottet et Leprieur en Sénégambie, sur les bords de la Casamence. Selon M. Don, il est commun dans les montagnes des environs de Sierra-Leone, où les Anglais appellent son fruit Rough-skinned Plum et Gray Plum, c'est-à-dire, Prune à peu rude et Prune grise. M. Cailk assure que l'arbre se retrouve en abondance dans l'intérieur de l'Afrique jusqu'à Jenné.

M. Perrottet observe que les fruits du Parinare élancé son beaucoup plus agréables au goût que ceux de l'espèce précédente

#### Genre LICANIA. - Licania Aubl.

Calice dibractéolé, turbiné, quinquéfide: lobes pointus étalés. Corolle nulle. Étamines 5. Ovaires subglobuleux, vi lus. Style filiforme, infléchi. Stigmate obtus. Drupe ovoïde charnu; noyau ligneux, monosperme.

L'espèce dont nous allons faire mention constitue à ell seule le genre.

LICANIA BLANCHATRE. — Licania incana Aubl. Guial tab. 45.

Arbrisseau rameux, haut de 4 à 5 pieds. Bois dur, bla châtre. Feuilles courtement pétiolées, ovales ou ovales oblor gues, pointues, très-entières, cotonneuses-blanchâtres en dessou Fleurs petites, blanchâtres, en épis terminanx. Drupe blan ponctué de rouge, de la grosseur d'une Olive.

On trouve cette plante dans la Guiane. Les Galibis en reche chent beaucoup le fruit, dont la chair est douceâtre et fondant Le bois frais exhale une odeur d'huile rance.

#### Genre HIRTELLE. - Hirtella Linn.

Limbe calicinal quinquéparti, réfléchi. Pétales petits, égaux. Étamines 3 - 20, unilatérales; filets longs, saillants. Drupe sillonné, uniloculaire, monosperme. Graine stipitée. Périsperme charnu. Cotylédons foliacés.

Arbres ou arbrisseaux souvent sarmenteux. Grappes simples ou rameuses, bractéolées. Fleurs rouges, ou jaunes, ou blanches.

Les Hirtelles se distinguent des autres Chrysobalanées et de la plupart des groupes voisins, par leur périsperme charnu. On en compte une vingtaine d'espèces, toutes indigènes dans l'Amérique équatoriale. Voici quelques-unes des plus notables.

HIRTELLE POLYANDRE. — Hirtella polyandra Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. tab. 565.

Feuilles oblongues ou obovales-oblongues, acuminées, rétrécies à la base, cotonneuses-blanchâtres en dessous. Panicules terminales, thyrsiformes, denses, très-rameuses. Fleurs subicosandres. Calicce gibbeux.

Arbre très-rameux, haut d'une trentaine de pieds. Fleurs petites, blanches.

Cette espèce habite les plages du Mexique. Son port et son inflorescence sont très-élégants.

Hirtelle A GRAPPES. — Hirtella racemosa Lamk. Ill. — Hirtella americana Aubl. Guian. tab. 98. (non Jacq.)

Feuilles oblongues, acuminées, glabres en dessus, poilues en dessous aux nervures. Grappes simples, solitaires, axillaires, velues de même que les ramules. Fleurs pentandres.

Arbre de 25 pieds et plus, sur un demi-pied de diamètre. Écorce roussâtre. Bois cassant, blanchâtre. Fleurs purpurines ou violettes.

Cette espèce croît à la Guiane, où les créoles l'appellent Bois de Gaulette, nom par lequel ils désignent généralement tous les

arbres dont le tronc et les branches fendues fournissent des lattes propres à faire des claies ou des cloisons.

HIRTELLE D'AMÉRIQUE. — Hirtella americana Jacq. Am. tab. 8; Icon. Pict. tab. 11. — Hirtella paniculata Lamk. Enc. — Hirtella triandra Swartz, Flor. Ind. Occ.

Feuilles oblongues, acuminées, glabres. Grappes lâches, terminales, rameuses, pubescentes. Fleurs triandres. Pétales ovales.

Arbre très-rameux, haut d'environ 20 pieds. Feuilles longuei de 5 pouces. Fleurs blanches, inodores.

Cette plante est commune aux Antilles.

# SIXIEME FAMILLE

## LES AMYGDALEES. — AMYGDALEÆ.

(Amygdaleæ Loisel. Manuel des Plantes usuelles indigenes, vol. 1, p. 166.

— Bartl. Ord. Nat. p. 404. — Rosacearum trib. VII, sive Amygdaleæ Juss. Gen. — Drapaceæ Dec. Fl. Fr. 3e ed. vol. 4, p. 479. —
Rosacearum trib. II, sive Amygdaleæ Dec. Prodr. II, p. 529.)

Cette famille, envisagée par M. de Jussieu comme section de ses Rosacées, réunit un grand nombre de arbres fruitiers de nos climats, savoir : les Amandiers, les Pêchers, les Abricotiers, les Pruniers et les Cerisiers. L'organisation des fleurs et des fruits de tous ces végétaux est tellement uniforme, qu'ils n'offrent presque aucun caractère scientifique pour distinguer les genres, lesquels ne sont guère fondés que sur le port ou sur des dénominations vulgaires, trop consacrées par l'usage pour qu'on puisse y renoncer. L'Amandier ou dang dalus est considéré comme le type du groupe.

Les Amygdalées habitent presque exclusivement les zones tempérées de l'hémisphère septentrional. Leur fruit consiste le plus souvent en un drupe succulent ou charnu, tantôt sucré ou légèrement acidule, tantôt astringent ou amer. Leurs amandes, toujours saturées d'huile grasse, ont souvent une saveur particulière plus ou moins amère : cette saveur, qu'on retrouve dans les feuilles et les jeunes écorces de beaucoup d'espèces, est due à la présence de l'acide hydrocyanique, substance connue pour être un des poisons les plus subtils. Les Amygdalées qui ornent les plantations d'agrément

نن

ne sont paremoins nombreuses que celles qui enrichis sent les jardins fruitiers.

#### CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbres ou arbrisseaux. Ramules cylindriques, quel quesois spinescents.

Feuilles alternes, simples, penninervées, indivisées dentelées, pétiolées. Pétiole souvent bordé de glandule déprimées. Stipules libres, caduques.

Fleurs régulières, hermaphrodites, géminées o solitaires, ou plus souvent disposées en grappe, ou e corymbe, ou en ombelle. Inflorescence terminale, o latérale par l'avortement des ramules. Pédicelles bratéolés à la base. Corolles blanches ou rouges.

Calice inadhérent, caduc après l'anthèse, tubuler ou campanulé: limbe 5-fide, imbriqué en préfloraison

Disque laminaire, adné aux parois du tube calicina Pétales 5, insérés à la gorge du calice, interpositif isomètres, courtement onguiculés, caducs, contourn

en préfloraison.

Étamines en nombre défini multiple des pétales (c dinairement 20), insérées au sommet du disque. File libres, rectilignes, subulés, infléchis en préfloraiso Anthères arrondies, à 2 bourses libres aux deux bout déhiscentes latéralement.

Pistil solitaire. Ovaire uniloculaire, biovulé. Style su terminal, très-simple, grêle. Stigmate capitellé ou pel·

Péricarpe: Drupe souvent charnu, à noyau bipitible, osseux (rarement comme subéreux), ordinais ment monosperme.

Graines pendantes, ordinairement solitaires; funice allongé, ascendant du fond de la loge; test membracé. Périsperme (endoplèvre) presque pelliculair

Embryon rectiligne : radicule courte, supère; cotylédons grands, charnus, ovales, entiers, foliacés en germination; plumule perceptible.

Voici les genres dont se compose la famille :

Amygdalus Linn. — Persica Tourn. — Armeniaca Tourn. — Cerasus Juss. (Cerasophora Neck.) — Prunus Linn. (Prunophora Neck.)

### Genre AMANDIER. - Amygdalus Linn. .

Calice infondibuliforme ou campanulé. Pétales 5. Drupe cotonneux ou rarement glabre, comprimé, non globuleux: sarcocarpe fibreux, peu ou point charnu; noyau osseux (par exception, subéreux et fragile), rugueux ou lisse, quelquefois poreux ou sillonné.

Feuilles condupliquées dans le bourgeon. Gemmes florifères solitaires ou géminées, aphylles, disposées le long des ramules des années précédentes. Fleurs solitaires, subsessiles, naissant avant ou avec les feuilles. Corolle blanche, ou rose, ou pourpre.

On connaît les espèces suivantes.

#### Section I'.

### Calice campanule.

AMANDIER COMMUN. — Amygdalus communis Linn. — Blackw. tab. 10.—Guimp. Holz. tab. 141.—Nois. Jard. Fruit. tab. 3. — Bot. Reg. tab. 1160. — Duham. ed. nov. vol. 4, tab. 29.

Feuilles oblongues-lancéolées, presque glabres en dessous, dentelées : dentelures basilaires et pétioles glanduleux. Pétales plus longs que le calice. Style dépassant les étamines intérieures. Drupe velouté : noyau très-dur, poreux. Amande douce.

Arbre haut de 20 à 30 pieds. Rameaux grêles, flexibles, d'un vert clair dans leur jeunesse. Feuilles luisantes en dessus; den-

telures égales, obtuses. Fleurs blanches ou légèrement roses Drupes ovales : sarcocarpe irrégulièrement bivalve; noyau obtu à l'une des sutures, caréné à l'autre.

Cette espèce porte le nom plus spécial d'Amandier à coqu dure, pour le distinguer de la suivante, qui produit égalemen des Amandes douces. On en cultive plusieurs variétés à frui plus ou moins gros.

L'Amandier commun croît spontanément en Barbarie (selc M. Desfontaines), en Syrie, dans l'Asie mineure, en Perse, jusqu'au Caboul. Introduit depuis bien des siècles en Europe, est comme indigène sur tout le littoral de la Méditerranée. L hivers du nord de la France ne le font guère souffrir, mais floraison très-précocel'exposant aux gelées printanières, la récol deses fruits y est trop peu assurée pour qu'on le cultive en gran

Les Amandes douces sont fort employées en médecine pour préparation de toutes les émulsions adoucissantes et rafraîche santes. L'huile grasse qu'on en retire par expression entre au dans un grand nombre de compositions pharmaceutiques. Admistrée à forte dose, cette huile devient laxative et vermifue Tout le monde connaît l'emploi des Amandes dans l'art culinaiu et l'on sait que les personnes dont la digestion se fait difficileme doivent s'abstenir d'en manger. Le résidu des Amandes dont o exprimé l'huile, sert à faire la Pâte d'Amandes, cosmétique f recherché pour adoucir la peau.

La gomme qui suinte souvent de l'écorce des Amandiers pgremplacer la Gomme arabique. Le bois sert à des ouvrages marqueterie et de menuiserie; il brûle très-bien, en répand beaucoup de chaleur.

AMANDIER A COQUE MOLLE. — Amygdalus fragilis Borkh. Noisette, Jard. Fruit. tab. 3, fig. 2.—Amygdalus dulcis M

Feuilles oblongues-lancéolées, dentelées : dentelures basilai non glanduleuses; pétiole épais, glanduleux. Pétales de la l gueur du calice. Drupe velouté : noyau acuminé, comprir profondément sillonné, subéreux, fragile.

Cet Amandier, que l'on confond souvent avec le précédent,

originale d'Orien et fréquemment cultivé dans l'Aurope australe. Il produit les Amandes dites Princesses ou des Dames, les Amandes Sultanes, et les Amandes Pistaches, toutes servies de préférence sur les tables, à cause de leurs coques minces qu'on brisé facilement entre les doigts.

AMANDIER AMER. — Amygdalus amara Hayn. Arzn. IV, tab. 39, fig. 1. — Amygdalus communis var. amara Dec.

Feuilles lancéolées-oblongues, dentelées, inéquilatérales : dentelures inférieures glanduleuses; pétible ordinairement non glanduleux. Pétales plus longs que le cance. Style de la longueur des étamines. Drupe velouté : noyau osseux, rugueux, poreux.

L'Amandier amer est originaire des mêmes contrées que l'Amandier à fruits doux, et cultivé aussi dans l'Europe australe et moyenne. Les Amandes amères sont moins employées en thérapeutique que les Amandes douces, quoique des médecins célèbres les aient préconisées comme fébrifuges et anthelmintiques. Leurs propriétés sont dues à la présence de l'acide hydrocyanique, qu'elles contiennent en plus grande quantité qu'aucune autre Amygdalée, excepté le Laurier Cerise. Les Amandes amères sont un violent poison pour la plupart des oiseaux, pour les animaux carnassiers en général, et même pour l'homme, lorsqu'il les prend en trop grande quantité. Elles donnent la mort en causant de violentes convulsions. On s'est imaginé que cinq ou six Amandes amères, avalées avant le repas, empêchaient l'ivresse; mais ce préservatif n'est rien moins que certain. Le principe amer et volatil de ces graines ne passe point dans l'huile grasse qu'on en obtient par l'expression à froid ; cette huile ne se distingue en rien de l'huile d'Amande douce, et elle est employée aux mêmes usages.

AMANDIER PÉCHER. — Amygdalus Persico-Amygdala Daléch. — Amygdalus communis e persicoides Ser. in Dec. Prodr. —Noisette, Jard. Fruit. tab. 3, fig. 1.—Jaume Saint-Hil. Flor. et Pomone franc. tab. 363.

Pétioles glanduleux. Styles plus longs que les étamines exté-

rieures. Petales 3 fois plus longs que le calice. Drupe velous comprimé, plus ou moins charnu : noyan osseux, poreux, a fractueux. Amande douce.

Cet Amandier passe pour une hybride de l'Amandier comme et du Pêcher. Ses fleurs, grandes et roses, naissent en même tem que les feuilles. Ses fruits sont ordinairement gros, charnus succulents comme la Pêche, mais peu savoureux; quelquefois trouve sur la même branche des fruits charnus, et d'autres qui différent en rien de ceux de l'Amandier commun.

AMANDIER D'ORIENT. — Amygdalus òrientalis Ait. He Kew. — Amygdalus argentea Lamk.

Feuilles lancéolées ou elliptiques, acuminées, mucronées, nuolées, cotonneuses de même que les jeunes pousses; pétitrès-court. Style court. Noyau rugueux, profondément sillons la base, ovale, obtus, osseux.

Petit arbre haut de 8 à 12 pieds. Branches étalées ou inclim Rameaux divariqués, spinescents. Fleurs d'un demi-pouce des mètre, d'un rose vif. Feuilles argentées aux deux faces. Pét obovales.

Cette espèce, originaire de la Perse, est d'un bel effet dans bosquets, à cause de la couleur argentée de ses feuilles. I fleurit dès le mois de février, et quelquesois en décembre. Amandes sont mangeables, mais moins bonnes que celles de mandier commun.

Amandier a fleurs pédonculées. — Amy gdalus pedun lata Pallas, Nov. Act. Petrop. v. 7, p. 355, tab. 8 et 9.

Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, souvent rétuses, fondément dentelées, glabres. Pédicelles solitaires ou gémis subhorizontaux, allongés. Style de la longueur des étami Drupe ovale-arrondi: noyau lisse, légèrement caréné.

Arbuscule très-rameux, haut de 2 à 3 pieds. Rameaux tétalés. Écorce lisse, brunâtre. Feuilles à peine longues pouce, courtement pétiolées. Stipules sétacées. Fleurs pet

naissant après les feuilles. Lanières calicinales lancéolées, dentelées, étalées. Pétales blancs, lancéolés.

Cette espèce croît dans la Sibérie orientale et dans la Daourie. Elle fleurit au commencement du printemps, un peu avant l'Amandier nain. Ses amandes, selon Pallas, sont d'une saveur trèsagréable. On ne possède pas cet Amandier dans nos collections.

AMANDIER DE LA COCHINCHINE. — Amygdalus cochinchinensis Lour. Flor. Coch.

Feuilles ovales, très-entières. Fleurs en grappes subterminales. Drupes ovoïdes, renflés au milieu, pointus.

Cette espèce, dont on ne connaît que la courte définition de Loureiro, croît dans les forêts de la Cochinchine. Ses fruits, remarque l'auteur cité, ressemblent à ceux de l'Amandier commun, tant par leur forme que par leur sayeur.

AMANDIER A PETITES FEUILLES. — Amygdalus microphylla Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. tab. 564.

Feuilles oblongues, pointues, mucronées, dentelées, glabres, très-petites. Stipules 2 fois plus longues que le pétiole. Lobes du calice obtus, mucronés, réfléchis. Drupe globuleux.

Arbuscule très-rameux, haut d'environ 3 pieds.

MM. de Humboldt et Bonpland ont observé cette espèce au Mexique, à 1 300 toises d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan.

#### SECTION II.

### Calice infondibuliforme.

AMANDIER NAIN. — Amygdalus nana Linn. — Bot. Mag. tab. 161. — Pallas, Flor. Ross. 1, tab. 6, — Duham. ed nov. vol. 4, tab. 30.

Feuilles lancéolées-linéaires, dentelées ou denticulées, glabres. Gemmes florales géminées. Lobes calicinaux ovales, obtus, plus courts que le tube. Pétales obovales ou obcordiformes. Style saillant. Drupe ovale, cotonneux: noyau ovale, pointu, raboteux, non poreux, osseux.

Arbrisseau touffu, haut de 2 à 3 pieds. Racines rampantes.

Rameaux effilés, brunâtres. Feuilles longues d'environ 2 pouce bordées de dentelures pointues. Fleurs naissant avant les feuille d'un beau rose, de la grandeur de celle du Pêcher commun.

L'Amandier nain couvre les steppes de la Russie méridional de l'Irtych et des environs de la Caspienne. On le retrouve ju qu'en Hongrie et en Transylvanie. Cet arbrisseau élégant méri à juste titre une place dans les jardins; sa stature peu élevée rend très-propre à orner des plates-bandes.

AMANDIER DE GÉORGIE. — Amygdalus georgica Desf. Hoi Par. — Jaume Saint-Hil. Flore et Pom. franç. tab. 364.

Feuilles lancéolées, subobtuses, mucronées, dentelées, gl bres. Gemmes florales solitaires ou géminées. Lobes calicinas oblongs, obtus, glanduleux, presque aussi longs que le tube. P tales obovales, denticulés. Style plus court que les étamine Drupe ovale, cotonneux.

Arbrisseau touffu, haut de 3 à 4 pieds. Feuilles et fleurs nai sant simultanément. Corolle d'un beau rose, plus grande q celle de l'Amandier nain.

Cette espèce, indigène dans les contrées voisines du Caucas se cultive aussi comme arbuste d'agrément. Elle n'est pas moi belle que l'Amandier nain.

Amandier des steppes. — Amygdalus campestris Be Enum. — Amygdalus Besseriana Schott, Cat. Hort. Vindob

Feuilles lancéolées-oblongues, dentelées, très-glabres. Gemm florales solitaires. Lobes calicinaux de la longueur du tul Pétales linéaires - oblongs. Drupe ovale, cotonneux : noyau seux, ovale, acuminé, lisse, non poreux, caréné aux deux bor

Arbuscule à racines rampantes. Fleurs blanchâtres.

Cette espèce croît dans la Russie méridionale. Elle existe publishement dans nos jardins, confondue avec l'Amandier nain.

AMANDIER D'ARABIE. — Amygdalus arabica Olivier, Vitab. 47.

Feuilles lancéolées, obtuses, petites, très-glabres, subsessil Ramules roides, anguleux. Drupes ovales-elliptiques, acumin





Arbrisseau fort remarquable par son port ressemblant à celui du Genêt d'Espagne. Drupe à écorce très-mince: noyau de la grosseur d'une noisette. Amande légèrement amère.

Cette espèce a été observée par Olivier en Orient.

#### Genre PÉCHER. — Persica Tourn.

Les Péchers ne différent des Amandiers que par leur drupe charnu et succulent, à noyau fortement anfractueux : les perforations dont ce noyau est criblé çà et là, sont le seul caractère organique qui les distingue des Pruniers, des Abricotiers et des Cerisiers.

Les Pêches sont rafraîchissantes et apéritives; certaines variétés passent pour les meilleurs fruits de nos climats. Les fleurs des Pêchers possèdent des propriétés purgatives trèsprononcées; elles contiennent de l'acide hydrocyanique, substance qui se retrouve dans les feuilles et les amandes de ces arbres. Aussi ces différentes parties deviendraient-elles dangereuses à fortes doses. La gomme de Pêcher jouit des mêmes qualités que la gomme des autres arbres de la famille des Amygdalées. Le bois de Pêcher est d'un rouge brun, avec des veines plus claires; son grain, fin et serré, le rend susceptible de prendre un beau poli; et, parmi les bois indigènes, c'est un des plus recherchés pour les ouvrages d'ébénisterie.

Les Pêchers sont originaires de l'Asie tempérée. Leur introduction en Europe remonte à plus de dix-neuf siècles. Personne n'ignore combien leur culture est répandue aujourd'hui.

Plusieurs auteurs distinguent les deux espèces que nous allons citer, et que Linné et d'autres botanistes envisagent comme des variétés. Il nous paraît plus probable qu'ici, comme dans beaucoup d'autres végétaux cultivés depuis bien des siècles, il existait primitivement plusieurs espèces

.

- Pêche Persèque, Gros Persèque, ou Persèque allongé, Nois Jard. Fruit. tab. 25.
  - Pavie tardif, Poit.
    - III. PECHES LISSES, A CHAIR QUITTANT LE NOYAU.
      - a) Fleurs grandes. Glandes réniformes.

Pêche Desprès, Poit.

- Jaune lisse, Lissée jaune, Rossanne, Nois. Jard. Fruit tab. 20.
  - b) Fleurs petites. Glandes réniformes.

Pêche Cerise, Nois. Jard. Fruit tab. 31.

- Vignette hátive.
- Grosse Violette, Violette de Courson, Nois. Jard Fruit. tab. 21.
  - IV. Pêches lisses, a Chair Adhérente au noyau.

Peche Brugnon musque, Nois. Jard. Fruit. tab. 20.

Enfin, on cultive dans les jardins paysagers plusieurs variét à fleurs doubles ou semi-doubles, qui produisent un effet cha mant, et que l'on doit compter au nombre des plus beaux a bustes d'ornement que nous possédions. L'une de ces variétés e très-naine, et peut être tenue en pot.

### Genre ABRICOTIER. — Armeniaca Tourn.

Drupe charnu ou succulent, globuleux, velouté; noy un peu comprimé, non sillonné ni poreux: sutures saillant l'une obtuse, l'autre 5-carénéc.

Feuilles larges, luisantes en dessus, convolutées dans bourgeons. Fleurs solitaires ou géminées, subsessiles, na sant le long des ramules de l'année précédente, à la pla des anciennes feuilles, et se développant avant les nouvell

Ce genre ne diffère des Pruniers que par son drupe louté et non glauque. Le nom d'Armeniaca lui a été app qué parce que l'Abricotier commun fut transporté d'Arn nie en Enrope. On connaît les espèces suivantes.

ABRICOTIER COMMUN. — Armeniaca vulgaris Lamk. Dict. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 49, et tab. 50, fig. 6.

Feuilles elliptiques, ou ovales, ou ovales-arrondies, acuminées, subcordiformes ou rétrécies à la base, doublement crénelées, glabres; pétiole glanduleux. Fleurs solitaires ou géminées, courtement pédicellées; pédicelles recouverts par les écailles du bourgeon.

Arbre de 15 à 20 pieds de haut, à tête arrondie. Rameaux tortueux. Feuilles d'un vert gai. Calice rougeâtre. Pétales blancs, arrondis, concaves, de moitié plus grands que les lobes calicinaux. Drupe globuleux ou ovale-globuleux, jaune ou orange, lavé de rouge. Amande douceâtre ou amère.

Les variétés les plus notables sont les suivantes.

Abricot precoce, ou Abricotin, Nois. Jard. Fruit. tab. 1.

- blanc.
- angoumois, Nois. Jard. Fruit. tab. 1.
- commun, Nois. Jard. Fruit. tab. 1.
- de Hollande, ou Amande Aveline.
- de Provence.
- de Portugal.
- Alberge.
- \_ de Tours.
- — de Montgamet.
- Aveline.
- Pêche, Nois. Jard. Fruit. tab. 2.
- royal.

L'Abricotier commun, indigene dans l'Asie mineure et en Perse, est depuis long-temps naturalisé en Europe. Les Abricots sont un fruit sain et nourrissant, à cause de la matière sucrée qu'ils contiennent. Leurs amandes peuvent servir aux mêmes usages que les Amandes douces proprement dites; elles entrent dans la composition de la liqueur de table connue sous le nom d'Eau de noyaux. Le bois de l'Abricotier, d'un gris cendré veiné de rouge et de jaune, est employé à des ouvrages de tour et de tabletterie.

ABRICOTIER NOIR. — Armeniaca dasycarpa Pers. — Prunus dasycarpa Ehrh. — Bot. Reg. tab. 1243. — Armeniaca atropurpurea Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 51, fig. 1.

Feuilles ovales ou ovales-elliptiques, doublement dentelées, acuminées, glabres; pétiole glanduleux. Pédicelles plus longs que les bourgeons, solitaires ou géminés.

Arbrisseau de 5 à 6 pieds. Tronc ordinairement tortueux. Écorce d'un gris cendré, crevassée. Fleurs blanches, d'un pouce de diamètre. Filets violets, plus courts que les pétales. Style de la longueur des étamines. Drupe de 13 à 14 lignes de diamètre: peau d'un violet très-foncé ou noirâtre, légèrement veloutée; chair rougeâtre.

Cette espèce, nommée vulgairement Abricotier du Pape, paraît originaire d'Orient. On la cultive rarement chez nous, el plutôt comme objet de curiosité que pour ses fruits, qui son aqueux et insipides.

ABRICOTIER DE SIBÉRIE. — Armeniaca sibirica Pers. — Pallas, Flor. Ross. tab. 8. — Amman. Stirp. Ruth. tab. 552 fig. 1.

Feuilles ovales ou ovales-arrondies, longuement acuminées doublement dentelées, pubescentes aux bords; dentelures basi laires glanduleuses; pétiole grêle, non glanduleux. Calices moitié inclus dans les bourgeons. Drupe presque sec.

Arbrisseau parvenant rarement à la hauteur de 6 pieds. Tron tortueux, de la grosseur du poing. Rameaux roides, étalés, flo rifères au sommet. Fleurs solitaires ou géminées. Calice rougeâtre, à lobes ovales, pointus, ciliés, réfléchis. Pétales ovales rougeâtres, 2 fois plus grands que le calice. Étamines 30, plu courtes que la corolle. Style velu à la base, un peu plus courque les étamines. Drupe subsessile, velu avant la maturité, jat nâtre, lavé de rouge d'un côté, presque sec, bipartible, astrin gent. Noyau semblable à celui de l'Abricot commun. Amande le gèrement amère.

Cet Abricotier couvre les pentes les plus escarpées du versar méridional des montagnes de la Daourie. Pallas rapporte qu' l'apoque de la floraison, il est d'un effet charmant, et qu'on l'aperçoit de très-loin. Son fruit, presque sec, et séparable en deux valves, rapprocherait plutôt cet arbrisseau des Amandiers, s'il n'était étroitement lié aux Abricotiers par le port.

Il est fort rare de rencontrer l'Abricotier de Sibérie dans nos jardins paysagers, quoique ses fleurs, élégantes et précoces, le placent au premier rang parmi les arbustes d'agrément.

## Genre PRUNIER. - Prunus Linn.

Drupe charnu, glabre, couvert d'une poussière glauque; noyau plus ou moins comprimé ou rarement subglobuleux, lisse ou rugueux, non poreux ni sillonné, à sutures plus ou moins tranchantes: l'une creusée d'un sillon, l'autre tricarénée.

Feuilles convolutées dans le bourgeon. Fleurs fasciculées ou en ombelle sessile, rarement solitaires, naissant le long des ramules de l'année précédente à la place des anciennes feuilles, et se développant tantôt avant, tantôt après les nouvelles.

Ce genre offre des représentants dans l'ancien et le nouveau continent. Un nombre très-considérable de *Pruniers* sont cultivés dans les jardins fruitiers. Plusieurs espèces contribuent à orner les bosquets.

Le bois des Pruniers est dur, veiné de rouge, d'un grain fin serré, et susceptible d'un beau poli. Les ébénistes et les tourneurs en font une grande consommation. Il découle du tronc des Pruniers, comme de la plupart des autres Amygdalées, une gomme émolliente, adoucissante et nutritive. On peut, selon M. Loiseleur, la substituer à la Gomme arabique dans la plupart des cas où l'on emploie cette dernière.

Les Pruniers les plus estimés paraissent originaires de l'Orient, où ils ont été connus de temps immémorial : les plus anciens auteurs agronomes font déjà mention de plusieurs espèces. Personne n'ignore l'emploi alimentaire des Prunes fraîches ou séchées au four. Dans la Hongrie, la Croatie, la Moldavie et d'autres contrées de l'Europe orien-

tale, ou certains Pruniers croissent en forêts, on engraisse les bestiaux de leurs fruits. On extrait des Prunes, dans ces mêmes pays, une boisson alcoolique connue sous le nom de Raki. Le Zwetschen-Wasser, autre liqueur qui se fabrique en Allemagne, s'obtient aussi de plusieurs espèces de Prunes. Enfin, ces fruits contiennent un sucre blanc et cristallisable comme celui de la Canne.

Voici les espèces les plus intéressantes du genre.

PRUNIER DOMESTIQUE. — Prunus domestica Linn.

Pédoncules subsolitaires. Feuilles ovales-elliptiques ou lancéolées-obovales, dentelées, discolores, poilues en dessous. Ramules mutiques. Pédoncules subsolitaires. Drupe ovale-globuleux, creusé d'un sillon profond: noyau arrondi, obtus ou mucroné.

On rapporte à cette espèce, à tort ou à raison, toutes les Prunes à noyaux plus ou moins arrondis. Nous devons nous borner à citer les variétés les plus notables.

Prune Abricotée, Lois. in Duham. ed. nov. 2, tab. 13.

- Mirabelle, Lois. l. c. tab. 14.
- Drap d'or, ou Mirabelle double.
- Reine-Claude, Lois. l. c. tab. 11.
- Petite Reine-Claude.
- Abricotée de Tours, Lois. l. c. tab. 13.
- Reine-Claude violette, Lois. l. c. tab. 57, fig. 2.
- Damas musqué, Lois. l. c. tab. 20, fig. 3.
- des vacances, Lois. l. c. tab. 55, fig. 3.
- Gros Damas rouge tardif, Lois. l. c. tab. 58, fig. 1.
- Petit Damas rouge, Lois. l. c. tab. 56, fig. 8.
- Monsieur, Lois. l. c. tab. 7.
- Monsieur hátif, Lois. l. c. tab. 20, fig. 1.
- Gros Damas de Tours.
- suisse, Lois. 1. c. tab. 20, fig. 7.
- Royale de Tours, Lois. l. c. tab. 20, fig. 8.
- Damas d'Italie, Lois. l. c. tab. 4.
- Perdrigon violet.
- normand.

#### FAMILLE DES AMYGDALÉES.

## Prune Perdrigon rouge, Lois. l. c. tab. 6.

- de Jérusalem, Lois. l. c. tab. 56, fig. 2.
- Tardive de Châlons, Lois. l. c. tab. 58, fig. 6.
- de la Saint-Martin, Lois. l. c. tab. 58, fig. 7.
- de Saint-Julien, Lois. l. c. tab. 54, fig. 2, et tab. 56, fig. 9.
- Gros Saint-Julien, Lois. l. c. tab. 53, fig. 3.
- Perdrigon hátif, Lois. l. c. tab. 55, fig. 6.
- sans noyau, Lois. l. c. tab. 40, fig. 14.
- Damas noir tardif, Lois. 1. c. tab. 20, fig. 4.
- Précoce de Tours.
- Damas de septembre, Lois. l. c. tab. 6.
- de deux fois l'an, Lois. l. c. tab. 20, fig. 13.
- Damas violet, Lois. l. c. tab. 2.
- Damas d'Espagne, Lois. l. c. tab. 56, fig. 4.
- Sainte-Catherine.
- Jaune hátive.
- Bricette, Lois. 1. c. tab. 29, fig. 5.
- Mouchetée, Lois. l. c. tab. 60, fig. 11.
- Impératrice blanche, Lois. l. c. tab. 18, fig. 2.
- Abricotée blanche, Lois. l. c. tab. 60, fig. 10.
- Petit Damas blanc, Lois. l. c. tab. 3.
- Gros Damas blanc, Lois. l. c. tab. 3, fig. 2.
- Perdrigo blanc, Lois. l. c. tab. 8.
- Grosse Virginale blanche, Lois. l. c. tab. 62, fig.: 1.
- Dame Aubert, Lois. l. c. tab. 2, fig. 10.
- Rognon d'âne.
- Datte.
- Impériale blanche, Noisette, Jard. Fruit.

PRUNIER PRUNEAULIER. — Prunus pyramidalis Dec. Fl. Fr. Rameaux érigés. Ramules mutiques. Feuilles ovales - oblongues ou elliptiques-oblongues, dentelées, acuminées, pubescentes en dessous. Pédoncules subsolitaires. Pétales elliptiques, étroits, distants. Drupe ellipsoide ou ovale-oblong: na utiliongé, fortement comprimé, rétréci aux deux bouts.

Cette espèce offre un moins grand nombre de variétés que la précédente. Les plus remarquables sont les suivantes.

Prune Impératrice violette, Lois. in Duham. ed. nov. tab. 18.

- Diaprée violette, Lois. l. c. tab. 17.
- Haricot, Seringe, in Dec. Prodr.
- Impériale violette, Lois. l. c. tab. 15.
- Jacinthe, Lois. l. c. tab. 16.
- d'Agen.
- d'Aste.
- Quetche ou Zwetsche, Lois. l. c. tab. 55, fig. 6. Noisette, Jard. Fruit. n° 42.
- Ile verte, Lois. l. c. tab. 20, fig. 9.
- Abricotée rouge, Lois. l. c. tab. 46, fig. 11.

PRUNIER SAUVAGE. — Prunus insititia Linn. — Smith, Eng. Bot. tab. 841. — Pruna avenaria Tabern. p. 1403, Ic.

Feuilles ovales-lancéolées, révolutées aux bords, pubescent aux deux faces. Rameaux subspinescents, veloutés. Pédicell géminés, pubescents. Drupes globuleux, penchés.

Buisson ou petit arbre. Fleurs et fruits 2 fois plus gramque dans le Prunelier. Drupe noirâtre, couvert d'une poussiè bleue, ou bien jaune ou rougeâtre.

Ce Prunier croît spontanément dans l'Europe australe, a Caucase, et en Barbarie. On le cultive fréquemment dans l'vergers des contrées septentrionales; mais son fruit est d'u qualité fort médiocre.

PRUNIER PRUNELIER. — Prunus spinosa Linn. — Flor. Da tab. 926. — Schk. Handb. tab. 132. — Engl. Bot. tab. 84 — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 54, fig. 1. — Jaw Saint-Hil. Flor. et Pom. franç. tab. 217.

Rameaux spinescents, divariqués, puhescents. Feuilles elli tiques, ou lancéolées, ou obovales-lancéolées, doublement den lées, pubescente en dessous ou presque glabres. Bourgeons I rifères solitaires ou fasciculés, uniflores. Pédicelles glabres. Druj globuleux, dressés; noyau subglobuleux, rugueux, à bords obtus. Arbrisseau hautde 6à 12 pieds, ou plus habituellement buisson haut de 3 à 5 pieds. Écorce d'un brun noirâtre ou grisâtre. Fleurs petites, naissant avant les feuilles. Pédicelles de la longueur du ca-

lice ou un peu plus longs. Lobes calicinaux ovales, obtus, denticulés, étalés. Pétales 2 fois plus longs que le calice, elliptiques. Drupe noirâtre, couvert d'une poussière glauque.

Le Prunelier, aussi nommé Épine voire, est commun dans presque toute l'Europe. Les différentes parties de la plante, et principalement les fruits, sont fortement astringentes. On en préparait autrefois un extrait, appelé Suc d'Acacia indigène, qu'on administrait comme remède tonique. L'écorce jouit de quelques propriétés fébrifuges, et elle a été employée avec succès contre les fièvres intermittentes; sa décoction dans une dissolution alcaline donne une teinture rouge. Les fleurs sont purgatives. Les fruits, connus sous les noms de Prunelles, Senelles et Chelosses, sont ramassés en plusieurs contrées par les pauvres, qui en font une boisson aigrelette, en les mettant fermenter avec de l'eau. Tous les bestiaux, et surtout les moutons et les chèvres, broutent avec plaisir les feuilles et les bourgeons du Prunelier ; Linné assure qu'on peut en faire un thé assez agréable. Dans les pays où règne la coutume d'enclore les champs, on choisit fréquemment le Prunelier pour cet usage : les haies qu'on en forme sont très-fortes; mais il faut avoir soin de les tailler et de les rabattre souvent, pour les forcer à donner beaucoup de branches latérales.

On possède un Prunelier à fleurs doubles, qui est un fort joli arbuste d'agrément.

PRUNIER MYROBOLAN. — Prunus Myrobalana Linn. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 57, fig. 11. - Duham. Arb. Fruit. tab. 20, fig. 15. — Prunus cerasifera Ehrh.

Ramules inermes. Feuilles elliptiques, ou ovales, ou elliptiquesobovales, acuminées, inégalement dentelées, légèrement pubescentes aux veines de la face inférieure. Pédicelles subsolitaires, allonges. Drupes ovales-globuleux, pendants: noyau acuminé.

Arbre de la taille du Prunier commun, ou quelquesois bui son de 15 à 20 pieds de haut. Fleurs très-abondantes, naissa avant les seuilles, au premier printemps. Drupe rouge ou jauns succulent, de la grosseur d'une Prune de Reine-Claude.

Ce Prunier passe pour originaire d'Amérique. Il mérite d'êt planté dans les jardins paysagers, à cause de son aspect trè fleuri et de la belle apparence de ses fruits. Ceux-ci sont de qu lité médiocre et peu recherchés; leur saveur est douceâtre, ma aqueuse.

PRUNIER DE BRIANÇON. — Prunus Brigantiaca Villar Flor. Delph. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 59. — Armeniaca Brigantiaca Pers. — Dec. Prodr. — Jaume Sar Hil. Flor. et Pom. franç. tab. 219.

Feuilles ovales, acuminées, subcordiformes à la base, de blement dentelées, pubescentes en dessous aux nervures. Flet subsessiles, fasciculées. Drupes ovales-globuleux.

Arbrisseau haut de 8 à 10 pieds. Ramules très-lisses, verdâter Fleurs naissant avant les feuilles. Pétales une fois plus longs e le calice. Étamines au nombre de 16 à 20, de moitié plus long que la corolle. Fruits très-lisses, d'un jaune clair, de la gr seur d'une Prune de Reine-Claude; chair acide, adhérente noyau; noyau lisse, arrondi. Amande amère.

Cette espèce, nommée vulgairement Prunier des Alpes, commune dans quelques cantons du Dauphiné, et notamment Briançonnais. Dans ce district, on retire depuis long-temps ses amandes, une huile appelée vulgairement Huile de marmo et plus estimée des habitants que l'Huile d'olive. Cette h est analogue à celle que fournissent les Amandes douces, mais inflammable, et elle conserve un goût de noyau qui la rené peu amère. L'acide hydrocyanique paraît exister en assez i quantité dans les amandes du Prunier de Briançon; car on naît plusieurs cas d'empoisonnement parmi les bestiaux qui ave mangé du résidu de ces graines.

PRUNIER A FEUILLES DE SAULE. — Prunus salicina Li in Transact. Horticult. Soc. Lond. vol. 7, p. 239.

Rameaux inermes. Reuilles oboyales, acuminées, glabres, bordées de dentelures glanduleuses; pétiole non glanduleux. Stipules subulées, glanduleuses, de la longueur du pétiole. Pédicelles subsolitaires, plus courts que les feuilles.

Fleurs petites, blanches, très-glabres, courtement pédonculées. Sépales ovales, non glanduleux. Fruit du volume et de la couleur du Myrobolan.

On cultive ce Prunier dans les serres du Jardin de la Société d'horticulture de Londres, sous le nom de Prunier de Chine. Au rapport de M. Lindley, les Chinois l'appellent Tching-Tcho-Li ou Tsing-Tchok-Li.

PRUNIER COCOMILIO. — Prunus Cocomilio Tenor. Prodr. Flor. Neap.

Rameaux spinescents. Feuilles obovales, crénelées, glabres aux deux faces; crénelures glanduleuses. Pédoncules courts, géminés. Drupes ovales-oblongs, mucronulés; noyau tranchant aux deux sutures, pointu au sommet.

Ce Prunier croît en Calabre. Les habitants du pays le nomment Cocomilio, et ils emploient son écorce comme fébrifuge.

PRUNIER MARITIME. — Prunus maritima Willd. Enum. — Pursh. Flor. Am. Bor.

Feuilles ovales-oblongues, acuminées, doublement dentelées. Fleurs subsessiles.

Cette espèce, selon Pursh, croît sur les côtes des États-Unis, depuis la Caroline jusqu'au New-Jersey. Son fruit, de la grosseur d'un œuf de pigeon, est fort bon à manger.

PRUNIER CHICASAW. — Prunus Chicasaw Mich. Flor. Am. Bor.

Feuilles lancéolées ou obovales-lancéolées, pointues, dentelées. Rameaux spinescents, glabres. Fleurs en fascicules sessiles.

Petit arbre haut de 10 à 15 pieds. Branches géniculées, étalées, formant une tête touffue. Feuilles glabres, luisantes, courtement pétiolées. Fascicules 3- ou 4-flores, agrégés; pédicelles longs d'un demi-pouce. Calice glabre, à segments obtus, légèrement ciliés. Corolle blanche, de la longueur des étamin Drupe rouge ou jaune, globuleux.

Ce Prunier croît dans les haies et autour des habitations de le midi des États-Unis. Elliot pense qu'il a été apporté des o trées situées à l'ouest du Mississipi. Le fruit est fort bon à me ger; on en possède plusieurs variétés.

PRUNIER HIVERNAL. - Prunus hiemalis Mich. Flor. Am. B

Rameaux inermes. Feuilles elliptiques ou elliptiques-oboval cuspidées, doublement dentées ou crénelées, pubescentes a veines de la face inférieure; pétiole court, biglanduleux au se met. Ombelles 2-5-flores; pédicelles courts, glabres. Style s lant avant l'anthèse.

Arbre assez élevé. Rameaux étalés, grisâtres. Feuilles d vert sombre, longues de 2 à 3 pouces, sur 1 1/2 à 3 pouces large. Stipules sétacées, denticulées. Ombelles nombreuses. Fle grandes, naissant plusieurs semaines avant les feuilles. Pét blancs, elliptiques, obtus, de moitié plus longs que les étamis Drupes solitaires, ovales, acerbes, munis d'une peau t épaisse, noirâtre.

Gette espèce oroît au Canada et aux États-Unis. Selon Michisses fruits deviennent mangeables après les premières gelées.

PRUNIER RÉCLINÉ. — Prunus reclinata Bosc, in Hort. — Prunus acuminata Mich. Flor. Am. Bor.?

Rameaux inermes. Feuilles oblongues-obovales ou lancéol obovales, cuspidées, doublement dentelées, glabres; dentel acérées, non glanduleuses ainsi que le pétiole. Ombelles pa flores, agrégées; pédicelles filiformes, glabres. Style plus e que les étamines.

Petit arbre à rameaux inclinés. Épiderme des ramules gris. Écorce d'un brun roux. Feuilles d'un vert sombre, pâles en sous, rugueuses, longues de 3 à 4 pouces, larges de 15 lignes. Fleurs très-nombreuses, naissant en même temps qu feuilles. Pétales oblongs, étroits, blancs, de la longueur des mines. (Le fruit ne nous ést pas connu.)

Ce Primier, liidigene dans l'Amerique septentrionale, est cultive dans les jardins paysagers.

Paunier Pygmée. — Prunus pygmæa Willd. — Cerasus pygmæa Lois. in Duham. ed. nov. — Dec. Prodr.

Rameaux inermes. Feuilles ovales-elliptiques, pointues, glabres aux deux faces, rétrécies et biglanduleuses à la base, bordées de dentelures pointues. Ombelles sessiles, pauciflores. Drupes noirâtres, peu charnus, du volume d'un gros Pois.

Cette espèce, originaire de l'Amérique septentrionale, est cultivée comme arbuste d'agrément.

PRUNIER NOIR. — Prunus nigra Ait. Hort. Kew. — Bot. Mag. tab. 1117.

Rameaux inermes. Feuilles ovales, acuminées; pétiole biglanduleux. Ombelles sessiles, pauciflores.

Calice rougeâtre, à lobes obtus, glanduleux aux bords. Corolle blanche.

Ce Prunier, originaire du Canada, est cultivé dans les jardins paysagers.

PRUNIER BLANCHATRE. — Prunus candicans Willd. Enum. — Dec. Prodr. — Lindl. in Bot. Reg. tab. 1135.

Feuilles larges, evales, dentelées; stipules incisées-dentées, de la longueur des pétioles. Pédicelles géminés ou ternés, courts, rapprochés, pubescents de même que les ramules.

Arbrisseau de 4 à 5 pieds de haut. Feuilles molles, légèrement pubescentes. Fleurs blanches, de la grandeur de celles du Prunier commun, très-abondantes. Pétales oblongs-obevales, enguiculés. Fruit inconnu.

Ge Prunier est remarquable par l'abondance des fleurs dont il se couvre au retour du printemps. On le cultive dans les bosquets. Sa patrie est inconnue.

Priviler a revilles glauques. — Prunus Susquehannæ Willd. Enum. — Cerasus depressa Pursh, Flor. Am. Bor. — Cerasus pumila Mich. Flor. Am. Bor. (non Linn.)

Ramules inermes, anguleux. Feuilles lancéolées ou lancéolées oblongues, pointues, glabres, luisantes en dessus, glauques et dessous, bordées de dentelures peu profondes. Ombelles 2-5 flores, agrégées; pédicelles filiformes, glabres. Drupe ovale.

Buisson très-touffu, haut de 2 à 3 pieds. Ramules rougeâtres fortement anguleux. Feuilles non glanduleuses, fermes, longue de 2 à 4 pouces, larges de 8 à 15 lignes. Fleurs petites, blan ches, très-abondantes, naissant en même temps que les feuilles

Cet arbuste, indigène dans l'Amérique septentrionale, mérit de fixer l'attention des horticulteurs, à cause de son aspect touff et très-fleuri.

PRUNIER NAIN. — Prunus pumila Linn. — Mill. Icon. tal 89, fig. 2. — Cerasus glauca Mœnch, Meth.

Rameaux effilés, striés, inermes. Feuilles obovales-oblongue glauques en dessous, légèrement dentelées, glabres. Ombelle pauciflores. Drupe ovale, noirâtre.

Cette espèce, originaire de l'Amérique septentrionale, est cu tivée comme arbuste d'agrément.

#### Genre CERISIER. — Cerasus Tourn.

Drupe globuleux ou ombiliqué à la base, charnu, trè glabre, luisant, non glauque; noyau comprimé ou a rondi, lisse ou rugueux, jamais poreux, à sutures plus c moins tranchantes.

Feuilles condupliquées dans le bourgeon. Fleurs blanch ou rouges, disposées en ombelle, ou en corymbe, ou c fascicule, ou en grappe. Gemmes florales ordinaireme aphylles, solitaires ou fasciculées, disposées le long des r mules de l'année précédente, à la place des anciennes feu les, et s'épanouissant avant ou avec les nouvelles.

Les feuilles condupliquées et non convolutées dans bourgeon, sont le seul caractère qui distingue nettement l Cerisiers des Pruniers. Ce genre, qui compte environ tren

. 1

espèces, est répandu dans toute la zone tempérée de l'hémisphère septentrional; quelques espèces s'avancent jusque vers le cercle polaire. Le nom de Cerisier s'applique indistinctement, en botanique, tant aux Cerisiers proprement dits qu'aux Merisiers, aux Guigniers, aux Bigarreautiers et aux Griottiers. Les Cerisiers à grappes ou Merisiers à grappes forment le groupe qui, de toute la famille, est le plus distinct par le port; mais aucun autre caractère ne se joint à celui-ci.

Les Cerisiers ne produisent pas tous des fruits savoureux 5 mais la plupart sont remarquables par l'abondance de leurs fleurs, et peuvent contribuer à l'ornement des jardins paysagers. Nous allons faire connaître les espèces intéressantes sous l'un ou l'autre de ces rapports.

### Section I'e.

Pédicelles en ombelle. Feuilles courtement pétiolées, naissant après les fleurs ou en même temps qu'elles. Calice campanulé. Corolle blanche. Noyau lisse.

Gerisier Merisier. — Cerasus avium Moench. — Prunus avium Linn. — Flor. Dan. tab. 1617.

Rameaux divariqués. Gemmes florales oblongues, pointues. Feuilles ovales-lancéolées ou elliptiques-obovales, doublement dentelées, rugueuses, légèrement poilues en dessous. Ombelles fasciculées, 2-4-flores. Pédicelles grêles. Drupe ovale-globuleux; noyau adhérent.

Grand arbre. Racine non prolifère. Rameaux ascendants ou redressés, verticillés. Écorce d'un gris brunâtre. Feuilles molles, d'un vert gai : dentelures obtuses, terminées par une glandule. Pétiole biglanduleux au sommet. Stipules linéaires, incisées-dentées. Écailles extérieures des bourgeons floraux scarieuses, courtes, brunâtres; écailles intérieures foliacées, rougeâtres, denticulées. Fleurs grandes, blanches, légèrement teintes de rose après l'anthèse. Lobes calicinaux ovales, obtus, denticulés. Pétales ovales, concaves, échancrés, presque 2 fois plus

longs que le calice. Drupe (dans la race sauvage) petit, rouge

Le Merisier ou Cerisier des bois vient spontanement dans le contrées montueuses de toute l'Europe tempérée. Son bois es dur, uni, pesant, d'un grain serré, et d'un roux foncé. Les tour neurs et les ébénistes en font un usage fréquent; ils le préfèrer à celui des vrais Cerisiers. On le recherche aussi comme bois de chauffage. Les jeunes branches servent à faire des tonneaux et des échalas. La gomme qui suinte de l'écorce peut remplacer l'Gomme arabique. C'est des Merises qu'on obtient par la distillation les liqueurs de table célèbres sous les noms de Kirsel Wasser et de Ratafia de Grenoble. On ne cultive guère les Murlaiers dans les jardins, parce que leurs fruits sont plus petique ceux des autres espèces.

Le Merisier à fleurs doubles est un arbre magnifique, très-re cherché pour la décoration des bosquets.

Voici les variétés les plus notables du Merisier.

Merisier à petit fruit (type de l'espèce).

- à gros fruit noir, Lois. in Duham. ed. nov. vol.
   tab. 4, fig. D. Cultivé fréquemment en Suis pour la distillation du Kirsch-Wasser.
- à fruit blanc, Lois. l. c. tab. 4, fig. B, C.
- à fruit jaune, Lois. l. c. tab. 4, fig. A.

Cerisier Bigarreautier. — Cerasus duracina Dec. Fl. 1 Rameaux ascendants ou étalés. Feuilles ovales, acuminé dentelées, glabres, naissant en même temps que les fleurs. O belles subsessiles; pédicelles allongés, grêles. Drupes subcor formes, à chair douceâtre, cassante, adhérente: noyau ovoir

Ce Cerisier, nommé vulgairement Bigarreautier, est quemment cultivé dans les jardins fruitiers. Son origine est connue. Ses principales variétés sont les suivantes,

a) Fruits ovales, plus ou moins profondément bilobés au sommet; suture profonde.

Bigarreautier à petit fruit hátif, Lois. in Duham. ed. nov

Bigarreautier à fruit rouge hátif, Lois. l. e.

- Cour de pigeon, Lois. l. c. vol. 5, tab. 18, fig. D.
- à gros fruit rouge, Lois. l. c. tab. 2.
- commun, Lois. I. c. Noisette, Jard. Fruit. tab. 6, fig. 1.
- couleur de chair, Lois. l. c.
- gros tardif, Lois. 1. c. tab. 18, fig. C.
- b) Fruits ovales, obtus en bilobés au sommet; suture peu exprimée.
- Bigarreautier noir, ou Cerisier de Norwêge, Lois. l. c. tab. 18, fig. A, B.
  - noir tardif, Lois. l. e. tab. 18, fig. B.
  - c) Fruits ovales, mamelonnés au sommet; suture profonde vers la base.
- Bigarreautier à grandes feuilles, on Cerisier de quatre à la livre, Nois. Jard. Fruit, p. 17 (Cerasus nicotianæfolia Hortul.)
  - piquant, Guigne piquante, Guigne à piquets, Lois. 1, c, tab. 16, fig. A.

CERISIER GUIGNIER. -- Gerasus Juliana Dec. Fl. Fr.

Rameaux dressés ou ascendants. Feuilles obovales, acuminées, dentelées, 'glabres, naissant en même temps que les fleurs. Ombelles subsessiles. Drupes subcordiformes, ovales, à chair douceâtre, adhérente.

Les Guigniers, appelés plus spécialement Ceristers dans une grande partie de la France, se cultivent fréquemment dans les vergers, mais on ignore d'on ils sont indigènes. Les Heaumiers, que la plupart des auteurs ont coutume de confondre avec les Guigniers, doivent peut-être, selon M. Seringe former une espèce distincte. Voici les principales variétés du Guignier.

Guignier précoce, ou Guignier de Pentecôte, Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 15, fig. A.

- rouge, Lois. 1. c.
- blanc tardif, Guigne de dure peau, Lois. l. c. tab. 16, fig. D.

Guignier à gros fruit blanc, Duham. Arb. Fr. tab. 1, fig. 3

- a fruit noir, Duham. l. c. tab. 1, fig. 2.
- Bigandelle, Lois. l. c.
- à gros fruit noir luisant, Lois. l. c.
- à fruit rouge tardif, Lois. l. c.
- Cœur de poule, Lois. l. c.

Heaumier blanc, Lois. l. c.

- rouge, Lois. l. c. tab. 19, fig. B.
- noir, Lois. l. c. tab. 19, fig. A.

CERISIER A FAUIT ACIDE. — Cerasus Caproniana Dec. Fl Fr.— Cerasus acida Borkh.— Prunus Cerasus Linn.

Rameaux étalés, ou dressés, ou pendants. Feuilles ovales lancéolées ou elliptiques, acuminées, profondément dentelées luisantes, un peu coriaces, très-glabres; pétiole non glanduleus Ombelles solitaires, subpédonculées; pédicelles ordinairemes courts et roides. Drupes subglobuleux, déprimés, à chair acid ou astringente, non adhérente; noyau subglobuleux. Racine ran pante, prolifère.

Arbre haut de 20 à 25 pieds, ou buisson. Feuilles d'un ve foncé, luisantes, à dentelures inférieures glandulifères. Bour geons floraux produisant quelques petites feuilles. (Dans l Cerisiers à fruit doux, les écailles intérieures des gemmes flor fères restent toujours blanchâtres et squamiformes.) Pétales o biculaires, très-concaves.

Ehrhart a distingué comme espèces le Cerisier à fruit acerl et à rameaux pendants (*Prunus austera* Ehrh. Beitr. 7, p. 12¢ du Cerisier à fruit acidule et à rameaux non pendants (*Prunacida* Ehrh. l. c.). Son opinion paraît très-fondée; car il no semble même probable que les différentes races ou variét dont nous allons donner la liste, appartiennent à plus de de espèces, et qu'en outre un certain nombre d'entre elles sont d hybrides de Cerisiers à fruit acide et de Guigniers, de Biga reautiers ou de Merisiers. On conçoit jusqu'à quel point tous c croisements de races peuvent entraver la distinction des typ primitifs.

Plusieurs variétés de Cerisiers à fruit acide croissent depuis long-temps sans culture dans l'Europe tempérée et dans l'Europe australe. Cependant, selon Pline, cette espèce n'existait pas en Europe avant l'an 680 de la fondation de Rome, époque à laquelle Lucius Lucullus apporta le Cerisier du royaume de Pont. Le nom de la ville de Cérasonte a été conservé dans celui de Cerasus, donné à l'arbre par les Latins.

Les Cerises acides, appelées spécialement Cerises dans la capitale, sont désignées dans la plupart des départements sous le nom de Griottes. Ces fruits sont plus sains, plus rafraichissants et, en général, plus estimés que les Merises, les Bigarreaux et les Guignes. Ils conviennent presque à tous les tempéraments, et on en recommande l'usage dans plusieurs maladies. En Dalmatie, une variété de Cerise acide appelée Marasca sert à faire l'excellente liqueur de table connue sous le nom de Marasquin de Zara.

Voici la liste des différentes races et variétés de Cerisiers à fruit plus ou moins acide, telle que la donne M. Seringe, dans le second volume du Prodrome de M. De Candolle.

a) Fruits globuleux, déprimés, d'un rouge pâle; suture souvent peu marquée; chair blanchâtre, plus ou moins acide. Pédoncules allongés. Feuilles ovales, acuminées.

# Cerise de Montmorency.

- Grosse rouge pále, Nois. Jard. Fruit. tab. 5.
- Grosse pâle, Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 9.
- de Villennes, Guindoux rouge, Lois. 1. c. tab. 7.
- Guindoux de Paris.
- de Hollande, Lois. l. c. tab. 10.
- Grosse Guindolle.
- Royale hátive, May-Duke, ou Cerise d'Angleterre.
- Belle de Choisy, Doucette, ou Griottier de Palembre, Lois. 1. c. tab. 11.

Cerisier nain à fruit rond précoce, Lois. l. c. tab. 3.

— Gribttier Marasquin.

Cerise hátive, Lois. 1. c. tab. 4.

Cerise à crochet, Lois. 1. c.

- à noy au tendre, Lois. l. c.
- d'Italie, ou Cerise du Pape, Lois. 1. c.
- b) Fruits bvales-globuleux ou globuleux-déprimés, couleur d'ambre. Cerise ambre ou blanche, Lois. l. c. tab. 11.
- c) Fruits déprimés, rouges ; suture profonde ; chair blanchâtre. Pédencui court. Feuilles rétrécles aux deux bouts.

Cerise à courte queue, ou Gros Gobet, Lois. 1. c.

Gros Gobet, Gobet à courte queue, Cerise de Kent, Lois. 1 c. tab. 12, fig. A.

Cerisier de Montmorency à gros fruit, Duham. Arb. Fruivel. 1, tab. 8.

d) Fruits globuleux-déprimés, d'un pourpre notrâtre ; chair rouge.

Grosse Griotte noire tardive, Lois. 1. c. tab. 14, fig. A. Griotte à l'eau-de-vie, Cerise du Nord, Lois. 1. c. tab. ! fig. B.

Griotte à ratafia, Cerisier à petit fruit noir, Lois. 1. c. Petite Griotte à ratafia, Cerisier à très-petit fruit noir, Lo. 1. c.

Griotte d'Allemagne, Duham. l. c. tab. 14.

Griotte commune, Duham. l. c. tab. 12.

Grosse Griotte, Lois. l. c. tab. 13, fig. B.

Griotte ou Cerise de Prusse, Lois. 1. c. tab. 13, fig. 8.

Griotte ou Guindoux de Poitou, Lois. l. c. tab. 12, fig. (

Griotte de Portugal, Duham. l. c. tab. 13.

Cerisier à la feuille, Lois. 1. c.

Griottier d'Espagne.

e) Fruits ovales-globuleux, comprimés; chair rouge.

Cerise Guigne, Duham. I. c. tab. 16, fig. 1.

Griotte Guigne, Cerise d'Angleterre, Lois. 1. c.

Griotte Cœur, Lois. l. c.

Outre les variétés que nous venons de citer, on en possède sieurs autres, cultivées comme arbres d'ornement. Telles sor Cerisier à feuilles panachées; — le Cerisier à flears de

oher, ainsi nommé à cause de ses fleurs pleines, de couleur rose; — et le *Cerisier à fleurs doubles* ou semi-doubles, de couleur blanche.

Le Cerisier à bouquets (Duham. Arb. Fruit. vol. 4, tab. 3. — Cerasus Caproniana var. polygyna Sering. in Dec. Prodr.) est une aberration remarquable du type normal des Amygdalées: chaque fleur offre deux à cinq ovaires distincts, qui se développent en autant de drupes, de sorte qu'on trouve plusieurs Cerises sur le même pédoncule.

Gerisier de la Toussaint. — Cerasus semperflorens Dec. Fl. Franç. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 5, fig. 1. — Prunus semperflorens Ehrh. — Prunus serotina Roth. — Jaume Saint-Hil. Flore et Pom. franç. tab. 265.

Rameaux pendants. Feuilles biglanduleuses à la base, ovalesacuminées, doublement dentelées; pétiole non glanduleux. Pédoncules allongés, solitaires, axillaires et terminaux. Fleurs naissant après les feuilles. Drupes globuleux, rouges.

Arbre moyen, à branches touffues. Racine rampante, prolifere. Fleurs blanches. Calice à lobes denticulés. Fruit de la grosseur d'une petite Cerise, très-acide.

Ce Cerisier, qui probablement n'est qu'une déformation d'un Griottier, est remarquable en ce que ses premières fleurs ne paraissent qu'au mois de juin : elles sont remplacées par d'autres qui se succèdent sans interruption jusqu'à la fin de l'été; de sorte qu'en automne il se trouve chargé à la fois de fleurs, de fruits mûrs et de fruits verts. Son origine n'est pas connue; on le cultive dans les bosquets.

Cerisier NAIN. — Cerasus Chamæcerasus Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 5, fig. A. — Prunus Chamæcerasus Jacq. Ic. Rar. tab. 90; Flor. Austr. tab. 227. — Prunus fruticosa Pall. Flor. Ross. tab. 8, fig. B. — Cerasus humilis Host.

Racine rampante, prolifère. Rameaux ascendants ou étalés. Feuilles obovales ou lancéolées-oblongues, subobtuses, doublement crénelées, glabres, un peu coriaces; pétiole non glanduleux.

Ombelles sessiles, solitaires, accompagnées de quelques feuilles. Drupes sphériques, acides.

Arbrisseau haut de 1 à 3 pieds (à l'état sauvage). Feuille beaucoup plus petites que dans les espèces précédentes, luisantes celles des pousses terminales toujours lancéolées ou lancéolées oblongues, acuminées; celles des ramules obovales, ou lancéolées-obovales, obtuses. Fleurs blanches, de grandeur médiocre, mais très-abondantes. Drupe rouge, du volume d'un gros Pois dans les individus sauvages, 2 ou 3 fois plus gros dans les jardins. Noyau subglobuleux.

Ce petit Cerisier abonde dans toutes les steppes de la Russie méridionale, jusqu'au 55° degré de latitude. Il est fort commu aussi en Autriche et dans d'autres contrées de l'Allemagne, par exemple aux environs de Mayence. Au rapport de Pallas, le Russes font de ses fruits une boisson rafraîchissante et agréable sans autre préparation qu'en exprimant le jus, qui se conserve pendant plusieurs années dans les glacières. Au moyen de la fermentation, on obtient de ces mêmes fruits un excellent vinaigre.

Le Cerisier nain est fréquemment cultivé pour l'ornement des jardins; on le recherche à cause de sa petite taille et de son aspect très-fleuri. M. Loiseleur le recommande aux cultivateurs pour servir de sujet à greffer les autres Cerisiers don on chercherait à obtenir des arbres nains.

Cerisier A feuilles dentelées. — Cerasus (Prunus) serru lata Lindl. in Transact. Horticult. Soc. Lond. vol. 7, pag. 338

Feuilles obovales, acuminées, très-glabres, bordées de den telures sétacées; pétiole glanduleux. Fleurs fasciculées.

Cette espèce, indigène en Chine, a été envoyée en 1822 à le Société horticulturale de Londres. On l'appelle en Angletern Double chinese Cherry (Cerisier de Chine à fleurs doubles) Ses fleurs, très-abondantes, paraissent en avril; les pétales quoique très-nombreux, sont cependant disposés de manière i ne pas déranger le nombre quinaire qui existe dans les fleurs simples des Cerisiers; ils prennent une teinte rose après l'anthèse. M. Lindley assure que ce Cerisier est un des plus

beaux arbres d'ornement qu'il connaisse, et que nos Cerisiers communs à fleurs doubles ne lui sont point comparables sous ca rapport. L'espèce résiste parfaitement en plein air au climat de l'Angleterre. Nos collections ne sont pas encore enrichies de ce végétal.

#### SECTION II.

Corymbes lateraux, feuilles à la base ou aphylles. Calice ordinairement campanule. Corolle blanche, ou rose.

Cerisier Bois de Sainte-Lucie. — Cerasus Mahaleb Mill. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 2. — Prunus Mahaleb Linn. — Jacq. Austr. tab. 227.

Feuilles ovales-orbiculaires ou ovales-elliptiques, courtement acuminées, subcordiformes à la base, crénclées, glabres : les adultes coriaces. Corymbes convexes, lâches, dressés, pédonculés, feuillés à la base. Drupes globuleux : noyau ovale, lisse. Style de la longueur des étamines.

Arbrisseau de 3 à 10 pieds, ou arbre de 20 à 40 pieds de haut. Écorce d'un brun cendré. Feuilles luisantes aux deux faces, un peu coriaces, mais non persistantes, longues de 1 à 2 pouces, sur un pouce environ de large; dentelures glanduleuses. Pétiole 2 à 3 fois plus court que la lame, ordinairement non glanduleux. Lobes calicinaux ovales-oblongs, obtus, réfléchis, très-entiers. Pétales elliptiques, obtus, blancs, 2 fois plus longs que le calice. Drupe noir (jaune dans une variété de jardin), de la grosseur d'un Pois; noyau caréné à l'un des bords, creusé d'un sillon à l'autre.

Le Cerisier Bois de Sainte-Lucie, nommé en outre Quénot et Malagué, croît en France, ainsi que dans presqué toutes les contrées tempérées de l'Europe. Cet arbre prospère dans les terrainsles plus médiocres, pourvu qu'ils ne soient pas trop humides, et il réussit beaucoup mieux que le Merisier dans les terrains marneux ou argileux. Par cette raison, on y greffe souvent les différents Cerisiers cultivés. Duhamel recommande de le semer au milieu des plantations de jeunes Chênes ou d'autres arbres auxquels l'ombre est nécessaire pendant les premières années de

leur existence. L'écorce des jeunes tiges et des branches possède une odeur fixe, comparable à celle du Mélilot. En Allemagne, on fait avec ces tiges des tuyaux de pipe qui passent pour être fahriqués en Turquie. Le bois du Cerisier de Sainte-Lucie est d'un brun roux; il s'emploie dans l'ébénisterie. Les fleurs répandent une odeur très-suave. Les fruits ne servent qu'à la nourriture des oiseaux; Daléchamp assure qu'ils donnent une couleur pourpre assez solide, dont on pourrait tirer parti pour la teinture des cuirs et des laines.

CERISIER DE DESFONTAINES. — Cerasus Fontanesiana Spach. — Prunus græca Desf. in Hort. Paris.

Feuilles elliptiques ou elliptiques-obovales, acuminées, subcordiformes à la base, doublement dentelées, subrugueuses, poilues en dessous aux aisselles des veines; pétiole biglanduleux au sommet, pubescent de même que les jeunes pousses. Corymbes subsessiles, non feuillés à la base. Style plus court que les étamines. Drupe globuleux, noirâtre.

Arbre ayant le port d'un Merisier. Rameaux ascendants, d'un brun grisâtre. Feuilles membranacées, d'un vert gai, longues de 2 à 3 pouces, larges de 1 à 2 pouces: dentelures obtuses, mucronulées par une glandule; pétiole grêle, long de 6 à 12 lignes Fleurs très-odorantes, blanches, 2 ou 3 fois plus grandes que celles du Cerisier Bois de Sainte-Lucie. Corymbes 6-10-flores latéraux et terminaux, très-nombreux. Écailles intérieures de bourgeons veloutées. Lobes calicinaux elliptiques, obtus, très entiers, de moitié plus courts que le tube. Pétales 2 fois plu grands que le calice, un peu plus longs que les étamines. Drup de la grosseur d'une petite Merise.

Ce Cerisier, depuis long-temps cultivé dans les plantations d Jardin du Roi, passe pour originaire de la Grèce. Les innon brables corymbes de sleurs dont il se couvre au mois de mai, e font un arbre très-pittoresque. Il ne porte habituellement qu'u fort petit nombre de fruits.

Gerisier Puddum. — Cerasus Puddum Wall. Plant. Asia Rar. tab. 145.

Grand arbre à cime arrondie. Tronc de 1 à 2 pieds de circonférence. Écorce des rameaux cendrée ou brunâtre, luisante.
Feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, très-glabres, luisantes
en dessus, arrondies à la base, longues de 3 pouces, bordées de
dentelures presque égales, fines, cuspidées; pétiole d'environ un
pouce de long, muni au sommet d'une ou de deux paires de glandules. Fleurs roses, odorantes, glabres, très-abondantes, en
corymbes pédonculés; pédoncule commun long d'un pouce; pédicelles filiformes, de la longueur du calice. Tube calicinal cylindracé-claviforme, coloré; lanières ovales, pointues, étalées ou
réfléchies. Pétales ovales-arrondis, bidenticulés au sommet.
Drupe de la grosseur d'une Merise, ovale-arrondi, pendant, jaune
d'un côté, rouge de l'autre; noyau ovoïde, rugueux, dur.

Le Puddum croît dans les montagnes du Népaul, du Kamoun, du Sirmore, etc. Il fleurit en octobre et en novembre. Ses fruits mûrissent en avril et en mai; ils sont mangeables, mais acides. Dans le nord de l'Inde, le bois de cet arbre sert à une infinité d'usages. Les innombrables fleurs roses de ce Cerisier lui donnent un aspect des plus pittoresques, et il serait à désirer qu'il pût être naturalisé en France.

Cerisier Paniculé. — Cerasus Pseudocerasus Lindl. — Prunus paniculata Ker, in Bot. Reg. tab. 800 (non Thunb.) Feuilles ovales. Corymbes très-lâches.

Cette espèce, indigène en Chine, ne nous est connue que par la figure du *Botanical Register*.

Cerisier A feuilles de Pêcher. — Cerasus persicifolia Loisel. in Duham. ed. nov. — Prunus persicifolia Desf. Cat. Hort. Par. — Cerasus borealis Mich. Flor. Am. Bor. — Mich. fil. Arb. 3, tab. 8.

Feuilles membranacées, glabres, ovales-lancéolées ou elliptiques-oblongues, acuminées, inégalement dentelées: dentelures inclinées, mucronulées; pétiole uni- bi- ou non glanduleux. Corymbes sessiles, non feuillés; pédicelles filiformes. Pétales orbiculaires, un peu moins longs que les étamines. Style saillant après l'anthèse. Drupe globuleux.

ovales-lancéolés, acuminés, fimbriolés. Style après l'anthèse plus long que les étamines. Drupe haut d'environ 5 lignes, sur 3 lignes de diamètre.

Cette espèce, consondue souvent avec la précédente, à laquelle elle ressemble en effet par le port, n'est pas rare dans les jardins, Son origine nous est inconnue.

Cerisier de Virginie. — Cerasus (Prunus) virginiana Linn. (non Mich. Flor. Bor. Am.)—Guimp. Holz. tab. 36.— Willd. Arb. 5, tab. 1.

Feuilles ovales-oblongues ou elliptiques, acuminées, doublement dentelées, discolores, opaques, barbues en dessous aux aisselles des veines; pétiole sub-4-glanduleux. Grappes denses, dressées. Pétales orbiculaires. Drupe (d'un pourpre noir) subglobuleux; noyau presque lisse, ovale.

Arbre de 50 à 60 pieds de haut. Branches grêles, lisses.

Ce Cerisier, indigene dans les montagnes de la Caroline et de la Virginie, est très-commun dans nos bosquets et dans nos parces et on en rencontre quelquefois des individus nés spontanément for loin des endroits cultivés. L'écorce de ses branches s'emploie en Amérique, comme fébrifuge. Son bois, veiné de noir et d blanc, est plus dur que celui du Merisier commun, et sert à fais de très-beaux meubles. Les fruits sont assez bons à manger.

Cerisier A petites fleurs. — Cerasus micrantha Spach.

Feuilles elliptiques ou elliptiques-obovales, courtement act minées, finement dentelées, glabres en dessus, pubescentes en de sous aux aisselles des nervures; pétiole 2-4-glanduleux. Grappi étalées ou ascendantes, lâches; pédicelles 2 à 4 fois plus lon que les calices. Pétales subsessiles, orbiculaires, très-entier égaux au tube calicinal, un peu plus longs que les étamine Drupe ovale, obtus (d'un pourpre noirâtre); noyau oval oblong, obtus, sculpté en réseau.

Petit arbre. Écorce des rameaux d'un brun noirâtre. Feuill minces, luisantes en dessus, pâles ou un peu glauques en dessou ordinairement cordiformes à la base; aisselles des veines mum

Cet arbre, nommé vulgairement Merisier à grappes, Laurier Putiet, Putiet, Faux-Bois de Sainte-Lucie, croît dans les montagnes de l'Europe moyenne, ainsi que dans tout le Nord, même jusqu'au delà du cercle polaire. Il est peu de jardins paysagers dans lesquels on ne lui assigne une place, à cause de son aspect pittoresque, lorsque, au mois de mai, il s'embellit de ses innombrables grappes d'un blanc éclatant. Ses fruits, malgré leur saveur acerbe, se mangent dans le nord de l'Europe; mais chez nous ils deviennent la pâture des oiseaux. L'écorce de l'arbre fortement astringente, jouit de quelques propriétés toniques; on la recommandait jadis comme fébrifuge. Dans les Vosges, il se fait une grande consommation du bois, pour la fabrication des sabots, usage auquel il se prête fort bien, à cause de sa légèreté. Les charrons recherchent ce bois pour faire des chevilles, parce qu'il n'est pas sensible aux variations hygrométriques de l'atmosphère. Les branches du Merisier à grappes, plantées en terre, prennent racine avec une grande facilité, et s'emploient à faire des clôtures.

CERISIER A NOYAU POINTU. — Cerasus oxypyrena Spach.

Feuilles obovales, ou lancéolées-obovales, ou elliptiques-obovales, cuspidées, glabres en dessus, plus ou moins barbues en dessous aux aisselles des veines: dentelures cuspidées, très-inégales; pétiole 2-4-glanduleux au sommet. Grappes inclinées ou pendantes, lâches; pédicelles 3 ou 4 fois plus longs que les calices. Pétales elliptiques, onguiculés, tronqués et denticulés au sommet, de moitié plus longs que les étamines. Drupe (d'un pourpre noir) ovoïde, pointu: noyau conforme, fortement sculpté en réseau.

Petit arbre. Ramules grêles, ponctués, d'un brun grisâtre ou rougeâtre. Feuilles opaques, un peu rugueuses, longues de 3 à 5 pouces, sur 1 à 2 pouces de large, glauques ou pâles en dessous; pétiole long de 6 à 8 lignes; stipules membrancuses, caduques, linéaires, plus longues que le pétiole. Grappes longues de 4 à 7 pouces; pédicelles grêles, ascendants, les 2 ou 3 inférieurs partant de l'aisselle d'une petite feuille. Lobes du calice

dans les plantations d'agrément. On la confond, de même que le précédente, avec le Cerisier à grappes d'Europe, et avec ceux d'Amérique. Elle est probablement originaire de cette dernière partie du monde. Ses fleurs paraissent vers le milieu du mois de mai.

Cerisier fimbrié. — Cerasus fimbriata Spach.

Feuilles elliptiques ou elliptiques-obovales, acuminées, finement dentelées, glabres, subcordiformes à la base; pétiole bi- ou non glanduleux. Grappes ascendantes, ou étalées, ou inclinées assez denses. Pédicelles 1 à 3 fois plus longs que le calice. Pétale cunéiformes-orbiculaires, fimbriolés, de moitié plus longs que les étamines. Drupe subglobuleux (noir); noyau ovale, obtus sculpté en réscau.

Petit arbre. Rameaux à écorce grisâtre ou rougeâtre. Feuille semblables à celles des Cerasus micrantha et densiflora; glan dules du pétiole très-petites; dentelures cuspidées, presquégales. Grappes longues de 2 à 4 pouces; pédicelles étalés, or ascendants, ou réfléchis, filiformes. Fleurs petites. Calice à lobe ovales-arrondis, fimbriés. Pétales plus longs que le tube. Style é étamines subisomètres. Drupes de la grosseur de ceux du Cerasus Padus, légèrement astringents, mangeables.

Cette espèce, probablement indigène dans l'Amérique septen trionale, est cultivée dans les jardins paysagers. Elle se rap proche, ainsi que les deux précédentes, du *Cerasus serotin* par la petitesse de ses fleurs; mais celui-ci se distingue facile ment de toutes trois par ses feuilles un peu coriaces, à dentelur basilaires glandulifères.

Cerisier A Fleurs Tardives.—Cerasus (Prunus) serotin Ehrh. Beitr. — Watson, Dendr. Brit. tab. 481.—Cerasi virginiana Mich.! Flor. Bor. Am. — Desf.! Hort. Par. -Prunus virginiana Miller. — Du Roi.

Feuilles elliptiques, ou elliptiques-oblongues, ou ovales-elliptiques, acuminées ou cuspidées, décurrentes sur le pétiole, lu santes, subcoriaces, glabres ou veloutées en dessous le long la côte; dentelures égales, obtuses, cartilagineuses: les inf

rieures glandulifères. Grappes ascendantes ou dressées. Pédicelles de la longueur des calices. Pétales cunéiformes-obovales, trèsentiers, de la longueur des étamines. Style peu saillant hors du calice. Drupe obovale-sphérique (pourpre); noyau presque lisse.

Arbre haut de 18 à 20 pieds. Écorce des rameaux grisâtre ou d'un brun roux, ponctuée. Feuilles longues de 3 à 4 ½ pouces, larges de 15 à 20 lignes; dentehures très-rapprochées, les 2 ou 4 inférieures munies d'une glandule assez grosse et déprimée, les autres mucronulées par une glandule ponctiforme. Pétiole ordinairement non glanduleux. Stipules membranacées, rougeâtres, plus longues que le calice, caduques. Grappes multiflores, assez lâches, longues de 2 à 4 pouces. Pédicelles horizontaux, quelquefois pubescents. Fleurs petites. Calice cyathiforme, à lobes ovales-oblongs, obtus, denticulés. Drupes de la grosseur d'un Pois, d'un pourpre foncé. Noyau presque lisse.

Cette espèce, remarquable en ce qu'elle ne fleurit qu'à la fin de mai, presque un mois plus tard que ses congénères, croît aux États-Unis. Elle mérite toute l'attention des amateurs, à cause de la beauté de son feuillage luisant et presque coriace.

Cerisier nérissé. — Cerasus (Prunus) hirsuta Elliot, Sketch, vol. 1, pag. 341.

Feuilles elliptiques, acuminées, dentelées, glabres en dessus, hérissées en dessous. Jeunes pousses, pétioles, pédoncules et calices hérissés. Grappes dressées.

Arbrisseau stolonifère, haut de 3 à 4 pieds. Fleurs petites. Drupes d'un pourpre foncé.

Cette espèce, que nous ne connaissons que par la description d'Elliot, croît dans la Géorgie d'Amérique.

Cerisier du Canada. — Cerasus canadensis Loisel. in Duham. ed. nov. vol. 5, p. 3. — Prunus canadensis Willd. — Pluck. Alm. tab. 158, fig. 4.

Feuilles larges, lancéolées, rugueuses, pubescentes aux deux faces, non glandulifères.

Nous n'avons pas vu cette espèce.

Gerisier du Népaul. — Cerasus napaulensis Sering. in Dec. Prodr. 2, p. 546.

Feuilles lancéolées, allongées, acuminées, dentelées, glabres, fortement réticulées en dessous; aisselles des nervures, pédoncules et pédicelles poilus. Calices glabres. — Feuilles blanchâtres en dessous, semblables à celles du Saule fragile.

Gerisier a feuilles ondulées.— Cerasus undulata Scring. in Dec. Prodr. 2, p. 540. — Prunus capricida Wallich, ined. — Prunus undulata Hamilt. ex Don, Prodr. Flor. Nepal.

Feuilles elliptiques, acuminées, coriaces, glabres, très-entières, crépues; pétiole non glanduleux. Grappes ternées ou solitaires, multiflores, plus courtes que les feuilles.

Cette espèce et la précédente croissent au Népaul. On ne les possède pas encore dans nos collections.

CERISIER A FEUILLES ELLIPTIQUES. — Cerasus elliptica Loisel. in Duham. — Prunus elliptica Thunb. Flor. Japon. Prodr.

Feuilles elliptiques, dentelées, obtuscs, glabres.

Ce Cerisier, fort imparfaitement connu, a été observé par Thunberg au Japon.

## b) Feuilles persistantes, coriaces.

Cerisier Azaréro. — Cerasus lusitanica Mill. Ic. tab. 196 fig. 1. — Prunus lusitanica Linn. — Dillen. Hort. Eltham tab. 159, fig. 193.

Feuilles ovales-lancéolées ou ovales-elliptiques, acuminées dentelées, non glanduleuses. Grappes dressées, axillaires, plu longues que les feuilles. Calice cupuliforme, à lobes ovales, très obtus, membraneux aux bords. Drupes ovales, pointus.

Arbre dans son pays natal; arbrisseau dans les jardins du nor de la France. Feuilles luisantes, longues de 3 à 5 pouces, sur 1 2 pouces de large; pétiole long d'un pouce. Grappes lâches. Péd celles grêles ascendants. Fleurs petites, blanches. Drupe noirâtre

Cet arbre magnifique est originaire du Portugal. Il s'accom mode assez bien du climat des environs de Paris; mais on ne l voit guère que sous lá forme d'un arbrisseau ou d'un buisson de 6 à 10 pieds de haut.

Cerisier Hixa.— Cerasus Hixa Chr. Schmidt.— Cerasus lustianica β Ser. in Dec. Prodr.— Prunus Hixa Brouss. ex Willd. Enum.

Gette espèce, indigène à Ténérisse et aux Canaries, est sort semblable à la précédente, dont elle diffère principalement pa des seuilles à dentelures insérieures glanduleuses, et par des grappes plus lâches.

Cerisier Laurier Cerise. — Cerasus Lauro-Cerasus Lois. — Prunus Lauro-Cerasus Linn. — Bull. Herb. tab. 153. — Blackw. Herb. tab. 532.

Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées, acuminées, courtement pétiolées, glabres, bi- ou quadri-glanduleuses en dessous, bordées de dentelures écartées. Grappes dressées, axillaires, un peu plus courtes que les feuilles. Calices turbinés, à dents obtuses. Drupes ovales, pointus; noyau lisse, conforme.

Arbrisseau haut de 10 à 15 pieds dans le nord de la France, mais atteignant le double de cette élévation dans le midi. Rameaux nombreux, étalés, recouverts d'une écorce grisatre. Feuilles luisantes, longues de 3 à 7 pouces, sur 1 à 2 pouces de large; pétiole épais, court. Fleurs petites. Pétales ovales. Style après l'anthèse plus long que les étamines. Drupe noir, pen charnu.

Cet élégant arbrisseau, nommé vulgairement Laurier Amandier, croît dans l'Asie mineure, sur les bords de la mer Noire. Introduit en Europe depuis 1576, il est très-commun aujourd'hui dans le midi de la France, en Italie et ailleurs. Du reste, il supporte assez bien les hivers des environs de Paris. Son beau feuillage luisant et ses fleurs odorantes lui valent une place dans tous les jardins.

L'acide hydrocyanique, qui n'existe qu'en très-faible proportion dans les feuilles des autres Amygdalées, abonde dans celles du Laurier Cerise, et c'est à ce principe qu'elles doivent leur arome. Cet arome, qu'on extrait par infusion et par distillation,

devient un violent poison pour l'homme et pour les animaux, lorsqu'il est pris à forte dosc. L'huile essentielle de ces mêmes feuilles est encore plus dangereuse. On en fabriquait autrefois en Italie, sous le nom d'Essence d'Amande amère, et elle était employée, soit dans les cuisines comme assaisonnement, soit par les marchands de liqueurs et les parfumeurs; mais l'autorité a sagement désendu d'en sabriquer et d'en vendre, à cause des accidents sunestes qui résultaient de son usage. Fontana a fait mourir un chien, avec les mêmes symptômes que ceux qui suivent la morsure de la vipère, en lui appliquant sur une plaie une scule goutte de cette substance. On assure que les émanations de l'arbre ne sont pas sans danger, et qu'il suffit de se reposer sous son ombrage par un temps chaud, pour éprouver des maux de tête et des envies de vomir. L'eau distillée de Laurier Cerise est quelquefois administrée, à petite dose, comme remède tonique et excitant; plusieurs médecins célèbres en ont recommandé l'emploi dans certaines maladics chroniques des viscères.

Beaucoup de personnes ont coutume d'assaisonner les laitages, et différents autres mets, avec des feuilles de Laurier Cerise; mais, d'après ce que nous venons de dire, on conçoit combien il faut mettre de circonspection dans cette pratique.

CERISIER DE LA CAROLINE. — Cerasus caroliniana Mich. Flor. Am. Bor.

Feuilles courtement pétiolées, lancéolées-oblongues, mucronées, lisses, coriaces, presque toujours très-entières. Grappes axillaires, denses, plus courtes que les feuilles. Drupes subglobuleux mucronés.

Arbre de 30 à 50 pieds de haut. Branches redressées, formar une tête pyramidale. Rameaux lisses. Feuilles luisantes, non glar duleuses, quelquefois dentelées. Pédoncules glabres. Calices blar châtres. Pétales obovales, blancs. Étamines 2 fois plus longue que la corolle. Drupe noir, presque sec, persistant.

Ce Cerisier croît dans les Carolines et dans la Géorgie. Il n'e pas commun dans les jardins des environs de Paris, et d'ailleu il paraît ne pas s'accommoder volontiers du climat de la France septentrionale; mais on doit le signaler à l'attention des horticulteurs du midi.

Au rapport d'Elliot, les feuilles du Cerisier de la Caroline sont très-vénéncuses, et il arrive souvent qu'elles font périr les bestiaux qui en mangent.

CERISIER A FEUILLES ACUMINÉES. — Cerasus acuminata Wall. Plant. Asiat. Rar. tab. 181.

Feuilles lancéolées-oblongues, acuminées, cuspidées, dentelées, très-glabres, quelquesois glanduliseres en dessous aux aisselles des nervures; dentelures (écartées) et pétioles non glandulcux. Grappes solitaires ou fasciculées, axillaires, penchées, presque aussi longues que les feuilles. Drupe ovoide, lisse.

Arbre de 20 à 30 pieds, très-rameux et entièrement glabre. Ramules grêles, brunâtres. Feuilles persistantes, luisantes en dessus, longues de 3 à 5 pouces. Grappes un peu lâches. Pétales ovales, pointus, 2 fois plus longs que le calice. Ovaire velouté. Drupe glabre.

Cet arbre élégant croît dans les montagnes du Népaul. Il est fort différent des espèces précédentes par la forme de son feuillage, et il serait à désirer qu'il fût importé en Europe.

Certsier a fruit sphérique. — Cerasus sphærocarpa Loisel. — Hook. in Bot. Mag. tab. 3:41. — Prunus sphærocarpa Swartz, Flor. Ind. Occid. (non Mich.) — Sloan. Jam. vol. 2, tab. 193, fig. 1.

Feuilles elliptiques ou elliptiques-lancéolées, courtement acuminées aux deux bouts, très-entières, luisantes, persistantes, non glandulifères. Grappes axillaires, dressées, 2 ou 3 fois plus courtes que les feuilles. Drupe subglobuleux, un peu plus large que haut; noyau conforme, très-obtus, rugueux.

Arbre de 30 à 35 pieds de haut. Écorce grisâtre, lisse. Branches ascendantes. Feuilles longues de 3 à 4 pouces; pétiole court. Grappes courtement pédonculées, glabres. Fleurs petites, blanches, odorantes. Pétales orbiculaires, subsessiles. Drupe de la

grosseur de celui du Cerisier à grappes commun, d'un pourpre noirâtre.

Ce Cerisier abonde à la Jamaïque, à Saint-Domingue et dans d'autres îles des Antilles. Ses amandes, ses jeunes feuilles et son écorce ont une saveur d'Amandes amères très-prononcée; les créoles s'en servent en guise de ces dernières pour fabriquer de l'Eau de noyaux.

CERISIER DES ANTILLES. — Cerasus (Prunus) occidentalis Swartz, Flor. Ind. Occid.

Feuilles oblongues, acuminées, très-entières, non glanduleuses, glabres aux deux faces. Grappes latérales.

Les noyaux de cette espèce sont employés, dans les Antilles, aux mêmes usages que ceux de la précédente.

Genisien fennugineux. — Cerasus ferruginea Dec. Prodr. Feuilles obovales, pétiolées, rétuses, veloutées-ferrugineuses de même que les ramules et les pétioles. Grappes lâches, de la longueur des feuilles.

Cette espèce habite le Mexique.

CERIBIER A FRUILLES DE SAULE. — Cerasus salicifolia Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. vol. 6, tab. 563.

Feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, dentelées, lisses, rétrécies à la base; pétiole 1- ou 2-glanduleux. Grappes terminales, multiflores. Calices persistants. Drupes globuleux.

Arbre haut d'environ 30 pieds. Rameaux lisses, glabres, cylindriques, rougeâtres; ramules anguleux. Feuilles longues de 4 à 5 pouces, sur 15 à 18 lignes de large. Grappes longues d'un demi-pied.

Cet arbre a été observé par MM. de Humboldt et Bonpland dans la Nouvelle-Grenade, où on l'appelle vulgairement *Ceraso* (Cerisier). Ses fruits sont bons à manger.

CERISIER CAPULI. — Cerasus Capuli Sering. in Dec. Prodr — Prunus Capuli Cavan. ex Spreng. Syst.

Feuilles lancéolées, finement dentelées, non glanduleuses, glabres.

Ce Cerisier, fort incomplétement connu, est indigène au Pérou.

#### SECTION IV.

Bourgeons florifères aphylles, solitaires, ou géminés, ou ternés de chaque côté d'un bourgeon à feuilles. Fleurs solitaires ou géminées dans chaque bourgeon, sessiles ou subsessiles, naissant en même temps que les feuilles. Calice tubuleux, subcylindracé. Corolle rose.

Plusieurs espèces de cette section paraissent beaucoup plus voisines de certains Amandiers que des Cerisiers.

Genisier diffus. — Cerasus prostrata Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 53, fig. 2 (exclus. synon. Pallas.) — Prunus prostrata Labill. Decad. Plant. Syr. 1, tab. 6. — Bot. Reg. tab. 136.

Tiges couchées. Rameaux effilés, ascendants, divariqués. Feuilles elliptiques ou obovales, obtuses, cotonneuses en dessous, courtement pétiolées, bordées de dentelures sétacées. Stipules persistantes, 2 fois plus longues que le pétiole. Fleurs subfasciculées, courtement pédicellées. Calice glabre en dehors: lobes oblongs, cotonneux en dessus, réfléchis, de moitié plus courts que le tube. Style une fois plus long que les étamines. Drupe ovoïde.

Arbrisseau diffus, très-rameux. Rameaux anguleux, brunâtres. Feuilles petites. Fleurs très-abondantes, un peu plus petites que celles du Prunelier. Pétales elliptiques, un peu plus longs que les étamines. Ovaire cotonneux. Style glabre. Drupe rouge, de la grosseur d'un Pois.

Ce charmant arbrisscau, assez répandu dans les jardins, croît au Liban, ainsi que dans les montagnes de Candie et dans celles de la Dalmatie. M. Desfontaines l'a aussi trouvé à Tunis.

Gerisier incane. — Cerasus (Prunus) incana Stev. — Amygdalus incana Pall. Flor. Ross. 1, tab. 7. — Jaume Saint-Hil. Flore et Pom. Franç. tab. 220, fig. 21.

Tige dressée. Feuilles lancéolées ou lancéolées-oblongues, pointues ou obtuses, incanes en dessous, pétiolées; dentelures poin-

ues, acérées, souvent recourbées en dehors : les inférieures glanduleuses. Stipules un peu plus longues que les pétioles, subulées, fimbriées inférieurement. Fleurs subsessiles, fasciculées. Calice glabre en dehors : lobes oblongs, obtus, réfléchis, une fois plus courts que le tube. Style un peu plus long que les étamines. Drupes globuleux.

Arbrisscau de 3 à 5 pieds de haut. Rameaux grêles, essilés. Feuilles longues de 1 1/2 à 2 pouces, larges de 5 à 8 lignes. Pétiole court, quelquesois biglanduleux au sommet. Fleurs trèsabondantes, roses, de la grandeur de celles du Prunclier. Ovaire cotonneux. Style glabre. Drupe de la grosseur d'un Pois, d'un pourpre soncé. Noyau subglobuleux, peu comprimé, apiculé aux deux bouts, lisse, à carènes silisormes.

Cette espèce, indigène dans les steppes voisines du Caucase, n'est pas moins élégante que la précédente; au mois de mai, tous ses rameaux se courbent sous le poids des fleurs qui les couvrent. Elle n'est pas rare dans les jardins.

Cerister incisé. — Cerasus incisa Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, p. 33. — Prunus incisa Thunb. Prodr.

Feuilles ovales, incisées-dentées, velues. Pédicelles solitaires, capillaires, 2 fois plus longs que les feuilles. Calices cylindracés, ferrugineux. Pétales de couleur rose.

Toutes les notions qu'on possède sur ce Cerisier se bornent à la définition que nous venons de citer d'après l'auteur du Prodrome de la Flore du Japon.

CERISIER PHOSHIA. — Cerasus Phoshia Hamilt. ex Don, Prodr. Flor. Nepal. — Prunus cerasoides Don, l. c.

Feuilles elliptiques-oblongues, acuminées, doublement dentelées, poilues en dessous. Stipules pectinées, glandulifères. Pétioles glanduleux. Ombelles sessiles, pauciflores.

Arbre ayant le port du Merisier. Fleurs d'un blanc lavé de rose.

Cette espèce croît au Népaul. On ne l'a pas encore introduite en Europe. Gerisier du Japon. — Cerasus (Prunus) japonica Ker, in Bot. Reg. tab. 27. (non Prunus sinensis Pers.)

Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, acuminées, doublement dentelées, glabres. Pédicelles solitaires ou géminés, 2 fois plus courts que les feuilles. Ovaire velu au sommet.

Petit arbre hant d'environ 5 pieds. Rameaux grisâtres, luisants. Feuilles longues de 1 à 2 pouces. Stipules linéaires-subulées, incisées-dentées, un peu plus longues que le pétiole. Fleurs de la grandeur de celles de notre Cerisier. Bourgeons florifères latéraux, aphylles, ordinairement fasciculés. Sépales très-étalés, ovales, dentelés. Pétales elliptiques, un peu pointus, couleur de chair en dessus, roses en dessous.

Ce Cerisier, originaire du Japon, est remarquable par ses fleurs d'un beau rose, ordinairement semi-doubles. Il existe dans quelques collections, et mériterait d'être plus répandu.

Certsier de Chine. — Cerasus (Prunus) sinensis Pers. Syn. — Cerasus japonica Lois. in Duham. ed. nov. vol. 5, tab. 53, fig. 1. — Amygdalus pumila Linn. Mant. — Bot. Mag. tab. 2176.

Feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées, obtuses, doublement dentelées, glabres, luisantes. Stipules subulées, persistantes, un peu plus longues que le pétiole. Pédicelles subsolitaires. Drupe globuleux, à noyau rugueux.

Arbrisseau haut de 2 à 3 pieds. Rameaux effilés. Fleurs roses, de la grandeur de celles du Cerisier commun. Drupe rouge.

Cet arbrisseau, indigène en Chine, n'est pas rare dans les jardins.

Cerisier Glanduleux. — Cerasus (Prunus) glandulosa Thunb. Prodr.

Feuilles oblongues, pointues, glabres, concolores, bordées de dentelures glanduleuses. Pédicelles solitaires, pendants. — Corolle rose.

Cette espèce, indigène au Japon, n'est pas cultivée en Europe.

4. 46.

CERISIER A FEUILLES SCABRES. — Cerasus aspera Lois. 1. c. — Prunus aspera Thunb. Prodr.

Rameaux ponctués. Feuilles ovales-acuminées, dentelées, scabres aux deux faces. Fleurs solitaires, terminales. Drupe petit, bleu (mangeable).

Cette espèce n'est connue que par la définition de Thunberg.

## SEPTIÈME FAMILLE.

# LES SPIREACEES. — SPIRÆACEÆ.

(Spiræaceæ Loisel. Desiong. in Man. des Plant. us. indig. vol. 1, p. 188.

— Bartling, Ord. Nat. p. 403. — Ulmariæ Vent. Tabl. vol. 3, p. 351.

— Rosacearum trib. III, Dec. Prodr. vol. 2, p. 541. — Cambessèdes, Monogr. Spir. in Annal. des Sciences Natur. vol. 1, p. 227.)

De même que les Amygdalées et les Chrysobalanées, les *Spiréacées* sont envisagées par MM. de Jussieu et De Candolle comme tribu ou section des Rosacées.

Cette famille, presque entièrement propre aux régions tempérées et froides de l'hémisphère septentrional, offre à l'horticulture un bon nombre d'arbrisseaux et plusieurs herbes vivaces, tous recherchés à cause de leur aspect très-fleuri. Les racines et les écorces des Spiréacées possèdent, en général, des propriétés astringentes et toniques; plusieurs espèces peuvent être employées en médecine ou au tannage.

## CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Arbrisseaux, on herbes vivaces. Rameaux cylindriques, jamais spinescents.

Feuilles éparses, simples et le plus souvent incisées ou dentées, ou moins souvent imparipennées ou décomposées. Stipules (très-souvent nulles ou inapparentes) latérales, foliacées.

Fleurs régulières, hermaphrodites, ou polygames par

avortement, très-nombreuses, disposées eu grappes ou en corymbes ou en panicules, ou rarement solitaires. Corolle blanche, ou rougeâtre, ou très - rarement jaune.

Calice persistant ou marcescent, 5-fide, inappendiculé: tube inadhérent ou souvent adhérent aux stipes des ovaires; limbe à estivation imbricative.

Disque tapissant le fond du calice, et formant à sa gorge un rebord annulaire.

Pétales 5, interpositifs, insérés au rebord du disque, courtement onguiculés, égaux, caducs.

Étamines en nombre indéterminé, insérées au rebord du disque. Filets grêles, libres. Anthères incombantes, à 2 bourses presque contiguës, déhiscentes longitudinalement.

Pistil: Ovaires en nombre défini (ordinairement 5), unisériés, rangés circulairement, non adhérents au calice, disjoints ou quelquefois plus ou moins soudés, pluriovulés. Styles terminaux, libres, grêles. Stigmates très-simples.

Péricarpe: Carpelles disjoints ou rarement connés, rectilignes ou spiralés, folliculaires, déhiscents longitudinalement par la suture antérieure, uniloculaires, oligospermes ou par avortement monospermes.

Graines bisériées, attachées à la suture antérieure, suspendues, ou appendantes, ou ascendantes, non arillées; funicule infra-apicilaire. Embryon rectiligne: ra dicule appointante; cotylédons entiers, planes, foliacée en germination; plumule imperceptible.

La famille se compose des genres suivants :

Purshia Dec. (Tigarea Pursh. Kunzia Spreng.) – Kerria Dec. – Spiræa Linn. (Physocarpos Cambess Ulmaria Mænch.) — Gillenia Mænch.

#### Spiréacées anomales.

Kageneckia Ruiz. et Pav. — Quillaja Juss. (Smegmadermos Ruiz et Pav.) — Vauquelinia Corr. — Lindleya Humb. Bonpl. et Kunth. — Neillia Don.

### Genre PURSHIA. — Purshia Dec.

Calice infondibuliforme, 5-fide: lobes ovales, obtus. Pétales 5, orbiculaires. Étamines environ 20. Ovaires 2, uniou biovulés; ovules ascendants du fond de la loge. Styles courts, continus. Carpelles folliculaires, monospermes, quelquefois solitaires.

On ne connaît jusqu'aujourd'hui d'autre Purshia que l'espèce dont nous allons parler.

Purshia a feuilles tridentées.—Purshia tridentata Dec. in Trans. Linn. Soc. 12, p. 157. — Lindl. in Bot. Reg. tab. 1446. — Tigarea tridentata Pursh, Flor. Amer. Bor. 1, tab. 15.

Buisson très-rameux, haut de 2 à 3 pieds. Rameaux courts, roides, d'un brun noirâtre. Gemmes écailleuses. Feuilles fasciculées, glauques, longues au plus d'un pouce, cunéiformes, biou tridentées au sommet, atténuées en pétiole court, velues en dessus, cotonneuses-incanes en dessous. Stipules minimes ou nulles. Fleurs solitaires, sessiles au milieu des fascicules de feuilles, plus courtes que celles-ci. Calice cotonneux, à dents obtuses, étalées. Pétales linéaires-obovales, d'un jaune verdâtre, recourbés en dehors, plus longs que les étamines. Carpelles cotonneux.

Cet arbrisseau croît sur la côte nord-ouest de l'Amérique. On le cultive depuis quelques années dans le Jardin de la Société horticulturale de Londres.

### Genre KERRIA. — Kerria Dec.

Calice 5-side; lobes ovales, imbriqués en présoraison: 3

obtus; 2 mucronés. Pétales 5, orbiculaires. Étamines environ 20, insérées au calice, saillantes. Ovaires 5-8, disjoints, globuleux, uniovulés. Styles filiformes, terminaux.

Ce genre ne renferme que l'espèce que nous allons faire connaître.

Kerria Du Japon. — Kerria japonica Dec. in Trans. Linn. Soc. vol. 12, p. 156. — Rubus japonicus Linn. — Corchorus japonicus Thunb. Jap. — Andr. Bot. Rep. tab. 587. — Bot. Mag. tab. 1296.

Arbrisseau touffu, haut de 3 à 5 pieds. Branches étalées ou inclinées, effilées, couvertes (de même que les tiges) d'une écorce verte très-lisse. Feuilles condupliquées avant leur développement, penninervées, scabres, ovales ou ovales-lancéolées, inégalement incisées-dentelées; pétiole court. Stipules triangulaires-lancéolées, membranacées, très-petites. Fleurs terminales, très-abondantes, d'un jaune vif. Pétales longuement onguiculés.

Le Kerria, aujourd'hui fort commun dans les jardins, est originaire de la Chine et du Japon, où on le recherche comme plante d'ornement de même que parmi nous. Les fleurs de cet arbrisseau, ordinairement doubles, paraissent au retour du printemps, et elles se succèdent pendant une grande partie de l'été.

# Genre SPIRÉE. — Spiræa Linn.

Tube calicinal subcampanulé; limbe à lobes étalés. Pétales 5. Étamines 10 à 50 (ordinairement 20); filets subulés; anthères ovales. Ovaires 5-15 (quelquefois 2 ou 3), ovales ou oblongs. Styles claviformes au sommet, ou filiformes. Stigmates tronqués ou capitellés. Carpelles sessiles ou courtement stipités, apiculés par le style, rarement connés inférieure ment, 2-6-spermes.

Arbrisseaux, ou herbes vivaces. Feuilles simples, ou rare ment composées ou décomposées. Fleurs hermaphrodites ou dioïques par avortement, ordinairement blanches, quelque fois roses, jamais jaunes.

Ce genre est d'une grande ressource pour la décoration

des parterres et des jardins paysagers. Presque toutes les Spirées sont très-rustiques et elles prospèrent dans les terrains les plus médiocres. Les différentes espèces fleurissent successivement depuis le printemps jusqu'à la fin de l'été. La plupart des Spirées ligneuses sont très-propres à former des haies; on les multiplie facilement soit de graines, soit de drageons ou de marcottes. La propagation des espèces herbacées se fait sans peine par leurs racines.

On connaît une cinquantaine de Spirées; nous ne parlerons que des espèces cultivées dans les jardins, ou qui mériteraient d'y figurer à côté de celles qu'on possède déjà.

Section I\*\*. PHYSOCARPE. — Physocarpos Cambess. in Annal. des Sciences Natur. vol. 4, p. 385.

Carpelles connés par la base, boufsis, membranacés, 2 ou 3spermes: la graine inférieure appendante; la supérieure ou
les 2 supérieures ascendantes. Corymbes terminaux,
pédonculés, multiflores. Fleurs blanches, hermaphrodites.
— Arbrisseaux. Feuilles dentées ou lobées, ordinairement
stipulées.

Spirée à feuilles d'Obier. — Spiræa opulifolia Linn. — Commel. Hort. 1, tab. 87. — Loisel. in Duham. ed. nov. vol. 6, tab. 14.

Feuilles ovales ou ovales-oblongues, ordinairement trilobées, doublement dentelées ou crénelées, pétiolées, glabres. Corymbes presque planes. Fleurs subtrigynes. Carpelles divariqués, plus longs que le calice.

Tiges hautes de 3 à 6 pieds. Rameaux nombreux, grisâtres ou rougeâtres, lisses. Feuilles grandes, d'un vert foncé. Fleurs grandes, blanches, denses; pédicelles grâles.

Cette espèce, originaire des États-Unis, est l'une des plus grandes de son genre. Elles est fort commune dans les jardins, et on l'emploie fréquemment à faire des haies. Sa floraison a lieu en juin et en juillet.

Spinée A Feuilles d'Allouchien. — Spirae ariafolia Smith, in Rees. Cycl. — Lindl. in Bot. Reg. tab. 1365. — Spirae déscolor Pursh, Flor. Am. Bor.

Feuilles ovales, obtuses, incisées - dentées ou pennatifides, cunéiformes à la base, légèrement cotonneuses en dessous. Panicule multiflore, velue, pyramidale, divariquée et feuillée à la base.

Buisson à rameaux dressés, couverts d'un épiderme grisâtre. Feuilles longues de 3 à 4 pouces. Stipules oblitérées. Panicules denses. Fleurs petites, blanches. Sépales ovales, velus, pétaloïdes. Pétales oblongs, trinervés, un peu plus longs que le calice. Carpelles 5, velus.

Cette Spirée, introduite depuis peu en Europe par M. Douglas, est originaire du nord-ouest de l'Amérique. Ses panicules trèsamples en font une des plus belles espèces du genre.

Section II. SPIRAIRE. — Chamædryon et Spiraria Sering. in. Dec. Prodr. — Spirææ spec. Cambess. Monogr.

Disque à rebord très-saillant. Carpelles (ordinairemen 5) libres, non bouffis, dressés, rectilignes. — Arbrisseaux. Feuilles entières ou dentées, non stipulées. Fleurs blanches, hermaphrodites, disposées en corymbes simples ou rameux, ou en ombelles, ou en grappes paniculées.

a) Corymbes ou ombelles latéraux ou terminaux, simples, solitaires.

SPIRÉE A FEUILLES D'ORME. — Spiræa ulmifolia Scopol. Del. Insubr. tab. 22. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 6, tab. 13. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1042. — Spiræa chamædryfolia Jacq Hort. Vindob. tab. 140. — Lindl. in Bot. Reg. tab. 1222, (not Linn.)

Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, pointucs, doublemen dentelées, presque incisées: les naissantes pubescentes en dessous les adultes presque glabres. Corymbes terminaux, pédonculés subhémisphériques, multiflores.

Buisson très-rameux, haut de 4 à 5 pieds. Feuilles longues d'environ 2 pouces, sur 12 à 18 lignes de large, arrondies et entières à la base; dentelures mucronées. Corymbes denses, d'abord presque globuleux, pais s'allongeant en pyramide; pédicelles longs, grêles. Fleurs blanches, d'un demi-pouce de diamètre. Sépales ovales, acuminés, recourbés. Pétales légèrement crénelés. Ovaires 5. Styles presque aussi longs que les étamines. Carpelles glabres.

Cette espèce croît dans l'Istrie, dans la Carinthie et dans la Hongrie. Elle est commune dans nos jardins, en l'emploie à décorer les massifs et à former des haies. Ses fleurs se développent vers le milieu de juin.

Spirke a feuilles de Germandrée. — Spiræa chamædrifolia Linn. — Pallas, Flor. Ross. 1, tab. 15. — Schmidt,
Baumz. tab. 54. — Spiræa media Host. — Spiræa incisa
Hortul. (non Thunb.)

Feuilles obovales, incisées-dentées au sommet: les naissantes pubescentes; les adultes ciliolées: celles de la base des ramules très-entières. Corymbes pédonculés, subterminaux.

Arbrisseau peu élevé, à rameaux étalés. Fleurs blanches.

Cette Spirée croît en Dalmatie, en Hongrie, en Russie et en Sibérie. On la cultive dans nos jardins, où elle est fréquemment confondue avec quelques espèces voisines. Sa floraison a lieu en mai.

Spirée A feuilles oblongues. — Spiræa oblongifolia Wald, et Kit. Plant. Hungar. Rar. tab. 235. — Schk. Handb. tab. 124.

Feuilles pubescentes en dessous : celles des ramules stériles ovales-oblongues, incisées-dentées au sommet; celles des ramules florifères obovales, très-entières. Corymbes latéraux, subsessiles, lâches.

Arbrisseau à tiges dressées, hautes de 3 à 4 pieds; rameaux rougeâtres, lisses, essilés, garnis dans presque toute leur longueur de ramules slorisères. Fleurs blanches, assez grandes; pédicelles filiformes. Carpelles recourbés au sommet, courtement

apiculés.

Ce Spiræa, indigène en Hongrie, n'est pas rare dans les jardins, où on le confond souvent avec la Spirée à feuilles de Germandrée. Il fleurit en mai et en juin.

SPIRÉE INCANE. — Spiræa incana Wald. et Kit. Plant. Hungar. Rar. tab. 227.

Feuilles très-entières, soyeuses-incanes en dessous, pubescentes en dessus : celles des ramules stériles elliptiques ou elliptiques-oblongues, pointues; celles des ramules florisères obtuses. Corymbes latéraux, pédonculés.

Arbrisseau grêle, haut de 2 à 3 pieds. Rameaux effilés, touffus. Feuilles longues d'environ un pouce. Corymbes très-nombreux. Fleurs blanches, assez petites.

Cette jolie espèce, indigène en Hongrie, se reconnaît facilement à son feuillage grisatre et comme satiné en dessous. On ne la possède dans nos collections que depuis quelques années.

Spirée Flexueuse. — Spiræa flexuosa Fischer. — Cambess. Monogr. Spir. tab. 26. — Spiræa alpina Willd. (non Pallas.)

Tiges et rameaux flexueux. Feuilles courtement pétiolées, pubescentes en dessous aux nervures : celles des ramules stériles lancéolées, dentées ou incisées-dentées vers leur sommet; celles des ramules florifères oblongues, très-entières. Corymbes latéraux, subsessiles, ombelliformes.

Tiges dressees, rouges, hautes de 3 à 4 picds. Feuilles longues de 1 1/2 à 3 pouces, sur 4 à 12 lignes de large. Corymbe denses, multiflores. Fleurs blanches, assez grandes.

Ce Spiræa, indigène en Sibérie, est assez commun dans le jardins.

Spirée a feuilles trilobées. — Spiræa trilobata Pallas Flor. Ross. tab. 17. — Watson, Dendrol. Brit. tab. 68.

Feuilles pétiolées, glabres, orbiculaires, ou flabelliformes, o cunéiformes-obovales, entières vers la base, tronquées au somme

et tantôt trilobées, tantôt simplement ou doublement crénelées, ou dentées, rarement très-entières. Corymbes latéraux et terminaux, multiflores, ombelliformes, pédonculés. Lanières calicinales acuminées, mucronées. Pétales plus longs que les étamines. Styles courts.

Buisson haut de 2 à 4 pieds. Tiges et rameaux flexueux, rougeatres. Ramules florifères grêles, très-allongés. Feuilles larges de 6 à 10 lignes. Fleurs blanches, de 4 lignes de diamètre. Pédicelles filiformes. Corymbes larges de 1 1/2 à 2 pouces.

Cette espèce, indigène dans les régions alpines de l'Altaï, est l'une des plus élégantes du genre. Elle fleurit à la fin de mai et en juin. On la rencontre dans la plupart des jardins.

Spirée a feuilles obovales. — Spiræa obovatá Willd. Enum. — Guimp. Fremd. Holzart. tab. 11.

Feuilles obovales ou cuneiformes obovales, triplinervées, glauques en dessous : celles des ramules stériles tronquées et crénelées au sommet; celles des ramules florifères arrondies et trèsentières : les naissantes légèrement pubescentes; les adultes glabrés. Ombelles subsessiles, planes, rapprochées, subdistiques.

Arbrisseau haut de 3 à 4 pieds. Rameaux grêles, effiles, rougeâtres, garnis sur une grande partie de leur longueur de ramules florifères très-courts. Feuilles petites, longues au plus d'un demipouce, rétrécies en pétiole très-court. Ombelles 5-8-flores.

Cette espèce croît en Hongrie et en France. Elle fleurit au mois de mai. Dans les jardins, elle passe ordinairement pour la Spirée à feuilles crénelées, ou pour la Spirée à feuilles de Millepertuis.

Spirée A FEUILLES CRÉNELÉES. — Spiræa crenata Willd. — Pallas, Flor. Ross. tab. 19, B. — Guimp. Fremd. Holzart. tab. 10. — Lodd. Bot. Cab. tab. 1252.

Feuilles cunéiformes-obovales, rétrécies en pétiole, triplinervées, glabres, ciliolées: les florales et celles de la base des ramules stériles très-entières; les autres crénelées à leur moitié supérieure. Corymbes latéraux, distiques, pédonculés, hémisphériques. Cette espèce, indigène en Sibérie, est fort rare dans les jardips. Elle fleurit en mai.

SPIRÉE A FEVILLES DE PIGAMON. — Spiræa thalictroides Pallas, Flor. Ross. tab. 18.

Feuilles finement triplinervées, glabres, glauques en dessous, cunéiformes, ou cunéiformes-obovales, ou cunéiformes-orbiculaires, lobées ou crénclées au sommet. Ombelles sessiles, latérales, 4-12-flores.

Arbrisseau haut de 2 à 4 pieds, très-rameux dès la base. Rameaux effilés, dressés, d'un jaune tirant sur le rouge. Feuilles petites, rétrécies en pétiole : les florales oblongues, entières. Fleurs petites, blanches.

Cette espèce croît dans les montagnes de la Daourie.

Spirée à feuilles de Millepertuis. — Spirœa hypericifolia Linn. — Schmidt. Arb. tab. 26.

Feuilles obovales ou obovales-spathulées, très-obtuses, glabres, triplinervées : celles des ramules très-entières ; celles des drageons quelquesois incisées-crénelées au sommet. Ombelles latérales, distiques, sessiles, paucissores.

Tiges hautes de 2 à 3 pieds, dressées, rougeâtres. Rameaux effilés, très-grêles, étalés ou ascendants. Feuilles d'un vert un peu glauque, très-lisses, longues de 3 à 12 lignes: celles des ramules latéraux très-rapprochées. Pédicelles filiformes, très-longs. Fleurs petites, blanches. Carpelles glabres, recourbés au sommet, mucromés.

Cette espèce, indigène dans l'Amérique septentrionale, est commune dans les jardins. Elle fleurit au mois de mai, deux ou trois semaines plus tard que la Spirée à feuilles obovales.

SPIRÉE A FEUILLES POINTUES. — Spiræa acutifolia Willd. Enum. — Spiræa alpina Hortul. (non Pallas.)

Feuilles lancéolées, ou lancéolées-obovales, ou lancéoléesspathulées, rétrécies en pétiole, acuminées, glabres, subtriplinervées, très-entières, ou rarement tridentées au sommet. Corymbes latéraux, distiques, sessiles, ombelliformes, 8-12-flores, non feuillés à la base.

Arbuste touffu, haut de 2 à 3 pieds. Rameaux ascendants ou étalés, très-grêles, rougeâtres. Feuilles d'un vert gai en dessus, glauques en dessous, longues de 1 à 2 pouces. Pédicelles filiformes, courts. Fleurs très-petites, d'un blanc jaunâtre.

Cette espèce, originaire de la Sibérie, n'est pas commune dans les jardins. Elle mérite cependant la culture, parce qu'elle fleurit dès le milieu d'avril, avant toutes ses congénères. Ce caractère, joint à la petitesse de ses fleurs, la rend très-facile à distinguer de la Spirée à feuilles de Millepertuis, qui s'en rapproche par le port.

Spirée Alpine. - Spiræa alpina Pallas, Flor. Ross. tab. 20.

Feuilles sessiles, très-glabres, uninervées, lancéolées ou lancéolées-oblongues, pointues ou acuminées, très-entières ou dentelées. Corymbes latéraux, pédonculés.

Arbrisseau très-rameux, haut de 2 à 3 pieds. Rameaux grêles, rougeâtres, étalés. Feuilles petites, souvent fasciculées. Fleurs petites, blanches. Calices glabres.

Cette espèce, fort semblable à la précédente, croît dans les régions alpines de la Daourie et de la Sibérie orientale. Nous n'avons point eu occasion de l'observer vivante.

## b) Corymbes terminaux, composés.

Spirée décombante. — Spirœa decumbens Koch, in Mert. et Koch, Flor. Germ. 3, p. 433. — Spiræa flexuosa Reichenb. Flor. Germ. Excurs. p. 627. (non Fisch. nec Cambess.)

Tiges décombantes, ascendantes. Feuilles très-glabres, pétiolées, obovales, ou oblongues-obovales, ou ovales-oblongues, inégalement dentelées, entières et cunéiformes vers la base. Corymbes pédonculés, làches, rapprochés en cyme.

Arbuste très-rameux. Tiges longues de 1 à 2 pieds. Feuilles d'un vert foncé en dessus, semblables à celles de la Spirée à feuilles de Germandrée. Corymbes planes. Fleurs petites. Sépales ovales, pointus, réfléchis. Pétales blancs, légèrement créneles. Ovaires glabres. Styles plus courts que les étamines.

Cette espèce, tout à fait distincte par son inflorescence des autres Spirées indigènes, a été découverte, il n'y a que peu d'années, dans les Alpes du Frioul. Sa stature basse, et ses fleurs, qui se succèdent depuis le mois de mai jusqu'à la fin de l'automne, la rendent très-propre à orner des glacis et des rocailles. Jusqu'aujourd'hui cette plante n'est cultivée qu'au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle.

Spirée conymbiréne. — Spiræa corymbosa Rafin. ex Dec. Prodr. — Lodd. Bot. Cab. tab. 671. — Spiræa betulifolia Watson, Dendrol. Brit. tab. 67 (non Pallas.).

Feuilles ovales, ou ovales-oblongues, ou obovales, doublement dentelées ou incisées-dentées, arrondies ou cunéiformes à la base, pubérules en dessous aux nervures ainsi qu'aux bords. Corymbes longuement pédonculés, très-rameux, denses, rapprochés en cyme.

Tiges dressées, flexueuses, presque simples, touffues, rougeâtres, hautes de 2 à 3 pieds. Feuilles longues de 2 à 3 pouces, sur 1 à 2 pouces de large. Cyme atteignant 4 pouces de diamètre. Fleurs blanches, denses, très-petites. Pédicelles courts, capillaires. Dents calicinales courtes, obtuses. Étamines beau coup plus longues que les pétales. Ovaires glabres, ovales. Sty les courts.

Cette espèce habite les montagnes de la Virginie. Elle n'es pas rare dans les collections; mais elle ne prospère qu'en terr de bruyère. Ses fleurs paraissent en juillet et en août.

Beaucoup de pépiniéristes prennent cette plante pour le Spiræ betulifolia, autre espèce voisine, mais indigène en Sibérie, qui, à ce qu'il paraît, n'existe pas dans nos jardins.

Spirée élégante. — Spiræa bella Sims, Bot. Mag. tal 2426.

Feuilles ovales lancéolées ou oblongues-lancéolées, courteme acuminées, dentelecs, rétrécies en pétiole, glabres en dessus

pubérules aux bords et en dessous aux nervures. Pétioles, ra mules, pédoncules et calices pubescents. Corymbes lâches, pédonculés, disposés en cyme ou en panicule.

Arbrisseau hant de 3 à 4 pieds. Rameaux étalés ou inclinés, flexueux, rougeâtres. Feuilles d'un vert foncé en dessus, un peu glauques en dessous, longues de 1 à 1 1/2 pouce, larges de 4 à 8 lignes: dentelures pointues, égales. Pétiole court. Ramules florifères grêles, allongés, nus vers leur sommet. Cymes multiflores, souvent paniculées. Fleurs petites, d'un rose vis.

Cette Spirée, originaire du Népaul et introduite en Angleterre depuis 1818, mérite à juste titre le nom qu'elle porte. Les hivers du nord de la France ne la font point souffrir, mais elle demande une exposition fraîche et un sol léger. On la cultive ordinairement en terreau de bruyère. Sa floraison a lieu en juin et en juillet.

Spirée GRISATRE. — Spiræa canescens Don, Prodr. Flor. Nepal. p. 227.

Feuilles elliptiques, obtuses, pétiolées, très-entières, volues. Corymbes agrégés, cotonneux de même que les ramules.

Arbrisseau dressé, rameux, ayant le port du Spiræa hypericifolia. Feuillage incane.

Selon Sweet, cette espèce, indigène au Népaul, est cultivée en Angleterre depuis 1825. Elle ne nous est pas connue.

Spirée à fleurs en capitules. — Spiræa capitata Pursh, Flor. Am. Bor. 1, p. 342.

Feuilles ovales, sublobées, doublement dentées, réticulées et cotonneuses en dessous. Corymbes longuement pédonculés, agrégés, cotonneux.

Cette Spirée, indigene dans le nord-ouest de l'Amérique, a été introduite en Angleterre, en 1827, par le célèbre voyageur Douglas. On ne la possède pas encore dans nos collections.

Spirée a reuilles d'Airelle.—Spiræa vaccinifolia Don, Prodr. Flor. Nepal.—Lodd. Bot. Cab. tab. 1403.

Feuilles ovales ou elliptiques, pointues, glabres, glauques en

dessous, dentelées ou incisées-dentées vers le sommet. Ramules hérissés. Cymes lâches, cotonneuses.

Arbrisseau dressé, haut de 3 à 4 pieds. Rameaux flexueux. Feuilles longues de 1 à 1 '/, pouce, rétrécies en pétiole court. Fleurs blanches.

Cette espèce, indigène au Népaul, est cultivée en Angleterre depuis 1824. Elle est encore rare dans nos collections.

c) Fleurs en panicules racémiformes ou pyramidales, terminales.

Spirée à feuilles de Saule. — Spiræa salicifolia Linn. — Engl. Bot. tab. 1468. — Pallas, Flor. Ross. tab. 21 et 22. — Gmel. Sibir. 3, tab. 49.

Feuilles lancéolées-oblongues, cunéiformes à la base, dentelées, glabres. Panicule dense, pyramidale, pubescente.

Arbrisseau haut de 3 à 6 pieds. Rameaux effilés, feuillus, glabres, d'un jaune rougeâtre. Feuilles subsessiles, pointues, longues d'environ 2 pouces, sur 6 à 8 lignes de large; dentelures très-inclinées, fines, presque égales, doubles vers le sommet de la feuille. Panicules longues de 3 à 6 pouces. Fleurs roses. Sépales ovales, pointus.

Cet arbrisseau abonde en Sibérie, en Russie, en Hongrie, en Autriche et en Bohême. On le trouve aussi en France et en Angleterre; mais il paraît qu'il y est plutôt naturalisé en quelques endroits, que véritablement indigène.

La Spirée à feuilles de Saule fleurit en juillet et en août. C'est une des espèces les plus élégantes du genre; aussi la rencontre-t-on dans presque tous les jardins paysagers. Elle aime l'ombre et les terrains humides.

Spirée a feuilles de Charme.— Spiræa carpinifolia Willd. Enum. — Guimp. Fremd. Holzart. tab. 7. — Watson, Dendrol. Brit. tab. 66.

Feuilles obovales, ou obovales-oblongues, ou ovales-elliptiques, subobtuses, fortement dentelées, glabres; pétiole pubescent. Panicule subpyramidale, à rameaux divariqués après l'anthèse; pédicelles pubérules.

Arbrisseau touffu, haut de 3 à 4 pieds. Tiges dressées, rougeâtres, peu rameuses. Rameaux effilés, glabres, feuillus. Feuilles veineuses, d'un vert foncé en dessus, un peu glauques en dessous, longues d'environ 2 pouces, sur 10 à 12 lignes de large; pétiole très-court. Panicule longue de 3 à 6 pouces. Fleurs d'un rose pâle. Sépales ovales, obtus. Pétales orbiculaires, très-entiers, plus courts que les étamines. Ovaires glabres. Styles plus courts que les étamines.

Cette espèce, plus élégante encore que la précédente, croît dans l'Amérique septentrionale, depuis la Caroline jusqu'au Canada. Nos pépiniéristes la cultivent sous le nom de Spiræa canadensis. Elle fleurit en juin et en juillet.

Spirée paniculée. — Spiræa paniculata Gmel. Syst. — Willd. — Ait. Hort. Kew. — Spiræa alba Ehrh. Beitr. — Watson, Drendrol. Brit. tab. 133.

Feuilles lancéolées ou lancéolées-oblongues, pointues, glabres, cunéiformes et entières vers la base, dentelées supérieurement. Panicules lâches, glabres.

Arbrisseau un peu étalé. Tige glabre, d'un brun foncé. Branches grêles, jaunâtres. Feuilles lisses, longues de 1 à 2 pouces, larges de 6 à 8 lignes, très-glabres, d'un vert foncé en dessus, pâles en dessous, réticulées; dentelures courtes, pointues, presque égales. Pétiole très-court. Fleurs blanches, plus grandes que celles des deux espèces précédentes. Lobes calicinaux elliptiques, acuminés. Pétales plus courts que les étamines. Ovaires 5, oblongs, glabres. Styles claviformes.

Cette espèce, originaire de l'Amérique septentrionale, est plus rare dans les collections que les deux précédentes. Elle fleurit en juin.

Spirée A FEUILLES COTONNEUSES. — Spiræa tomentosa Linn. — Pluck. Phyt. tab. 321, fig. 5.

Ramules et pédoncules couverts d'un duvet ferrugineux. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, doublement dentelées, courtement pétiolées, cotonneuses en dessous. Panicule dense, pyramidale, à grappes presque simples, spiciformes. Arbrisseau haut de 3 à 6 pieds. Rameaux effilés, dressés. Feuilles longues de 1 1/2 à 2 pouces, larges de 6 à 10 lignes, rugueuses et d'un vert sombre en dessus, blanches et réticulées en dessous. Fleurs pourpres. Calice cotonneux, à lobes réfléchis. Pétales petits, poilus en dehors. Étamines et styles de la longueur des pétales. Coques oligospermes, laineuses.

Ce Spiræa habite le Canada et les montagnes des États-Unis. Ses fleurs d'un pourpre vif et ses feuilles discolores le font distinguer sans peine de ses congénères. Il fleurit en juillet et en août. Sa culture ne réussit qu'en terreau de bruyère.

Spirée GLAUQUE. — Spiræa læpigata Linn. — Spiræa altaica Pallas, Flor. Ross. tab. 23; Itin. App. I, p. 739, n° 3, tab. T. — Laxm. Nov. Act. Petrop. vol. 15, tab. 19, fig. 2.

Feuilles glauques, glabres, très-lisses, oblongues, ou lancéolées-oblongues, ou spathulées, obtuses ou mucronulées, très-entières. Panicule à grappes denses, spiciformes, presque simples.

Arbrisseau touffu, haut de 3 à 4 pieds. Rameaux d'un brun roux. Ramules feuillus. Feuilles légèrement charnues, pubescentes aux bords ou très-glabres, longues de 1 à 5 peuces, sur 6 à 18 lignes de large; veines très-fines. Grappes plus ou moins denses. Pédicelles grêles, capillaires. Calice 5-7-fide, glabre en dehors, poilu en dedans. Pétales blancs, plus longs que le calice, plus courts que les étamines. Ovaires 5-7, lisses. Carpelles plus grands que dans la plupart des Spirées.

Cette espèce, fort différente de ses congénères, tant par son feuillage que par son inflorescence, habite les régions subalpines de l'Altaï. Elle est très-recherchée comme plante de parterre. Ses fleurs paraissent en mai.

SECTION III. SORBAIRE. — Sorbaria Sering. in Dec. Prodr.

Ovaires 5, connes. Disque à rebord peu saillant. Fleurs hermaphrodites, disposées en panicule thyrsoide, termi nale. — Arbrisseaux. Feuilles imparipennées, stipulées

Spirée a feuilles de Sorbier. — Spiræa sorbifolia Linn

-Gmel. Flor. Sibir. 3, tab. 401.—Pallas, Flor. Ross. tab. 24. Feuilles à 17-21 folioles opposées, sessiles, ovales-lancéo-lées, longuement acuminées, incisées-dentelées; la foliole terminale plus grande que les folioles latérales; dentelures très-pointues.

Racine stolonifere. Tige haute de 3 à 6 pieds. Rameaux étalés, un peu tortueux, brunâtres. Feuilles pétiolées, grandes, assez semblables à celles d'un Sorbier; folioles d'un vert gai en dessus, pâles en dessous. Stipules libres, lanceolées, incisées. Panicule pubescente, atteignant quelquefois plus d'un pied de long. Fleurs blanches, très-nombreuses, assez grandes. Lobes calicinaux réfléchis. Pétales 2 fois plus courts que les étamines. Styles plus courts que la corolle. Stigmates capitellés, de couleur orange.

Cette belle plante, assez répandue dans les jardins, croît dans les marais et les montagnes de la Sibérie; elle abonde surtout dans les régions orientales de ce continent. Les jeunes tiges fistuleuses de l'arbrisseau servent aux habitants de la Sibérie à faire des tuyaux de pipe.

SECTION IV. ARONQUE. - Aruncus Sering. in Dec. Prodr.

Carpelles 3-5, libres, réfléchis. Disque à rebord assez saillant. Fleurs petites, dioïques par avortement, disposées en panicule terminale, très-ample, composée de grappes spiciformes. — Herbe vivace. Feuilles tripennées avec impaire, non stipulées.

Spirée Barbe de chèvre. — Spiræa Aruncus Linn. — Pallas, Flor. Ross. tab. 26. — Camerar. Hort. 26, tab. 9.

Racine très-rameuse, garnie d'un grand nombre de fibres. Tiges hautes de 3 à 6 pouces, dressées, roides, sillonnées, glabres, rameuses supérieurement. Feuilles longuement pétiolées, très-amples, à peu près triangulaires dans leur contour; pennules 5-foliolées; folioles pubescentes ou légèrement poilues aux bords et en dessous, opposées, cordiformes-ovales, ou ovales, ou ovales-oblongues, longuement acuminées, doublement dentelées: les in-

férieures et l'impaire de chaque pennule pétiolulées; les autres subsessiles. Épis horizontaux, cylindracés, grêles, pubescents à leur axe. Fleurs petites, blanches, denses. Pédicelles très-courts, munis au sommet d'une bractéole subulée. Lobes calicinaux ovales, acuminés. Pétales obovales.

Cette plante, nommée vulgairement Barbe de chèvre, croît dans les montagnes de l'Europe, où elle orne le bord des sources et des ruisseaux, ainsi que les prairies humides. Selon Michaux et Elliot, on la trouve aussi au Canada et aux États-Unis; mais peut-être l'espèce américaine n'est-elle pas identique avec celle d'Europe. Parmi les plantes indigènes, la Spirée Barbe de chèvre est sans contredit l'une des plus gracieuses. Cultivée dans les jardins, elle languit, à moins d'être placée dans un sol frais et humide.

## SECTION V. ULMAIRE. — Ulmaria Moench. — Cambess.

Styles claviformes, courts, arqués en dehors. Stigmates capitellés. Ovaires biovulés. Ovules appendants, attachés
vers le milieu de la suture. Rebord du disque peu apparent. — Tiges herbacées. Feuilles imparipennées. Stipules grandes, foliacées, adnées au pétiole. Fleurs hermaphrodites, disposées en panicule terminale, cymeuse.
Carpelles rectilignes ou spiralés, à peine 2 fois plus gros
que les ovaires.

Spirée Ulmaire. — Spiræa Ulmaria Linn. — Engl. Bot. tab. 960. — Flor. Dan. tab. 547. — Ulmaria palustris Monch.

Fcuilles interrupté-pennées; folioles sessiles, cotonneuses en dessous: les latérales ovales ou ovales-lancéolées, acuminées, doublement dentelées, sublobées; la terminale beaucoup plus grande, 3- ou 5-palmatipartie. Cymes denses, paniculées, prolifères. Carpelles glabres, spiralés.

Racine polycéphale, fibreuse. Tiges hautes de 2 à 4 pieds, dressées, sillonnées, glabres. Feuilles radicales grandes, longuement pétiolées; feuilles caulinaires subsessiles. Folioles tantôt

couvertes en dessous d'un duvet épais, blanchâtre ou grisâtre, tantôt concolores et presque glabres. (Spiræa denudata Presl.) Stipules amplexicaules, dentées. Fleurs sessiles ou pédicellées, blanches. Lobes calicinaux ovales, obtus, réfléchis. Carpelles 5-8, contournés en capitule subglobuleux.

La Spirée Ulmaire, connue sous les noms divers de Reine des prés, Herbe aux abeilles, Petite Barbe de chèvre, et Vignette, croît dans toute l'Europe, même dans les contrées les plus boréales. Elle se plaît dans les prairies humides et au bord des ruisseaux. Ses racines, fortement astringentes, sont employées en médecine et au tannage. L'infusion des fleurs est regardée comme cordiale, sudorifique et calmante. On assure qu'elles communiquent au vin, et même à la bière, une saveur et une odeur de malvoisie. Les feuilles font un bon fourrage; les chèvres surtout les recherchent avec avidité.

On cultive dans les jardins une variété de l'Ulmaire, à fleurs doubles, qui est une fort jolie plante d'ornement.

Spirée A FEUILLES LOBÉES. — Spiræa lobata Murr. Syst. — Jacq. Hort. Vind. tab. 88. — Spiræa palmata Linn. (non Thunb. nec Pallas.)

Feuilles imparipennées; folioles pétiolulées, palmatiparties, doublement dentelées, glabres: les latérales alternes, trilobées; la terminale septemlobée, subpédalée; lobes lancéolés, incisés-dentelés, ou doublement dentelés. Stipules amplexicaules, semicordiformes, dentelées. Panicules prolifères, nues, composées de cymes irrégulièrement dichotomes. Styles courts. Carpelles glabres, rectilignes.

Tiges hautes de 3 à 4 pieds. Feuilles amples; foliole terminale décurrente, large de 3 à 6 pouces. Panicule longue d'un pied et plus. Fleurs roses, de la grandeur de celles de l'Ulmaire. Étamines plus longues que la corolle. Styles inclus.

Cette Spirée, indigène dans les Carolines et la Virginie, croît dans les prairies humides des montagnes. Elle fleurit pendant tout l'été. Son feuillage palmé et ses nombreuses fleurs roses en font une fort jolie plante d'ornement.

Spirée à feuilles palmées.— Spiræa palmata Pallas, Flor. Ross. tab. 27.

Feuilles imparipennées: les radicales longuement pétiolées, 5-ou 7-foliolées; les caulinaires courtement pétiolées, 3-foliolées. Stipules semi-cordiformes, incisées. Folioles cotonneuses en dessous: les latérales sessiles; la terminale pétiolulée, très-ample, palmati-5-9-lobée: lobes lancéolés, acuminés, doublement dentelés, ou incisés. Panicule cymeuse. Carpelles rectilignes, hérissés de poils courts.

Racine et inflorescence semblables à celles de l'Ulmaire. Tiges hautes de 2 à 3 pieds. Fleurs blanches, légèrement roses avant leur épanouissement. Étamines plus longues que les pétales. Ovaires 5-7.

Cette belle plante, indigène dans la Sibérie orientale et dans la Daourie, n'est pas commune dans les collections.

SPIRÉE DU KAMTCHATKA. — Spiræa kamtchatica Pellas, Flor. Ross. tab. 28.

Fcuilles imparipennées; les folioles latérales minimes, auriculiformes; la foliole terminale très-ample, 3- ou 5-lobée, palmée, poilue en dessous : lobes acuminés, incisés, doublement dentelès. Panicule cymeuse, poilue. Carpelles légèrement hispides, rectilignes.

Racine grosse, noirâtre. Tige haute de 6 pieds et plus, hérissée. Feuilles radicales très-amples, à foliole terminale souvent large d'un pied; pétiole hérissé. Stipules lancéolées ou semi-cordiformes, dentées. Cymes lâches. Fleurs blanches, semblables a celles du Spiræa Ulmaria. Calice poilu. Pétales ovales. Ovaires 4-6, hérissés.

Cette plante, indigène au Kamtchatka, mérite une place dans les parterres.

Spirée Filipendule. — Spiræa Filipendula Linn. — Flor. Dan. tab. 635. — Sturm, Deutschl. Flor. fasc. 18. — Engl. Bot. tab. 284. — Svensk Bot. tab. 154. — Hook. Flor. Lond. tab. 125. — Filipendula vulgaris Moench.

Feuilles interrupté-pennées, multifoliolées; folioles alternes, rapprochées, amplexicaules, oblongues ou linéaires-oblongues, pennatifides: lobules incisés; la foliole terminale trilobée. Cymes paniculées, prolifères. Carpelles 10-15, pubescents, connivents, rectilignes.

Souche souterraine tronquée, brunâtre, garnie d'un grand nombre de fibres offrant 1 ou 2 renflements oblongs ou claviformes. Tige dressée, sillonnée, glabre, haute de 1 à 2 pieds, nue supérieurement, garnie inférieurement d'un petit nombre de feuilles distantes. Feuilles radicales nombreuses, étalées. Folioles accrescentes, d'un vert foncé, scabres aux bords: les inférieures très-petites; les interpositives arrondies, incisées-dentées: dentelures légèrement barbues. Stipules semi-cordiformes, incisées-dentées. Fleurs assez grandes, blanches, légèrement teintes de rose avant l'épanouissement.

La Filipendule croît dans presque toute l'Europe, aux endroits herbeux des bois. Ses racines, qui contiennent beaucoup de fécule, possèdent les mêmes propriétés que celles de l'Ulmaire, et on leur attribuait autrefois de grandes vertus médicales. Les porcs en sont très-friands. Infusées dans du lait, les fleurs de Filipendule lui communiquent une saveur agréable. Toute la plante est propre au tannage des cuirs.

La Filipendule à fleurs doubles est une belle plante de parterre, fort estimée des amateurs.

### Genre GILLÉNIA. — Gillenia Mænch.

Calice urcéolé, subcampanulé, 5-denté. Pétales 5, lancéolés, un peu inégaux. Étamines 10-15, incluses. Ovaires 5, cohérents. Styles filiformes, renflés au sommet. Carpelles 3, cohérents, apiculés, dispermes.

Herbes vivaces. Feuilles trifoliolées, stipulées; folioles pétiolulées, dentelées. Pédicelles axillaires et terminaux, solitaires. Fleurs grandes, blanches.

Ce genre, propre à l'Amérique septentrionale tempérée, ne renferme que les deux espèces dont nous allons parler. Ce sont des plantes fort élégantes, qu'on cultive dans nos jardins en terre de bruyère. Leurs racines jouissent de propriétés purgatives et émétiques; mais leur emploi médical n'a pas encore passé dans l'ancien continent.

GILLÉNIA TRIVOLIOLÉ. — Gillenia trifoliata Mænch. — Spiræa trifoliata Linn. — Bot. Mag. tab. 489.

Folioles lancéolées, doublement dentelées. Stipules linéaires, entières.

Tiges hautes de 1 à 3 pieds. Feuilles glabres; folioles acuminées, à dentelures acérées. Stipules très-petites. Fleurs longues d'environ un pouce.

Cette espèce croît dans les États-Unis, depuis la Géorgie jusqu'au Canada. Elle fleurit en juillet et en août.

GILLÉNIA A GRANDES STIPULES. — Gillenia stipulacea Muhlenb. Cat. — Barton, Med. Bot. tab. 6. — Cambess. Monogr. Spir. tab. 28.

Feuilles lancéolées, incisées-dentées: les radicales pennatifides. Stipules foliacées, ovales-lancéolées, incisées-dentées.

Cette espèce, semblable à la précédente, s'en distingue facilement à la forme de ses stipules. Elle habite les forêts ombragées du Tennessée, du Kentuckey et de la Géorgie.

## GENRES RAPPORTÉS AVEC DOUTE AUX SPIRÉACÉES.

# Genre QUILLAÏA. — Quillaja Juss.

Fleurs polygames. Calice persistant, hémisphérique, profondément quinquéfide: lobes ovales, pointus, à estivation valvaire. Pétales 5, spathulés, caducs après l'anthèse. Disque 5-lobé, charnu. Étamines 10, insérées aux lobes du disque. Ovaires 5, connés par la suture antérieure. Styles subulés, libres, terminaux. Carpelles 5, folliculaires, étalés, trigones, oblongs. coriaces, polyspermes. Graines bisériées, imbriquées, ailées au sommet.

L'espèce que nous allons décrire constitue à elle seule le genre.

QUILLAÏ A SAVON. — Quillaja saponaria Molin. Chil. ed. gall. p. 346. — Quillaja Smegmadermos et Quillaja Molinæ Dec. Prodr. (ex Bertero). — Smegmadermos emarginatus Ruiz et Pav. Flor. Peruv.

Grand arbre, très-rameux. Écorce épaisse, cendrée. Feuilles simples, éparses, pétiolées, persistantes, ovales-oblongues, obtuses ou échancrées, entières ou denticulées. Stipules petites, adnées au pétiole. Pédoncules axillaires et terminaux, subquadriflores, bractéolés. La fleur terminale de chaque pédoncule femelle; les fleurs inférieures mâles.

Cct arbre habite le Pérou et le Chili. Les habitants de ces pays le désignent sous le nom de Quillai. Son écorce, réduite en poudre et battue dans de l'eau, communique à celle-ci la propriété de dégraisser les étoffes et le linge, comme l'eau de savon. Aussi les Chiliens en font-ils fréquemment usage dans l'économie domestique.

## Genre NEILLIA. — Neillia Don.

Calice quinquéfide, persistant: lobes ovales, cuspidés. Pétales 5, arrondis. Étamines 20 ou un plus grand nombre, bisériées, insérées à la gorge du calice. Ovaire solitaire, inclus. Capsule folliculaire, polysperme, apiculée par le style. Graines sphériques, luisantes, ascendantes. Périsperme charnu, épais. Embryon dressé, axile; radicule épaisse; cotylédons ovales.

Arbrisseaux inermes. Feuilles simples, stipulées, cordiformes-ovales ou trilobées, doublement dentelées. Fleurs blanches, disposées en grappe.

Ce genre, propre au Népaul, est limité aux deux espèces que nous allons signaler. Ces arbrisseaux, semblables par le port à la Spirée à feuilles d'Obier, ne sont pas encore cultivés en Europe.

BOTABIQUE. PHAN. T. I.

NEHLIA A THYRSES. — Neillia thyrsiflora Don, Prodr. Flor. Nepal.

Stipules foliacées, dentelées, persistantes. Grappes spiciformes, tantôt solitaires, tantôt disposées en thyrse. Bractéoles dentées. Calices soyeux.

Neillia a fleurs de Ronce. — Neillia rubiflora Don, l. c. Stipules membranacées, très-entières, caduques. Grappes terminales, solitaires, pauciflores. Bractéoles obtuses, très-entières. Calices cotonneux.

# HUITIÈME FAMILLE.

# LES DRYADEES. — DRYADEÆ Vent,

(Dryadee, Vent. tabl. vol. 3, p. 549.—Bartl. Ord. Nat. p. 401.—Frageriusea, Rich. in Nestl. Potenti p. 14. — Rosacearante tribus III et IV, sive Sanguisorbæ et Potentillæ Juss. Gen. —Rosacearante pents V et VI, sive Dryadeæ et Sanguisorbeæ Dec. Prodr. p. 549 et 688.)

Cette famille est constituée par les 3° et 4° sections des Rosacées de M. de Jussieu; répondant aux Dryas dées et aux Sanguisorbées de M. De Candolle. Elle doit son nom à la Dryade ( Dryas octopetale Linn. ); petite plante fort élégante des Alpes. Les Dryadees croissent de préférence dans les contrées froides et tempérées : aussi en trouve-t-on beaucoup dans les régions alpines et hyperboréennes. La zone équatoriale ; au contraire ; ne nourrit ces plantes qu'à la faveur de stations très élévées au-dessus du niveau de la mer.

Une propriété générale des Dryadées est l'astringence plus ou moins prononcée de leurs radines, qui, par cette raison, peuvent servir en médeuine et an tannagé. Les Fraises, les Framboises et plusieurs espèces de Mires de Ronce sont des fruits qu'on doit au groupe qui nous occupe. L'horticulture y prend en outre un bon nombre de plantes d'agrément, tant herbacées que liqueuses; toutefois on ne connaît, dans cette famille, ni arbre, ni grand arbrisseau.

# CARACTÈRES DE LA FAMILLE.

Herbes ou arbrisseaux quelquefois armés d'aiguillons. Tiges et remeaux cylindriques ou irrégulièrement anguleux.

Feuilles alternes, pétiolées, pennées su digitété

rarement simples par la confluence des folioles, ou par l'avortement des folioles latérales); folioles penninervées, dentelées. Stipules adnées au pétiole, persistantes.

Fleurs hermaphrodites ou rarement unisexuelles, régulières, blanches, ou rouges, ou jaunes, diversement disposées, souvent cymeuses.

Calice persistant, inadhérent, à 4 ou 5 (rarement à 3 ou 6 - 9) divisions plus ou moins profondes : limbe à estivation valvaire; tube campanulé ou moins souvent urcéolé, souvent appendiculé de bractéoles alternes avec les divisions du limbe.

Disque laminaire, adné au tube calicinal, terminé en rebord périgyne.

Pétales (quelquefois nuls) insérés au bord du disque entre les divisions du calice, en même nombre que cellesci, courtement onguiculés, isomètres, caducs, imbriqués en préfloraison.

Étamines ayant même insertion que la corolle et plus courtes qu'elle, en nombre défini multiple de celui des pétales, ou en nombre moindre, ou en nombre indéfini. Filets libres. Anthères à 2 bourses déhiscentes longitudinalement.

Pistil: Ovaires en nombre indéfini ou en nombre défini, disjoints, non adhérents au calice ou rarement semi-adhérents, uniloculaires, uniovulés, insérés sur un gynophore plane, ou conique, ou hémisphérique. Styles subbasilaires ou terminaux, naissant du bord antérieur des ovaires. Stigmates pénicilliformes, ou très-simples et obliques.

Péricarpe: Carcérules libres (quelquefois periétaux) et secs, ou charnus et entre-greffés, aristés u mutiques, monospermes.

Graines ascendantes ou appendantes. Périsperme nul. Embryon rectiligne. Radicule appointante. Cotylédons presque planes, très-entiers, foliacés en germination.

Voici les genres qui rentrent dans la famille des Dryadées :

Rubus Linn. — Cylactis Rafin. — Dalibarda Linn. —
Horkelia Chamiss. — Fragaria Linn. (Duchesnea Smith).
Comarum Linn. — Potentilla Linn. (Tormentilla Linn.
Trichothalamus Lehm.) — Sibbaldia Linn. — Dryas Linn.
— Cowania Don. — Geum Linn. — Sieversia Willd.
(Adamsia et Laxmannia Fisch.) — Coluria Ledeb. — Biebersteinia Steph. — Waldsteinia Willd. — Comaropsis Rich. — Agrimonia Linn. — Aremonia Neck. (Amonia Nestl. Spallanzania Poll.) — Brayera Kunth. — Cercocarpus Kunth. — Alchemilla Linn. (Aphanes Linn.) — Cephalotus Labill. — Margyricarpus Ruiz et Pav. — Polylepis Ruiz et Pav. — Acæna Vahl. (Ancistrum Forst.) — Sanguisorba Linn. — Poterium Linn. (Pimpinella Adans.) — Cliffortia Linn. (Morilandia Neck. Nenax Gærtn.)

## Genre RONCE. — Rubus Linn.

Calice 5-parti, non bractéolé. Pétales 5. Étamines et ovairres en nombre indéfini. Styles continus, infléchis, caducs. Gynophore conique, saillant. Étairion baccien, moriforme, à drupes entre-greffés, monospermes. Graine appendante.

Arbrisseaux à tiges souvent bisannuelles (rarement herbes), inermes ou plus fréquemment aiguillonnées. Feuilles palmées, ou digitées, ou pennées. Fleurs terminales, ordinairement en panicule thyrsiforme, ou quelquefois solitaires.

Ce genre est l'un des plus remarquables des Dryadées, tant par les fruits rafraîchissants et mangeables que portent un grand nombre d'espèces, que par les plantes d'ornement qu'il offre aux horticulteurs. On connaît environ cent quarante Ronces, à quelques exceptions près indigènes dans la zone tempérée de l'hémisphère septentrional. L'Europe en nourrit plus de cinquante espèces. Les plus intéressantes sont les suivantes.

#### SECTION I'.

## Feuilles pennées.

ROSCE A PEULLES DE ROSIES. — Rubus rosesfolius Smith, Icon. ined. tab. 61. — Rubus coronarius Bot. Mag. tab. 1783. — Rubus sinensis Herb. de l'Amat., vol. 5.

Tiges et pétioles pubescents, armés d'aiguillons recourbés. Feuilles à 5 ou 7 folioles lancéolées ou evales-lancéolées, donblement dentelées, ponctuées. Stipules linéaires-subulées. Pédoncules terminaux, subuniflores.

Arbrisseau sarmenteux. Fleurs blanches, larges d'environ 2 pouces, légèrement odorantes (ordinairement doubles).

Cette espèce, indigène à l'île de France, est cultivée fréquemment dans les collections de serre. Elle est fort robuste et supporte le chimat du midi de la France.

RONCE FRAMBOISIER. — Rubus Idæus Linn. — Engl. Bot. tab. 2442. — Flor. Dan. tab. 788. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 6, tab. 23.

Tiges dressées, cylindriques, armées d'aiguillons subulés. Feuilles à 3-7 folioles ovales ou ovales-lancéolées, acuminées, cotonneuses en dessous, incisées-dentées. Stipules sétacées. Pédoncules axillaires et terminaux, pluriflores. Pétales cunéiformes, dressés, très-entiers, plus courts que le calice.

Arbrisseau de 6 à 8 pieds de haut. Tiges nouvelles et face supérisure des seuilles d'un vert glauque. Face inférieure des feuilsles très-blanche. Panicules lâches. Fleurs petites. Fruits polycares pellés, couleur de sang, ou jaunâtres, ou blanchâtres.

Le Framboisier croît dans les endroits pierreux des montagues de presque toute l'Europe. Les variétés cultivées dans les jardins produisent des fruits beaucoup plus gros, mais moins aromatiques.

Les feuilles et les sommités du Framboisier sont détersives et astringentes; leur décoction s'emploie en gargarismes dans les maux de gorge. Les Framboises entrent dans les composition de différentes gelées, confitures, sirops, etc. On en obtient aussi, par la fermentation, une espèce de vin assez agréable, ou, par la distillation, une boisson alcoolique. C'est surtout en Russic et en Pologne que les Framboises servent à cet usage. Le Sirop de Framboise est, comme l'on sait, un bon remède calmant.

Ronce Frankoisier d'Amérique. — Rubus occidentalis Linn. — Dill. Elth. tab. 247, fig. 319.

Tiges cylindriques, glabres, glauques, dressées, armées d'aiguillons recourbés. Feuilles à 3-7 folioles ovales, incisées-dentelées, cotonneuses en dessous. Stipules sétacées, très-étroites. Pédoncules aiguillonnés, en corymbe. Pétales cunéiformes, étalés, plus courts que le calice. Fruit glabre.

Arbrisseau très-semblable au Framboisier d'Europe. Ses fruits sont mangeables, mais plus acides que nos Framboises.

Ronce élégante. — Rubus spectabilis Pursh. Flor. Amer. Bor. — Bot. Reg. tab. 1424.

Tige dressée, ligneuse, cylindrique, légèrement aiguillonnée. Feuilles trifoliolées ou trilobées; folioles ovales-rhomboidales ou subcordiformes, pointues, incisées-dentées, glabres en dessus, poilues en dessous, vertes aux deux faces. Pédoncules terminaux, uniflores, solitaires, inclinés au sommet. Sépales ovales, acuminés, hispidules. Pétales ovales, obtus, 2 fois plus longs que le calice.

Arbrisseau touffu, haut de 3 à 4 picds. Feuillage assez semblable, pour la forme, à celui du Framboisier. Corolle subcampanulée, d'un rose vif, mais moins grande que celle de la Ronce odorante.

Cette espèce, introduite depuis peu d'années en Europe par M. Douglas, croit dans le nord-ouest de "Amérique. Moins belle que la Ronce odorante, elle est cependant précieuse pour les amateurs d'horticulture, parce qu'elle fleurit au printemps, et qu'elle est plus petite dans toutes ses parties.

Ronce a petites feuilles. — Rubus parvifolius Linn. — Bot. Reg. tab. 496.

Tige et pétiole velus, aiguillonnés; rameaux réclinés. Feuilles à 3 ou 5 folioles ovales ou cunéiformes - obovales, incisées-dentées: la foliole terminale plus grande, souvent lobée. Pétales ovales, dressés, plus courts que le calice.

Buisson de 3 à 4 pieds de haut. Tiges stériles, rampantes. Fleurs de grandeur médiocre, très-nombreuses, d'un rose vif.

Cette Ronce, originaire de la Chine, est cultivée comme plante d'ornement. Elle résiste en plein air aux hivers des environs de Paris.

### SECTION II.

## Feuilles digitées.

## a) Tiges ligneuses.

Ronce commune. — Rubus fruticosus Linn. — Flor. Dan. tab. 1163. — Lois. in Duham. ed. nov. vol. 6, tab. 22, fig. 1.

Tiges dressées ou tombantes, sillonnées, aiguillonnées. Feuilles inférieures 5-foliolées; feuilles supérieures 3-foliolées; folioles ovales, ou ovales-lancéolées, ou cunéiformes-obovales, dentelées, pubescentes en dessous. Fleurs paniculées. Sépales ovales, pointus. Pétales ovales, étalés, plus longs que le calice. Fruits luisants, polycarpellés.

Buisson stolonifère. Fleurs ordinairement blanches, très-nombreuses. Fruits noirs, luisants.

La Ronce commune abonde dans toute l'Europe. Elle croît de préférence dans les endroits pierreux et arides. Les feuilles et les sommités de cette espèce et de plusieurs de ses congénères sont employées en médecine comme remède détersif et astringent; les chèvres et les moutons les broutent avec avidité. Les fruits, nommés vulgairement Meurons, Mûres de Ronce, Mûres de renard. Framboises sauvages, quoique fort inférieurs aux

vraies Framboises, ont néanmoins une saveur agréable, et l'on peut en manger beaucoup sans inconvénient. Ils servent, en quelques contrées, à faire une boisson spiritueuse et un sirop rafraîchissant.

Les variétés à fleurs double roses ou blanches de cette Ronce sont dignes d'orner les jardins. On cultive aussi une variété à fleurs panachées, et une autre à folioles pennatifides ( Rubus laciniatus Willd. Hort. Berol. tab. 82).

Ronce GLANDULEUSE. — Rubus glandulosus Bellard. — Rubus hybridus Vill. — Rubus hirtus Weih. et Nees, Rub. tab. 43.

Tige cylindrique, glanduleuse, hispide; aiguillons dressés. Fcuilles quinquéfoliolées-subpédalées ou trifoliolées; folioles elliptiques-oblongues, acuminées, dentelées, presque glabres. Panicules hispides, glanduleuses. Pétales oblongs. Calice dressé après l'anthèse.

Jeunes pousses procombantes, rougeâtres. Feuilles molles. Fleurs petites, d'un blanc tirant sur le vert. Fruits noirs, luisants.

Cette espèce, commune dans une grande partie de l'Europe, croît de préférence dans les localités ombragées. Ses fruits sont aussi bons à manger que ceux de la Ronce commune.

RONCE A FEUILLES DE NOISETIER. — Rubus corylifolius Smith, Engl. Bot. tab. 827.

Tige cylindrique, hispide, glanduleuse; aiguillons dressés. Jeunes pousses pentagones à feuilles de 5 folioles larges, molles, doublement dentelées. Panicules corymbiformes, pubescentes. Calices étalés après l'anthèse.

Jeunes pousses ascendantes ou procombantes. Feuilles glabres ou pubescentes, ou hérissées. Fleurs blanches, assez grandes. Fruits d'un bleu noirâtre, à grains très-gros.

RONCE BLEVATRE.—Rubus cæsius Linn.—Engl. Bot. tab. 826.
—Flor. Dan. tab. 1213. —Schk. Handb. tab. 135. —Weih. et
Nees, Rub. tab. 46, A, fig. 1, C, fig. 1, 2, B, fig. 1, 2.

Tiges cylindriques, glaugues, subglanduleuses; aiguillons

faibles. Feuilles 3- ou rarement 5-foliolées; folioles dentées on lobées. Fleurs paniculées, presque en corymbe. Calices étalés après l'anthèse. Pétales étalés.

Jeunes pousses ordinairement trainantes, longues de 2 à 3 pieds. Feuilles glabres, moins souvent pubescentes ou cotonneuses en dessous. Aiguillons plus ou moins rares, dressés ou recourbés. Fleurs blanches, assez grandes. Fruits d'un bleu noiratre, à grains très-gros.

Cette espèce et la précédente sont communes dans les endreits ombragés et humides; leurs fruits, couverts d'une poussière glauque, ont moins de sayeur que ceux de la Ronce commune.

## b) Tiges herbacees.

RONCE ARCTIQUE. — Rubus arcticus Linn. — Engl. Bot. tab. 1585. — Linn. Fl. Lapp. tab. 5, fig. 2.

Tiges simples, inermes, flexueuses. Feuilles à 3 folioles glabres, ovales-rhomboïdales ou obovales, doublement crénelées. Sépales lancéolés. Pétales échancrés, plus longs que le calice.

Herbe vivace, à racines rampantes. Tiges hautes de 3 à 5 pouces. Feuilles molles, d'un vert gai. Fleurs d'un rose vif.

Cette jolie plante est propre à la zone polaire. On la cultive quelquesois dans nos jardins; il lui faut une situation fraîche et humide. Dans le Nord, ses fruits sont fort estimés; leur saveur se rapproche de celle de la Fraise.

#### SECTION III.

# Feuilles simples, palmatilobées.

### a) Tiges herbatées.

Ronce Fausse-Mure. — Rubus Chamæmorus Linn. Flor. Lapp. tab. 5, fig. 1. — Flor. Dan. fig. 1. — Hook. Flor. Lond. tab. 138. — Svensk Bot. tab. 469. — Engl. Bot. tab. 718.

Tige simple, unifiore, inerme. Feuilles subréniformes, 5-lobées, inégalement dentelées. Stipules ovales, obtuses. Fleurs diclines par avortement. Sépales lancéolés, moins longs que la corolle. Pétales obovales. Fruits à un petit nombre de caspelles. Herbe vivace, pubescente. Racines rampantes. Tiges touffues, longues de 2 à 6 pouces, creusées d'un sillon profond unilatéral, garnies inférieurement de 2 ou 3 écailles ovales. Feuilles pétiolées, assez semblables à celles du Groseiller rouge : lobes obtus. Stipules très-petites. Fruits gros, rouges, ou blancs, ou d'un rouge tirant sur le jaune.

Cette plante abonde dans les marais tourbeux de toute l'Europe boréale, de la Sibérie et du nord de l'Amérique. On la retrouve dans plusieurs parties de l'Allemagne septentrionale. Ses fruits, d'une saveur acidule très-agréable, sont d'une grande ressource pour les habitants des contrées arctiques, où on les regarde comme un excellent antiscorbutique. Les Lapons les conservent d'une année à l'autre, en les couvrant de neige aussitôt après les avoir cueillis.

Ronce étoilée. — Rubus stellatus Smith, Icon. ined. fasc. 3, tab. 64.

Tiges simples, uniflores, velues, inermes. Feuilles subréniformes, planes, dentelées, trilobées. Stipules ovales, acuminées. Sépales linéaires, défléchis. Pétales spathules, distants, étalés, plus longs que le calice.

Herbe vivace. Fleurs grandes, purpurines.

Cette espèce croît dans le nord-ouest de l'Amérique et dans les îles Aléoutiennes.

Ronce Trifide. — Rubus trifidus Thumb. Fl. Jap.

Tiges herbacées, flexueuses, dressées, glabres, inermes. Feuilles cordiformes trilobées, glabres: lobes incisés, inégalement dentelés. Pédoncules et pétioles velus.

Cette espèce, indigène au Japon, produit un fruit d'une saveur très-agréable.

## b) Figes lignouses.

RONCE ODORANTE. — Rubus odoratus Linn. — Mill. Icon. tab. 323. — Loisel in Duham. ed. nov. vol. 6, tab. 24. — Bot. Mag. tab. 323.

Tiges dressées, inermes, glanduleuses-hispides de même que

les pétioles, les pédoncules et les calices. Feuilles cordiformes-5-angulaires, inégalement dentelées, pubescentes. Fleurs en panicule cymeuse. Sépales ovales, cuspidés, un peu plus longs que la corolle. Fruits subhémisphériques.

Arbuste haut de 3 à 5 pieds. Tiges, pétioles, pédoncules et calices hérissés de poils roux glandulifères. Feuilles amples, d'un vert gai. Fleurs grandes, d'un rose vif. Fruits rouges.

Cette espèce, originaire du Canada, et fort commune dans les jardins, se recommande par son ample feuillage et par ses belles fleurs, qui se succèdent pendant plusieurs mois. Son fruit, assez bon à manger, mais peu abondant, a la couleur de la Framboise.

Ronce DE NOUTRA. — Rubus nutkanus Dec. Prodr. — Bot. Reg. tab. 1368. — Sweet, Brit. Flow. Gard. ser. 2, tab. 83.

Tiges ligneuses, dressées, flexueuses, stolonifères, presque glabres à la base, garnies au sommet de poils horizontaux glandulifères. Feuilles 5-lobées, inégalement dentées. Stipules connées, persistantes. Corymbes simples. Sépales cuspidés, hispidules ainsi que les pédoncules. Pétales de la longueur du calice.

Arbrisseau tout à fait semblable par le port à la Ronce odorante. Feuilles non aiguillonnées en dessous. Fleurs grandes, blanches.

Cette Ronce, originaire du nord-ouest de l'Amérique, vient d'être introduite en Europe par M. Douglas. Ses fleurs se succèdent depuis le mois de juin jusqu'en novembre, mais elles sont moins belles que celles de l'espèce précédente.

Ronce Trilobée. — Rubus trilobus Dec. Prodr.

Tige dressée, rameuse. Rameaux, pétioles et pédoncules hispides. Feuilles trilobées, inégalement dentelées, velues; lobes pointus: les latéraux divergents et plus longs que le lobe terminal. Stipules et bractées lancéolées, velues. Fleurs solitaires. Sépales ovales, concaves, étalés, terminés en appendice foliacé, spathulé, débordant les pétales. Carpelles nombreux, subglobuleux. — Fleurs très-grandes, blanches. Fruits rouges.

Cette espèce croît au Mexique.

Ronce a grappes révléchies. — Rubus reflexus Bot. Reg. tab. 461.

Rameaux cylindriques, cotonneux-ferrugineux, armés de petits aiguillons épars. Feuilles cordiformes-oblongues, 3- ou 5-lobées, cotonneuses-roussatres en dessous, réticulées; lobe terminal allongé. Grappes pauciflores, subsessiles, réfléchies. Sépales ovales, obtus, de la longueur des pétales. — Arbuste stolonifère. Fleurs blanches.

Cette espèce, originaire de la Chine, se cultive dans les collections d'orangerie.

RONCE A FEUILLES DE TILLEUL. — Rubus tiliaceus Smith, in Rees. Cycl.

Tige et rameaux cotonneux, armés d'aiguillons épars. Feuilles ovales-arrondies, lobées, crénelées, presque glabres en dessus, incanes en dessous. Grappes axillaires. Bractées petites, incisées. Sépales lancéolés, velus, défléchis. Pétales subspathulés.

Cette espèce croît au Népaul.

Ronce de Lambert. — Rubus Lambertianus Dec. Prodr. 2, p. 567.

Rameaux cylindriques, poilus, armés d'aiguillons recourbés. Feuilles cordiformes-acuminées, sublobées, dentelées. Stipules nulles ou fimbriées. Fleurs paniculées. Pédoncules pubescents. Sépales lancéolés, acuminés, cotonneux aux bords. Pétales cunéiformes-obovales, étroits, de la longueur du calice.

Cette Ronce croît en Chine.

RONCE A FEUILLES DE BOULEAU. — Rubus betulinus Don, Prodr. Flor. Nepal.

Rameaux cylindriques, glabres, munis d'aiguillons fort courts, distants. Feuilles lancéolées, longuement acuminées, inégalement dentelées, glabres aux deux faces. Stipules linéaires, entières ou trifides. Fleurs en panicules subglomérulées. Sépales lancéolés, ponctués, acuminés: les intérieurs cotonneux aux bords. Pétales lancéolés, veineux.

Cette espèce croit au Népaul.

Ronce a feuilles de Poiries. — Rubus parifolius Smith, Icon. ined. fasc. 3, tab. 61.

Rameaux flexueux, légèrement hérissés, armés d'aignillons épars. Feuilles oblongues, acuminées, dentelées, glabres aux deux faces. Panicules multiflores, subthyrsiformes. Bractées incisées, pubescentes, caduques. Sépales lanoéelés, pointus : les extérieurs laciniés. Pétales très-petits, dentés au sommet.

Cette Ronce croît à Java.

## Genre FRAISIER. - Fragaria Linn.

Calice quinquéfide: segments alternant chacun avec une bractéole adnée au tube; tube concave. Pétales 5. Étamines et ovaires innumérables. Styles articulés par la base, non persistants après la floraison. Gynophore ovale, accrescent, devenant charnu. Carcérules innumérables, plus ou moins enfoncés dans la substance charnue du gynophore.

Herbes vivaces, stolonifères. Feuilles longuement pétiolées, trifoliolées (rarement unifoliolées). Tiges presque nues. Fleurs blanches, en corymbe, ou par exception jaunes et solitaires.

Les botanistes n'admettent que dix espèces de Fraisiers; mais le nombre des hybrides et des variétés produites par la culture est fort considérable.

Une exposition découverte et un sol substantiel sont les conditions les plus favorables à la culture de la plupart des Fraisiers. Ces plantes demandent des arrosements très-fréquents, et l'on assure qu'elles prospèrent mieux par ce moyen que sous l'influence de la pluie. On multiplie les Fraisiers d'éclats et de coulants, ou de graines, qu'il faut semer dès leur maturité dans un terrain très-doux et ameubli. Les plantations de Fraisiers doivent être renouveléss tous les deux ou trois ans.

Les racines des Fraisiers, fortement astringentes, possè-i dent des propriétés diurétiques et apéritives. L'infusion des jeunes feuilles a une saveur agréable, et on la prend quelquesois en guise de thé. Tout le monde sait que les Fraises sont aussi saines qu'agréables au goût. Leur usage habituel opère, à ce qu'on dit, des changements salutaires dans toute l'économie animale, surtout chez les personnes affectées de maladies de langueur. Linné assure être parvenu à se guérir, par ce moyen, d'une goutte opiniatre. Gessner et Boérhave leur attribuent la propriété d'empêcher la formation des calculs tartreux. On fait entrer les Fraises dans la composition des glaces et dans plusieurs ratafias. Leur suc, soumis à un certain degré de fermentation, acquiert une saveur vineuse, mais il ne se conserve pas; on en tire de l'alcool, en le soumettant à la distillation avant qu'il soit devenu acide: dans ce dernier cas, il peutêtre converti en vinaigra.

Voici les Fraisiers qu'il convient de faire connaître.

# Section I'e.

## Fleurs en corymbe. Corolle blanche.

Fraisiea Carquelin. — Fragaria collina Ehrh. — Flor. Dan. tab. 1389. — Hayn. Arzn. IV, tab. 30. — Svensk Bot. tab. 548. — Fragaria calycina Lois. Fl. Gall. — Fragaria grandiflora Thuil. (non Willd.) — Fragaria maujaufea et Fragaria breslingea Duch.

Folioles poilues aux deux faces, bordées de dentelures possitues. Pubescence des pétioles horizontale; pubescence des pédicelles apprimée. Calice redressé après l'anthèse.

Plante d'un vert sombre ou bleuâtre. Folioles plissées, oboyales. Hampes grêles. Pétales orbiculaires. Fruits ovales-arrondis, un peu durs, d'un rouge pâle ou jaunâtre. Carcérules très-nombreux, superficiels.

Gette espèce, commune sur les collines et dans les clairières des bois, se distingue sans peine du Fraisier commun à ses fruits recouverts par le calice et faisant entendre un petit craquement lorsqu'on les en détache. Les Fraises du type spontané de l'espèce sont insipides et un peu dures, même à leur parfaite maturité. Dans les jardins, ou cultive les variétés suivantes:

- Praisier de Bargemon, ou Fraisier en étoile. Stolonifere, très-fécond. Fraises arrondies, d'un rouge foncé, fermes, parfumées.
- Fraisier vineux, ou Fraisier de Champagne, ou Majaufe de Champagne. — Plus petit et moins productif que le précédent. Fraises un peu comprimées.
- Fraisier Coucou, ou Fraisier aveugle. Fraises déprimées, d'un rouge verdêtre. Carcérules très-saillants.
- Breslinge d'Allemagne (Fragaria nigra Duch.) Fortement stolonisere. Feuilles souvent 5-lobées. Fraises très aromatiques.
- Fraisier Marteau, ou Breslinge de Bourgogne. Fraises subpyriformes.
- Fraisier ou Breslinge de Longchamps.—Plante petite, touffue, stolonifère. Fraises allongées, pourpres.
- Fraisier vert ou hétérophylle, ou Breslinge d'Angleterre (Nois. Jard. Fruit. tab. 13, fig. 2. Fragaria viridis Duch.)—Feuilles 3-4- ou 5-foliolées; pétioles souvent appendiculés. Premières fleurs verdâtres, très-près de terre; les autres sur des hampes presque aussi hautes que les feuilles. Fraises arrondies, turbinées, verdâtres, succulentes.
- Fraisier Brugnon, ou Breslinge de Suède (Fragaria pratensis Duch.)—Plante basse. Hampes courtes. Fraises arrondies, fortement adhérentes au calice.

Fraisier des mois. — Fragaria semperflorens Duch. — Hayn. Arzn. III, tab. 25. — Fragaria alpina Duham. Arb. Fruit. — Noisette, Jard. Fruit. tab. 11, fig. 2.

Poils des pétioles divergents. Poils des tiges étalés. Folioles plissées. Poils des pédicelles apprimés. Galice résléchi après l'anthèse. Fruit coniques.

Plante grêle. Fleurs petites. Fruits blancs ou pourpres. Carcérules nombreux, superficiels.

Ce Fraisier, fréquemment cultivé dans les jardins sous les noms de Fraisier des Alpes ou Fraisier des mois, croît dans

les bois des montagnes d'une grande partie de l'Europe. Il offre l'avantage de fructifier depuis le mois de mai jusqu'à la fin de l'automne. Son fruit est moins aromatique mais plus gros que celui du Fraisier commun.

M. Poiteau cite, sous le nom de Fraisier de Gaillon, une variété de cette espèce sans coulants, propre à former des bordures.

Fraisier commun.—Fragaria wesqa Linn.—Gærtn. Fruct. 1, tab. 73, fig. 8.— Schk. Handh. tab. 135.— Hayn, Arzn., IV, tab. 26.

Folioles plissées. Pubescence des pétioles divergente; pubesence des tiges étalée; pubescence des pédicelles apprimée. Galiodréfléchi après l'anthèse. Fruits ovales-arrondis.

Feuilles radicales longuement pétiolées ; folioles ovales, dentelées, réticulées, poilues en dessus, satinées en dessous ou couvertes d'un duvet glauque. Stipules lancéolées. Tiges de la longueur du doigt ou un peu plus, cylindriques, munies au sommet d'une seule feuille. Bractées ovales. Sépales ovales, acuminés. Bractéoles, linéaires-lancéolées. Pétales orbiculaires. Fruits rouges ou blancs, pendants. Carcérules nombreux, superficiels.

Cette espèce, nommée vulgairement Fraisier des bois, croît dans presque toute l'Europe. On la cultive fréquemment dans les jardins. Ses variétés les plus notables sont les survantes :

Fraisier Buisson (Fragaria eflagella Duch.) — Cultive de préférence en bordures, parce qu'il n'a pas de coulants.

Fraisier monophylle (Fragaria monophylla Duch. — Bot. Mag. tab. 63).—Feuilles presque toutes unifoliolées.—Cette variété a été obtenue en 1761, par Duchêne, de graines du Fraisier commun.

Fraisier à fleurs doubles. - Fruits très-acides.

Fraisier de Montreuil. — Cotte variété, fréquemment cultivée aux environs de Paris, ne diffère du type de l'espèce qu'en ce qu'elle est plus grande dans toutes ses parties.

Fraisier d'Angletorraj, pu Fraisier à chássis (Fragaria vesua;

minor Duch.)—Plante plus petite dans toutes ses parties. Fruit, globuleux, luisant, rouge ou blanc.

Fraisier Fressant (Fragaria vesca hortensis Duch.) — Fruit; rouge, ou blanc, ou noirâtre, allongé, un peu comprimé.

Fraisier Caperonnier. — Fragaria elatior Ehrh. Beitr.
Folioles plissées. Poils des pétioles, des tiges et des pédicelles divergents. Calice réfléchi après l'anthèse.

Plante Semblable au Fraisier commun, mais plus grande dans toutes' ses parties. Fleurs polygames dioiques par avortement. Étamines et pistils de même longueur. — Fleurs stérèles : Étaminés une sois plus longues que les pistils. — Fruit plus gron que dans le Fraisier commun, ovale, un peu rétrêci à la base. Carcérules enfoncés.

Getie espèce, fréquemment cultivée dans les jardins, crôît dans les bois en France et en Allemagne. Ses variétés les plus! recherchées sont : le Caperonnier royal, ou Caperonnier de: Bruxelles (Noisette, Jard. Fruit. tab. 13, fig. 14 \*\*\* Fragairis meschata Duche), le Caperonnier Abricot, et le Capèronnier Pramboise. Les Caprons ont une saveur douce et massiquée.

Fraisire de Virginie. — Fragaria virginiana Ehrh. Beitre. — Arb. Fruit. Duham. vol. 1, tab. 5. — Hayn. Arm. IV, tab. 48, 1

Folioles coriaces, non plissées, presque glabres en dessus, pétiole garni de poils dressés. Pubescence des tiges apprimée. Calice redressé après l'anthèse. Pétales ovales, de la longueur, des sépales. Fruits pendants. Carcérules enfoncés.

Feuilles grandes, d'un vert bleuâtre. Fleurs de grandeur moyenne, souvent polygames-dioïques par avortement. Fruits petits ou moyens, écarlates, plus hâtifs que dans les autres espèces. Carcérules enfoncés dans de grands alvéoles du réceptacle.

"Cette espèce est indigène dans l'Amerique septentrionale. On en entité dans nos jardins plusients variétés hominéés Fraisiers écarlates. La variété appelée Roseberry, introduité d'Angletesse ily a quelques années; a le fruit plus grotest plus although

υč

BUTCHIOTE, BILKY 9

que les varietes anciennes. Les Fraisiers dits Grinston, Duc de Went, Ecurlate américain, et Écarlate oblong, sont, selon M. Potenn, d'autres varietes très recommandables du Pruisier des Virgintes

FRAISIER GRANDIFLORE. — Fragaria grandiflora Ehrh. Beitr. — Duham. Arb. Fruit. v. 1, tab. 6. — Hayn. Arzn. IV, tab. 29. — Fragaria calycina Mill. Icon. tab. 288.

Fotioles glabres en dessus, satinées en dessous, fermes, non plissees. Pétioles, pédoncules et pédicelles garnis de poils étales. Calices plus courts que la corolle, dresses après l'anthèse. Fronts pendants. Carcéralés enfoncés.

Feuilles et corolles très-grandes. Fleurs hermaphrodites. Fruit gros, arrondi ou allongé, rouge, ou rose, ou blanc, très-succulent.

Ce Fraisier, qui passe pour originaire de Sürinam, est commun dans nos jardins. Voici ses varietes les plus notables :

Fraisier de Caroline. — Fruit rond ou allonge, écarlate ou blanc, mat ou luisant, blanc ou rose intérieurement, peu savoureux.

Fraisier de Bath (Nois. Jard. Fruit. tab. 11, fig. 1, et tab. 14, fig. 1, — Fragaria caly culata Duch.) — Plante courte. Fruit gres, de forme variable, toujours lavé de rose, ou ponceau sur un fond blanc; chair peu parfumée.

Fraisier, Ananas (Nois. Jard. Fruit. tab. 14, fig. i. - Frangaria Ananassa Duch.) — Pédoacules épaissis au sontmet.
Fruit gros, d'un écarlate très-vis.

Fraisier Downton. Varieté récemment introduite d'Angleterre : en France. Feuillage comme cloque: Tiges nombreuses; farmes plus longues que les feuilles: Fruits gate, ablongs, d'un rouge fonce presque noir , à chair fermé ettre purfamed.

Cette validto, dit M. Poiters , par l'abondance et la lengue

massuccession de ses fruits, leur belle courour et leur qualité

» est une de colles qui méritent le plus d'être introduité et del

» pandue dans nos jardins. »

Fraisier Keen's Seedling. — Fruit rond, remarquable par son volume et sa couleur, d'un rouge très-soncé; chair très-rouge, bien parsumée. « Gette variété, dit M. Poiteau, fruite facile-

» ment et en grande abondance : elle nous a paru, jusqu'à

» présent, une des meilleures, si ce n'est la meilleure, des ac-

» quisitions que nous ayons faites en ce genre, et nous en re-

· » commanderons particulièrement la culture. »

FRAISIER DU CHILI. — Fragaria chilensis Ehrh. Beitr. — Dill. Hort. Elth. tab. 20, fig. 140. — Noisette, Jard. Fruit. tab. 12, fig. 1. — Duham. Arb. Fruit. vol. 1, tab. 3.

Folioles obovales-arrondies, rugueuses, incanes en dessous. Pétiples et hampes garnis de poils très-étalés. Pédicelles dichotomes, divariqués. Sépales laciniés, plus longs que les pétales, redressés après l'anthèse. Pétales obcordiformes. Fruits dressés. Carcérules enfoncés.

Fleurs très-grandes, souvent dioiques. Fruit ovale, de la grosseur d'un petit œuf de poule, lavé de vermillon plus ou moins vif sur un fond jaunâtre.

Ce Fraisier, introduit en Europe depuis 1712, croît au Chili. Selon M. Poiteau, il est difficile à multiplier, et même à conserver, sous le climat de Paris. Une exposition chaude, en pente vers le midi, et une bonne terre de potager bien ameublie, où l'eau ne séjourne pas, lui conviennent. Pour en obtenir des fruits, il faut le planter auprès des Fraisiers Garolines, Ananas ou Caprons dont on aura retardé la floraison, car on ne lui connaît pas d'individu mâle. Il prospère à merveille à Brest.

Le Fraisier superbe de Wilmot est une hybride du Fraisier du Chili, et, à ce qu'il paraît, de l'Ananas. Ce Fraisier, obtenu récemment en Angleterre, par M. Wilmot, de graines du Fraisier du Chili, est fort remarquable par les dimensions extraordinaires de ses fruits, dont les plus gros atteignent jusqu'à huit pouces de circonférence. Selon M. Poiteau, ces fruits sont de bonne qualité, quoique inférieurs, sous ce rapport, à plusieurs autres Fraises; la plante, du reste, n'est pas très-productive.

a continue to the state of the second

Software to public quob

SECTION II.

Fleurs solitaires, axillaires. Corolle jaune.

FRAISTER DE L'INDE. — Fragaria indica Andr. Bot. Rep. tab. 475. — Bot. Reg. tab. 61. — Duchesnea fragarioitées Smith.

Pétioles très-longs, velus. Folioles obovales, subrhomboidales, crénelces. Stipules lanceolees. Pédoncules uniflores, de la longueur des feuilles. Bracteoles cuneiformes, tridentées au sommet. Pétales plus courts que les sépales.

Herbe acaule, stolonifere, ayant le port de la Potentille rampante. Fruit ovale-arrondi, d'un rouge vif.

Cette plante, originaire du Népaul, se cultive comme objet de curiosité. Ses fruits, d'une très-belle apparence, sont tout à fait insipides.

# Genre POTENTILLE. - Potentilla Linn.

Calice persistant, évasé, quinquéfide (par exception quadrifide); segments alternant chacun avec une bracitéole conforme, adnée au sommet du tube. Pétales 5 (par exception 4). Étamines et ovaires en nombre indéfini. Styles infra-apicilaires, articulés à la base, tombants après l'anthèses Gynophore conique, peu accrescent, non charnu à la maturité. Étairion à carcérules innumérables, coriaces, monospermes. Graine appendante.

Arbrisseaux, ou plus souvent herbes ordinairement vivaces. Feuilles imparipennées ou digitées: les radicales lorg
guement pétiolées; les supérieures sessiles et ordinairement
simples. Folioles dentelées. Stipules entières ou dentées,
adnées au pétiole. Tiges cylindriques, dichotomes supérieurement. Fleurs dichotomales et terminales, ou opposit
tifoliées. Corolle jaune ou blanche, ou rarement rougeatre;
pétales ordinairement obcordiformes.

coup d'espèces ont des feuilles composées de cinq folioles. Le nombre des *Potentilles* décrites aujourd'hui s'élève à près de deux cents. Ces plantes abondent dans les régions froides et tempérées de l'hémisphère septentrional; on en trouve dans les chaînes alpines de tout le globe.

Plusieurs Potentilles, remarquables par l'élégance de leurs fleurs, ornent nos parterres. Toutes ont des racines plus ou moins astringentes, propriété qui en fait employer quelques, unes comme remèdes toniques ou détersifs. Nous allons décrire les espèces intéressantes à connaître.

#### SECTION I'.

## Feuilles imparipennées.

#### a) Tiges ligneuses.

POTENTILLE ARBRISSEAU. — Potentilla fruticosa Linn. — Engl. Bot. tab. 88. — Nestl. Ppt. tab. 1. — Duham. ed. nov. vol. 2, tab. 4.— Svensk Bot. tab. 253.

Feuilles à 5 ou 7 folioles très-rapprochées, oblongues ou lancéolées-oblongues, pointues, révolutées aux bords, glabres en dessus, pubescentes-satinées en dessous; les 3 termindles confluentes, décurrentes sur le pétiole. Stipules lancéolées, membraneuses. Fleurs presque en corymbe. Sépales ovales-lancéoles, poilus; bractéoles linéaires-lancéoleés, subpétiolulées.

Arbrisseau touffu, feuillu, haut de 2 à 3 pieds. Fleurs denses, nombreuses, d'un beau jaunc. Gynophore très-poilu.

'Cette Potentille croît dans les Pyrénées et dans le nord de 'l'Europe. Elle forme un arbrisseau élégant, qui fleurit pendant tout l'été, et qu'on cultive fréquemment dans les jardins.

POTENTILLE DE DAOURIE. — Potentilla davurica Nestl. Pot. 14b. 1.

Cette espèce, indigène en Daourie, ne paraît différer de la précédente qu'en ce qu'elle est presque glabre et que les bractéoles de ses calices sont ovales. On la cultive dans les jardins.

no bearing at common at other of free more in

b) Tiges herbacees.

Potentille Anserine. — Potentilla ansertita Linn. — Bull. Herb. tab. 157. — Engl. Bot. tab. 861. — Flor. Dan. tab. 544.

Tiges traçantes, flagelliformes. Feuilles toutes presque sessiles, interrupté-pennées, multifoliolées; folioles alternes, sessiles, oblongues ou ovales-oblongues, pectinées, soyeuses aux deux faces ou en dessous. Stipules caulinaires ovales-acuminées, tubuleuses, incisées. Pédoncules solitaires, redressés, uniflores. Sépales ovales-oblongs, acuminés, une fois plus courts que la corolle. Pétales obovales, entiers. Carcérules glabres, lisses.

Racine polycephale, vivace. Tiges peu feuilles, convertes (ainsi que les feuilles) d'un duvet argenté. Stipules des feuilles radicales entières, non soudées entre elles. Bractéoles souvent incisées. Corolle d'un jaune vif. Gynophore pubescent.

Cette plante, nommée vulgairement Argentine ou Anserine, croît dans toute l'Europe. Elle est du petit nombre des vegetaux susceptibles de prospérer dans les sols glaiseux; mais, du reste, on la trouve dans tous les terrains humides. Toutes les parties de l'Ansérine, et principalement ses racines, sont astringentes : cellesci étaient autrefois en vogue comme remède tonique et vulnéraire; on a remarque que les pores les recherchent avec avidité. Quant aux feuilles, leur âprete se perd lorsqu'on les fait bouillir; dans le nord de l'Europe, on les mange comme herbe potagère.

POTENTILLE DE SIEMERS. — Potentilla Siemersiana Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14, pars 2, tab. 45. — Potentilla splendens Don, Prodr. Flor. Nepal. — Bot. Mag. tab. 2700. (non Vaill. Par.) — Potentilla lineata Trevir. — Recellenb. Gart. Magaz. tab. 8.

Tiges dressées, poilues. Feuilles interrupte-pennées, multifoliolées; folioles oblongues-obovales, soyenses aux deux faces, argentées en dessous, nerveuses, plissées, pectinées; stipules larges, dentées. Fleurs en corymbe. Lanières calicinales lancedlées, soyenses. Gynophore glabre. Carcérules lissés: Tiges hautes d'environ un pied. Feuilles inférieures longues d'un demi-pied. Fleurs d'un janne pâle.

Cette espèce, indigène au Népaul, mérite d'être cultivée à cause de l'élégance de son feuillage. Elle se plaît dans les terrains argileux.

#### Section II.

## Feuilles digitées.

#### a) Flours jaunes.

POTENTILLE RAMPANTE. — Potentilla reptans Linn. — Flor. Dan. tab. 1164. — Engl. Bot. tab. 362.

Tiges flagelliformes, rampantes, simples. Feuilles à 5 folioles obovales ou oblongues-obovales, dentelées, poilues. Stipules petites, lancéolées, scarieuses. Pédicelles axillaires, uniflores, subsolitaires, plus longs que les feuilles. Carcérules chagrinés, non rugueux.

Herbe vivace. Tiges longues de 1 à 2 pieds. Feuilles longuement pétiolées, subfasciculées. Sépales ovales, acuminés. Bractéoles elliptiques. Corolle grande, d'un jaume vif. Pétales obcordiformes, plus longs que le calice. Gynophore poilu.

Cette plante, connue vulgairement sous le nom de Quintefeuille, croît dans toute l'Europe, au bord des champs et des chemins. Sa racine a été recommandée comme fébrifuge et tonique; elle peut aussi servir au tannage des cuirs.

POTENTILLE TORMENTILLE. — Potentilla Tormentilla Nestl. Monogr. — Tormentilla erecta Linn. — Flor. Dan. tab. 589. — Engl. Bot. tab. 863. — Schk. Handb. tab. 136.

Tiges ascendantes ou procombantes, dichotomes. Feuilles 3ou 5-foliolées: les radicales pétiolées; les caulinaires sessiles; folioles cunciformes-oblongues ou lancéolées, incisées-dentées, poilues. Stipules subdigitées. Pédoncules oppositifoliés et dichotomaux, filiformes. Enveloppes florales en nombre quaternaire. Carcérules rugueux.

Racine épaisse, tronquée, oblique, vivace. Tiges flexueuses,

et bractéoles ovales lancéoles, acuminés. Pétales obcordiformes, d'un jaune pale plus longs que le calice.

Cette plante, nommée vulgairement Tormentille, n'est pas moins commune que la précédente, et sa racine possède les mêmes propriétés toniques et astringentes. Les Lapons l'emploient à tanner les cuirs et à les teindre en rouge.

Engl. Bot. tab. 37.— Sturm, Deutschl. Flor. fasc. 17.

Tiges ascendantes, toufssues, garnies (ainsi que les pétioles) de poils presque dressés. Feuilles à 3, ou 5, ou 7 folioles obovales ou oblongues-obovales tronquées, dentelées, plus ou moins poilues, Stipules entières: les inférieures linéaires ou linéaires-lancéolées, acuminées; les supérieures ovales. Pédoncules filiformes. Carcérules légèrement rugueux.

Racine vivace, polycephale. Tiges longues de 3 à 6 pouces, très-touffues. Sépales ovales, pointus. Bractéoles lancéolées, obtuses. Pétales obcordiformes, plus longs que le calice, d'un jaune vif.

Cette Potentille croît dans toute l'Europe, en plaine comme dans les Alpes. Il est peu de prairies qu'elle n'orne aux premiers jours du printemps.

Potentille infermédiaire. — Potentilla intermedia Linn. — Reichenb. Ic. fig. 809. — Nestl. Monogr. tab. 8. — Jaume Saint-Hil. Fl. Fr. tab. 310. — Potentilla opaca Engl. Flor. tab. 2449. (non Linn.)

Tiges ascendantes, très-touffues, dichotomes, garnies de poils tubérculeux, horizontaux. Feuilles à 3-5-7 ou 9 folioles obovales-oblongues, incisées-dentées, concolores, poilues. Stipules très-entières. Panícule lâche, feuillée. Pétales de la longueur du calice. Carcérules légèrement rugueux.

Hérbe vivace, très-touffue. Tiges longues d'environ un pied. Feuilles radicales dressées, très-nombreuses, munies de chaque part d'environ o dentelures. Rédoncules grêles. Calice hérissé:

sépales ovales-acuminés; bractéoles linéaires-lancéolées. Pétales obcordiformes, d'un jaune vif.

Cette Potentille croît en Suisse. Elle mérite d'être cultivée comme plante de parterre.

Potentille a fleurs dorées. — Potentilla chrysantha Trevir.

Tiges ascendantes, presque dressées. Feuilles à 3-5-7 folioles obovales-oblongues ou lancéolées-obovales, dentelées. Pétales 2 fois plus longs que le calice.

Cette espèce, originaire de la Hongrie, se distingue facilement de la précédente à ses tiges plus fermes, et à la grandeur de ses fleurs. Elle mérite également une place dans les parterres.

POTENTILLE DRESSÉE. — Potentilla recta Linn. — Reichenb. Ic. fig. 420. — Nestl. Monogr. tab. 6.

Tiges dressées, hérissées de poils tuberculeux, horizontaux. Peuilles à 5 ou 7 folioles cuneiformes oblongues, incisées dent e-lées, hérissées. Pétales obcordiformes, plus grands que le calice. Carcérules rugueux, marginés.

Racine polycéphale. Tiges hautes de 1 à 2 pieds, souvent purpurines. Fleurs en corymbe. Stipules grandes, incisées dentées. Sépales ovales-lancéoles. Bractéoles linéaires-lancéolées. Corolle grande, d'un jaune pâle.

Cette espèce, indigene en France, est cultivée dans quelques jardins comme plante d'agrément.

POTENTILLE LACINIÉE. — Potentilla laciniosa Kit. — Lehm. Monogr. tab. 7.

Tiges dressées, hérissées. Feuilles à 5 ou 7 folioles oblongueslancéolées, pennatifides, pollues: lanières bi- ou triparties, linéaires-lancéolées. Pétales obcordiformes, plus grands que le calice. — Fleurs en corymbe; corolle d'un jaune vif.

Cette Potentille, originaire de Hongrie, est cultivée comme plante d'ornement.

Potentille padanées ... Potentille podeta William Nied.

Möliogr. tab. 7. — Loddi Bot. Cab. tab. 579. — Potentilla Pabens Allion. — Potentilla pilosa Dec. Fl. Franç.

Tiges ascendantes, herissees de poils horizontaux. Feuilles inférieures 7-foliolées, pédalées; feuilles supérieures 5-foliolées; folioles lineaires-oblongues, profondément dentelées, poiltes aux bords. Stipules ovales-acuminées. Pétales presque 2 fois plus longs que le calice.

Tiges hautes de 1 à 2 pieds, souvent rougeatres. Fleurs en corymbe. Coralla grande, d'un jaune vii.

Cette Potentille, indigene dans l'Europe australe, se coltive dans les parterres.

# 

Potentille & Fletias Blanches. — Potentilla alba Linn. — Jacq. Fl. Austr. tab. 115. — Engl. Bot. tab. 1284. — Lodd. Bet. Cab. sab. 1534. — Sturm, Dentschl. Flor. fasc. 4. — Lilliges filiformes, ascendantes, subtriflores. Femiles lanciolecs-oblumgues, glabres en dessus, satinées en dessous et aux bords, dantelées supérieurement; dentelures pointues, conniventes. Gynophores très-velus. Carcérules glabres, légèrement rugueux, poilus à l'ombilic.

Rhizome noir, horizontal cylindrique, garni de racines fibreuses, fusiformes. Feuilles radicales longuement pétiolées, touffucs. Tiges longues de 3 à 6 pouces, presque nues. Stipules ovaleslancéolées, acuminées, Sépales ovales-lancéolés, pointus. Bractéoles linéaires-lancéolées. Pétales obcordiformes.

Cette plante, assez rare en France, croît dans les forêts un peu humides. On la retrouve en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Elle est propre aux bordures de parterre, à cause de ses feuilles très-touffues et d'un blanc argenté.

Forentille Livisabre. — Potentilla nitida Linn. — Jacq. Flor. Austr. vol. 5, tab. 25.—Sturm, Deutschl. Flor. fasc. 22.

Linn. Tiges subuniflores. Feuilles à 3 folioles elliptiques, tridentées que sommet, soyeuses-angentées, aux deux faxes. Pétales orbiquiaires-obcardiformes. Gypophone et cangérules très volus.....

Herbe vivace, formant des gazons épais. Tiges presque nues, hautes de 1 à 3 pouces. Calice cotonneux en dehors, pourpré en dedans. Corolle rose, d'un pouce de diamètre. Filets et styles pourpres. Anthères d'un pourpre noir.

Cetto espèce, très-remarquable par son feuillage satiné et ses grandes sleurs roses, habite les Alpes de l'Autriche, du Tyrol et de la Savoie.

POTENTILLE DE L'APENNIN. — Potentilla apennina Tenor. Flor. Napol. tab. 46 (petala falsa). — Potentilla Bocconi Nesti. Monogr. tab. 10 (corolla mala).

Feuilles à 3 folioles elliptiques, bi- ou tridentées au sommet, soyeuses-argentées aux deux faces. Tiges filiformes, dressées, subuniflores. Pétales longuement onguiculés, spathulés.

Cette Potentille, voisine de la précédente, eroît dans l'Apennin.

POTENTILLE ÉLÉGANTE. — Potentilla colorata Lehm. — Potentilla nepalensis Hook. Exot. Flor. tab. 88. — Potentilla formosa Don, Prodr. Flor. Nepal. — Sweet, Brit. Flow. Gard. tab. 136. — Jaume Saint-Hil. Flor. et Pom. Franç. tab. 181.

Tiges ascendantes, hérissées, dichotomes. Feuilles inférieures 5-foliolées, subpédalées; feuilles supérieures 3-foliolées; folioles cunciformes ou cunéiformes oblongues, profondément crénclées, poilues. Stipules larges, foliacées, entières. Pétales obcordiformes, plus longs que le calice. Gynophore velu. Carcérules lisses, glabres.

Tiges touffues, longues de 1 à 2 pieds, ordinairement rougeâtres. Feuilles d'un vert gai. Fleurs paniculées, très-nombreuses, d'un rose vif, d'environ 8 lignes de diamètre. Calice hérissé. Sépales ovales, acuminés. Bractéoles elliptiques, subobtuses.

Gette espèce, originaire du Népaul, est depuis plusieurs années une de nos plantes de parterre les plus recherchées.

POTENTILLE COULEUR DE SANG. — Potentilla atrosanguinea Lodd. Bot. Cab. tab. 786. — Sweet; Brit. Flow. Gard. tab. 134. — Jaume Saint-Hill Flor. et Pomone Franc. tab. 180. Tiges procombantes, dichotomes, cotonneuses et velues (ainsi que les pétioles). Feuilles à 3 folioles ovales ou obovales-oblongues, incisées-dentées, pubescentes en dessus, cotonneuses (blanches) en dessous. Stipules ovales-lancéolées, entières. Pétales obcordiformes, plus longs que le calice. Carcérules lisses, glabres. Tiges longues de 1 à 2 pieds, cotonneuses et velues. Feuilles grandes, les inférieures quelquefois 5 foliolées. Fleurs paniculées. Sépales ovales lancéoles, acuminés, hérissés. Bractéoles oblongues, acuminées, cotonneuses en dessous. Corolle d'un pourpre noir, d'un pouce de diamètre. Gynophore velu.

Cette Potentille, indigène au Népaul, se distingue, comme la précédente, par l'élégance de son feuillage et de ses fleurs. Introduite en Angleterre en 1820, elle est aujourd'hui fort commune dans nos jardins. Sa culture n'exige aucun soin particulier.

POTENTILLE DE RUSSEL. — Potentilla Russeliana Lindl. in Bot. Reg. tab. 1496. — Sweet, Brit. Flow. Gard. tab. 279.

Hybride obtenue en Angleterre du Potentilla nepalensis et du Potentilla atrosanguinea. Cette belle plante tient le milieu entre les deux espèces dont elle est le produit. Ses fleurs, d'un pourpre carmin très-éclatant, ont près d'un pouce de diamètre. Ses tiges sont assez fermes et droites. Ses feuilles, non argentées et dessous, ont la forme de celles de la Potentille couleur de sang.

## medicated Genre DRYADE. — Dryas Linn. 1988 1988

Calice non bractéolé, 8- ou 9-parti : lanières égales, unisériées. Pétales 8 ou 9. Étamines et ovaires innumérables, Gynophore presque plane. Styles terminaux, continus, persistants. Étairion à carcérules terminés par le style changé en queue plumeuse. Graines ascendantes.

Ce genre ne repferme que trois espèces : les deux suivantes sont les plus remarquables.

DRVADE A HUIT PETALES. — Dryas octopetala Linn. — Engl. Bot. tab. 451. — Flor. Dan. tab. 37. — Schk. Handb. tab. 137.

Jaume Saint-Hil. Flore et Pomone Franç, tab. 355.

Sous-arbrisseau procombant, formant des gazons serrés, Tiges longues de 3 à 6 pouces, Feuilles persistantes, alternes, ovales ou ovales-oblongues, subcordiformes à la base, fortement crése-lées, révolutées aux bords, glabres et luisantes en dessus, cotonneuses-blanchâtres et weineuses en dessous; pétiole long, velu ainsi que les pédoncules et les calices. Stipules lancéolées subulées, entières. Pédoncules uniflores, axillaires subterminaux. Lanières calicinales lancéolées, acuminées. Pétales blancs, elliptiques, plus longs que le calice. Filets subulés, d'un jaune pâle. Anthères orbiculaires, d'un jaune vif. Caroérules velus,

Cette plante, remarquable par l'élégance de ses fleurs et de son feuillage, croît dans toute la zone boréale des deux continents, ainsi que dans les Alpes de l'Europe moyenne. Elle se prête à mer, veille à la décoration des rochers artificiels; mais il lui faut un terrain lègèr et une exposition fraîche.

DRYADE DE DRUMMOND. — Dryas Drummondii Richardson, ined. ex Hook, in Bot. Mag. tab. 2972. — Dryas chamædrifolia Richards. in Frankl. Journ. App. (non Pursh).

Feuilles elliptiques, obtuses, subcuneisormes à la basc, fortement crénelées, cotonneuses (d'un blanc très pur, ainsi que les pédoncules) en dessous. Sépales obtus. Pétales obovales oblongs.

Tiges suffrutescentes, simples ou peu rameuses, feuillues vers leur sommet. Feuilles coriaces, luisantes en dessus, d'un blanc de neige en dessous, longues d'environ 8 lignes, sur 3 à 4 lignes de large, pétiole de la longueur de la lamé, ou un peu plus long. Pédondules solitaires, terminaux, glandufeux, longs de 3 4 ponces. Calice convert de poils roux, glandufferes, denses, lainieux. Coroffe jaune, d'environ 15 lignes de d'amiètre. Carcérules obovales.

Cette espèce, non moins élégame que la Diyade de nos Alpès, croît dans les Rocheuses et dans le nord de l'Amerique, depuis le 54 jusqu'au 64 degré de latitude. On la cultive depuis peu au Jardin de l'Université de Glasgow

enoficiale en Genre BENOTTE bas est en benene principal est force en control en control

Calice 5-fide: lameres alternant avec 5 bracteoles adnées au tube. Pétales 5. Étamines et praires en nombre indéteral miné. Styles terminaux, continus, géniqulés, persistants, terminés par une apiculation caduque. Gynophore cyline dracé, spangieux. Étairion à caucerules subfusiformes, comprimés, terminés en bec hispide ou plumeux, onciné au sommet.

Herbes vivaces. Feuilles imparipennées. Fleurs subterminales! Corolle blanche, ou jaune, ou rouge.

Ce genre, composé d'une trentaine d'espèces, appartient presque exclusivement aux régions tempérées et froides de l'hémisphère septentrional Plusieurs Benoties possedent des propriétés médicinales. Nons altons décrire les espèces les plus remarquibles.

a) Fleurs dressées. Lanières calicinales réfléchies après la lanthèse. Styles géniculés vers leur sommet.

Benofre officinale. — Geum rivate Linn. — Flor. Dan. tab. 6725 — Engl. Bot. tab. 1400. — Schk. Handb. 143.

Tiges dichotomes; dresses. Feuilles velnes: les radicales intermpté pennées, lyrées; les caulinaires 3, ou 5 foliolées; les florales simples; lobées; folioles alternes ou opposées; sessiles; car néflormes dvales; inégalement crénelées; ou dobées. Stipules subarbiculaires, très-grandes, incisées dentées. Pédoucules léngaticotonneux. Bractéoles très-petites. Pétales obovales, dresses; uni peu plus longs que le calice. Carcérules hérissés, à hec glabre it términe en appendice court, pubescent. Gynophore sessile, subglobuleux.

Rhizonte, hourt, vertical, polycéphale; garni de longues fibrés. Tiges hérissées inférieusement de poils étalés ou réfléchis. Feuild-les radicales longuement pétiolées in du gofoliolées à foliole derminale, tuilobée. Sépales avales ; acuminés. Corolle pretite, jamen (Cette plante, nommés vulgairement Benoîte; Herbeité Sandel Benoîte; Cour Giricos; est commune dans voute l'Edrope l'Elle

croît de préférence dans les endroits humides, près des habitations champêtres, dans les buissons et les bois taillis. Ses racines fraîches répandent une odeur comparable à celle des Clous de Girofie, laquelle est due à une huile volatile d'une saveur aromatique ét amère. Ces racines jouissaient autrefois d'une grande réputation comme fébrifuges et remplaçant presque le Quinquina. On leur réfucament encore de nos jours des qualités touiques et stimulantés.

Benoîte & Fleurs Écarlates. — Geum chiloense Balbis. — Bot. Reg. tab. 1308. — Geum Quellgon Sweet, Brit. Flew. Gard. tab. 292. — Geum coccineum Sering. in Dec. Prodr. — Bot. Reg. tab. 1088. (non Sibth.)

Tiges dichotomes. Feuilles values, interrupté-pennées, lyréesi; les radicales à folioles ovales-arrondies, profondément erénchées; les caulinaires à folioles cunéiformes-oblongues au chovales sincisfisées-dentées; les florales simples, triparties, ou trilobées, ou entières. Stipules larges, ovales, incisées. Pétales obcordiformes, plus longs que le calice, dressés. Carcérules hérissés, à bec et appendice glabres. Gynophore subcylindrace, courtement stipité.

Tiges velues, multiflores, hautes de 1 à a pieds. Feuilles radicales longues d'un demi-pied et plus. Fleurs paniculées. Conrolle d'un pouce de diamètre, écarlate. Anthères jaunes.

Cette plante, originaire du Chili, est cultivée depuis plusieurs années dans tous les jardins, à cause de la beauté de ses fleurs, qui se succèdent pendant tout l'été. Elle supporte très-bien le clien mat de la France septentrionale, et sa culture n'exige aucun soine particulier.

b) Fleurs dressées ou inclinées. Lanières calicinales réfléchies après l'anthèse. Styles géniculés à leur partie moyenne.

Benoîte des aives. — Geum rivale Linn.—Engl. Bot. tab. 106. — Flor. Dan. tab. 722.—Sturm, Deutschl. Flor. fasc. 8J Tiges 1-4-flores. Feuilles hérissées: les radicales interrupté pennées, lyrées; les caulinaires trifoliolées; les supérioures trifoliolées; folioles ovales-arrondies ou subcordiformes, 5-7-lohées du triparties. Stipules ovales-lancéolées, incisées. Fleurs inclinées

Pétales connivents, cunéiformes-obovales, échancrés, longuement onguiculés, inclus. Carcérules hérissés, à bec glabre inférieurement, terminé en appendice plumeux. Gynophore à stipe saillant.

Rhizome horizontal, fibreux. Tige haute de 1 à 2 pieds, rougeâtre, hérissée de poils horizontaux. Pédoncules longs, dressés après l'anthèse. Calice d'un brun pourpre. Sépales ovales, acuminés. Bractéoles petites, lancéolées. Pétales plus larges que longs, d'un jaune rougeâtre, veinés de pourpre.

Cette Benoîte est commune dans les montagnes de l'Europe, au bord des sources et des ruisseaux. Ses racines possèdent les mêmes propriétés que celles de la Benoîte officinale.

#### Genre WALDSTEINIA. — Waldsteinia Willd.

Calice turbiné, quinquéfide: tube couronné par un disque annulaire; lanières alternant avec 5 bractéoles. Pétales 5. Étamines innumérables. Ovaires 4 ou 5, substipités, insérés au fond du calice. Styles terminaux, caducs, allongés. Carcérules coriaces, suborbiculaires, ombiliques au sommet. Graine ascendante.

L'espèce suivante constitue à elle seule ce genre.

WALDSTEINIA FAUSSE-BENOÎTE. — Waldsteinia geoides Willd. — Wald. et Kit. Plant. Hung. Rar. tab. 77. — Lodd. Bot. Cab. tab. 492. — Bot. Mag. tab. 2595. — Nestl. Pot. tab. 1, Anal.

Herbe vivace, très-touffue. Rhizome long, rampant. Feuilles radicales longuement pétiolées, profondément cordiformes, 3- ou 5-fides: lobes trifides, incisés-dentelés. Tiges grêles, ascendantes, longues d'environ un pied, dichotomes vers le haut, 3-9-flores, munies d'une ou de deux feuilles courtement pétiolées, rhomboidales, trifides, incisées-dentelées. Pédoncules terminaux et dichotomaux, filiformes, dressés. Pétales jaunes, arrondis, courtement onguiculés, de la longueur du calice. Pistils pubescents.

Cette plante croît dans les forêts de la Hongrie et de la Tranaylvanie. On la cultive dans les parterres; elle forme de belles touffes très-serrées et produisant une grande quantité de fleurs dès les premiers jours d'avril.

## Genre AIGREMOINE. - Agrimonia Tournef.

Tube calicinal turbiné ou subcylindracé, accrescent, fovéolé, hérissé supérieurement de spinules oncinées; limbe 5-parti, resserré après la floraison. Pétales 5, courtement onguiculés. Étamines 10 à 20; filets subulés; anthères arrondies, comprimées. Ovaires 2, insérés au fond du calice, inclus. Styles filiformes, saillants. Stigmates capitellés. Carcérules 2 (ou par avortement un seul), recouverts par le calice.

Herbes vivaces. Feuilles interrupté-pennées. Grappes terminales, spiciformes. Pédicelles articulés au sommet, munis à leur base d'une bractéole trifide. Corolle jaune ou blanche, petite.

Sur les sept espèces d'Aigremoines connues, trois appartiennent à l'Amérique septentrionale, une au Népaul, et les autres à l'Europe. Voici celles qu'il convient de faire connaître.

AIGREMOINE EUPATOIRE. — Agrimonia Eupatoria Linn. — Bull. Herb. tab. 229. — Flor. Dan. tab. 588. — Engl. Bot. tab. 1335. — Turp. in Flore Médic. Ic.

Folioles ovales-oblongues ou lancéolées, pointues, inciséesdentelées, cotonneuses en dessous. Stipules 3 ou 4 fois plus courtes que les entre-nœuds. Épis longs: les fructiferes lâches, interrompus. Tube calicinal obconique, spinelleux au-dessous du sommet; spinules basilaires divergentes.

Racine brune, rameuse. Tiges dressées, sillonnées, feuillues, hérissées, rarement rameuses, hautes de 2 à 3 pieds. Feuilles à 4-6 paires de folioles d'un vert sombre, poilues en dessus; pétiole hérissé. Stipules amplexicaules, semi-cordiformes, incisées. Pédicelles très-courts. Bractées de la longueur du calice. Sépales ovales, acuminés, trinervés. Pétales ovales, d'un jaune foncé, 2 sois plus longs que les lobes du calice. Étamines 12-15. Calices

fructiferes réfléchis, à 10 fovéoles profondes, se prolongeant des spinules jusqu'à la base.

Cette plante, nommée vulgairement Aigremoine, croît dans presque toute l'Europe, au bord des bois et des chemins, dans les pâturages secs, etc. Elle participe des propriétés astringentes de beaucoup d'autres Dryadées. La décoction de ses feuilles était autrefois fort usitée comme remêde tonique; on ne l'emploie aujour-d'hui que pour faire des gargarismes et des cataplasmes détersifs.

## Genre ALCHÉMILLE. — Alchemilla Tournef.

Calice quadrifide: lanières alternant avec 4 bractéoles adnées au tube. Corolle nulle. Étamines 4, ou par avortement 2 ou 1. Ovaires 2 (quelquefois un seul) insérés au fond du calice. Styles latéraux, caducs. Stigmates capitellés. Carcérules couverts par le tube du calice. Graine suspendue.

Herbes vivaces ou rarement annuelles. Feuilles digitées ou palmées. Fleurs petites, en corymbe, ou en grappe, ou en fascicule.

On connaît dix-huit espèces de ce genre; six appartiennent à l'Europe, deux au Caucase, neuf aux Andes de l'Amérique équatoriale; une seule a été trouvée au cap de Bonne-Espérance. Voici les espèces qui méritent d'être indiquées ici.

Alchémille commune. — Alchemilla vulgaris Linn. — Flor. Dan. tab. 693. — Engl. Bot. tab. 597. — Svensk Bot. tab. 261. — Hook. Flor. Lond. tab. 210.

Tiges dichotomes, ascendantes. Feuilles pubescentes, on velues, ou satinées, ou glabres, réniformes: les radicales et les inférieures pétiolées, 7- ou 9-lobées; les supérieures subsessiles, 3- ou 5-lobées: lobes arrondis, ou ovales, ou tronqués, dentelés. Fascicules terminaux, rapprochés en corymbes subdichotomes. Étamines 2-4.

Herbe vivace. Tiges longues d'environ un demi-pied. Fleurs d'un jaune verdâtre.

Cette Alchémille, connue vulgairement sous le nom de Pied de lion, abonde dans les prairies des montagnes de toute l'Europe. :

Elle est astringente; mais on ne s'en sert guère en médecine, malgré les propriétés merveilleuses qu'on lui attribuait autrefois. Le bétail en est très-friand.

Alchémille des Alpes. — Alchemilla alpina Linn. — Engl. Bot. tab. 244. — Flor. Dan. tab. 49. — Sturm, Deutschl. Flor. fasc. 51, var. — Jaum. Saint-Hil. Flor. et Pom. Franç. tab. 298.

Tiges ascendantes. Feuilles digitées: les inférieures pétiolées, 7- ou 9-foliolées; les supérieures subsessiles, 3- ou 5-foliolées; folioles incombantes, oblongues-lancéolées, dentelées vers le sommet, satinées en dessous. Fleurs latérales et terminales, fasciculées. Étamines 2-4.

Herbe vivace, très touffue, haute de 4 à 6 pouces. Face inférieure des feuilles recouverte d'un duvet argenté. Fleurs trèspetites, verdâtres.

Cette Alchémille croît en Europe, sur les rochers des Alpes. Son feuillage très-élégant la rend propre à orner les rocailles artificielles, et à former des bordures de parterre.

## Genre CÉPHALOTE. — Cephalotus Labill.

Périanthe simple, pétaloïde, subcampanulé, sexfide. Étamines 12: les antépositives plus courtes que les interpositives; anthères didymes, surmontées d'un connectif subglobuleux, gros, fongueux. Ovaires 6, disjoints, uniovulés. Styles terminaux. Stigmates obtus. Péricarpe inconnu.

Ce genre est constitué par une seule espèce, propre à la Nouvelle-Hollande. Cette plante offre une particularité fort curieuse et comparable à celle qu'on observe dans les Nepenthes.

CÉPHALOTE A AMPOULES. — Cephalotus follicularis Labill. Nov. Holl. v. 2, tab. 145. — R. Brown, Rem. on Bot. of. Terra Austr. tab. 4. — Hook. in Bot. Mag. tab. 3118 et 3119.

Herbe vivace, acaule. Racine presque fusiforme. Feuilles radicales pétiolées, dissemblables: les unes elliptiques-lancéolées, subobtuses, très - entières, rougeâtres, innervées; les autres (placées principalement à la circonférence) sont de gros utricules en forme de sabot, triptères, lavées de vert et de pourpre, contenant un fluide aqueux, fermées par un couvercle subcirculaire qui finit par se redresser; ailes inégales, ciliées; orifice resserré, muni de plusieurs crêtes annulaires, pectinées, de couleur pourpre. Hampe haute de 1 à 2 pieds, dressée, cylindrique, simple, eotonneuse, terminée par une panicule racémiforme et munie de quelques bractées subulées. Périanthe petit, poilu, d'un blanc verdâtre: segments ovales, obtus, calleux au sommet, presque étalés. Disque épais, verdâtre, papilleux. Filets subulés, roses, glabres, beaucoup plus courts que le périanthe. Pistils courts, rougeâtres.

Cette plante a été découverte par MM. Labillardière et R. Brown sur la côte méridionale de la Nouvelle-Hollande. Elle est fort rare dans les collections de plantes vivantes.

## Genre MARGYRICARPE. — Margy ricarpus Ruiz et Pav.

Tube calicinal urcéolé, tétragone; limbe 4 ou 5-parti : lanières munies au dos d'une protubérance spinelleuse. Corolle nulle. Étamines 2. Ovaire solitaire. Style terminal. Stigmate aspergilliforme. Un seul carcérule adhérent au tube calicinal devenu charnu. Graine suspendue.

L'espèce que nous allons décrire constitue à elle seule le genre.

MARGYRICARPE HÉRISSÉ. — Margyricarpus setosus Ruiz et Pav. Flor. Peruv. 1, tab. 8, fig. d. — Ancistrum pinnatum Lamk. Ill. 1, p. 77. — Empetrum pinnatum Lamk. Dict.

Sous-arbrisseau très-rameux et feuillu. Feuilles imparipennées. Folioles linéaires. Stipules adnées au pétiole. Fleurs petites, axillaires, solitaires, sessiles. Fruit bacciforme, blanc, subglobuleux.

Cette plante croît dans la Colombie et au Pérou, entre 1300 et 1500 toises d'élévation. Les Espagnols la nomment vulgairement *Yerba de la perta*, parce que son infusion est employée contre les hémorragies. Ses fruits ont une saveur agréable.

# Genre SANGUISORBE. — Sanguisorba Linn.

Galice dibractéolé à la base : tabe tétragone, resterré à son orifice; limbe 4-parti, incombant, coloré. Carolle nullé. Étaminus 4: Ovaires 2. Styles soudés en un seul. Stigmate aspergilliforme. Un ou deux carcérules osseux, adhérents au tabe calicinal durci. Graine suspendité.

Merbes vivaces. Feuilles imparipennées. Fleurs blauches en reugektres, disposées en épis éylindriques ou svales, trêsdenses, turnénant.

Toutes les parties herbacées des Sanguisordes ont une suveur aromatique, légèrement astringente. Les racines sont fortement astringentes. Ce genre renforme dix espècés, dont quatre croissent en Europe, une en Barbarie; trois en Sibérie, et deux dans l'Amérique septentriossale. Nous devons nous borner à faire mention des deux suivantes.

Sanguisorbe officinale.—Sanguisorbe officinalis Linn.—Flor. Dan. tab. 97. — Engl. Bot. tab. 1312. — Schk. Handb. tab. 27.

Folioles glabres, cordiformes-ovales ou oblongues, obtuses, denteles, souvent stipelles. Epis ovales-turbines. Étamines plus courtes que le limbe du calice.

Tiges rameuses, hautes de 3 à 5 pieds. Folioles d'un vert sombre, accrescentes. Calices d'un pourpre noirâtre.

Cette plante, répandue dans presque toute l'Europe, est commune dans les prés un peu humides. Le nom de Sanguisorbe lui vient de sa propriété d'arrêter les hémorragies. On se sert souvent de ses feuilles pour assaisonner les salades.

SANGUISORBE DU GANADA. — Sanguisorbs canadonsis Linn. — Moris. Oxon. sect. 8, tab. 18, fig. 12.

Folioles ovales-oblongues, subcordiformes à la base, fortement dentées, glabres de même que les bractées. Épis cylindriques, très-longs. Étamines saidlantes.

Tiges hautes de 5 à 8 pieds. Épis tongs de 3 à 4 pouces. Fieurs blanches.

Cette plante, originaire de l'Amérique septentrionale, peut servir à la décoration des grands parterres.

#### Genre PIMPRENELLE. - Poterium Linn.

Fleurs polygames-monoïques, ou rarement dioïques. Calice tribractéolé à la base: tube resserré à son orifice; limbe à segments marginés, incombants. Corolle nulle. — Fleurs malles: Étamines environ 20. Pistil abortif. — Fleurs femelles: Ovaires 2. Styles 2. Stigmates aspergilliformes, colorés. Carcérules 2, adhérents au tube calicinal durci. Graine suspendue.

Arbrisseaux, ou herbes vivaces. Feuilles imparipennées. Fleurs verdatres, agglomérées en épis globuleux ou cylindriques.

Ge genre appartient à l'ancien continent. On en connaît sept espèces: une croît aux Canaries; une dans l'Atlas; deux viennent en Orient, et les autres en Europe. Voici celles qui méritent qu'on en fasse mention.

## Section It. LEIOPOTERIUM Dec. Prodr.

Tiges ligneuses. Fleurs en épis eylindracés. Fruit (tube calicinal) lisse, un peu charnu.

PIMPRENELLE ÉPINEUSE. — Poterium spinosum Linn. — Moris. Oxon. sect. 8, tab. 18, fig. 5. — Barrel. Ic. tab. 631.

Ramules spinescents, subdichotomes, velus. Feuilles glabres: les inférieures à folioles rugueuses ou crépues, minimes, dures; les supérieures à folioles planes, membranacées, obovalés, incisées-dentélées. Épis longs, lâches et masculifleres à la base, féminissores au sommet.

Petit arbrisseau très-rameux. Feuilles glauques.

Cette Pimprenelle croît dans l'Archipel, dans la Syrie et dans l'Asie mineure. On la cultive dans les collections d'orangerie.

Pimprenelle en Queue. — Poterium caudatum Ait. Hort. Kew. — Bot. Mag. tab. 2341. — Colla, Hort. Ripul. tab. 40.

Rameaux inermes. Feuilles à 7 ou 9 folioles dentelées, cotonneuses en dessous : la terminale elliptique-oblongue; les autres oblongues-lancéolées ou ovales-lancéolées. Épis cylindriques, allongés. Fleurs dioïques, quelquesois 6-sides et 3-gynes. Fruits turbinés.

Arbrisseau s'élevant à une vingtaine de pieds (dans les serres). Ramules et jeunes feuilles satinés. Feuilles longues de 4à6 pouces; les deux folioles basilaires minimes, réfléchies.

Cette espèce, indigène aux Ganaries, n'est pas rare dans les collections d'orangerie.

SECTION II. RUTIDOPOTERIUM Dec. Prodr.

Tiges herbacées ou suffrutescentes à la base. Épis globuleux. Fruit (tube calicinal) rugueux ou tuberculeux.

PIMPRENELLE SANGUISORBE. — Poterium Sanguisorba Linn. — Engl. Bot. tab. 860. — Schk. Handb. tab. 300.

Feuilles glabres ou rarement pubescentes, vertes aux deux faces : les radicales à folioles cordiformes, arrondies, bordées de dentelures obtuses; les caulinaires à folioles ovales, régulièrement dentelées. Capitules globuleux, masculiflores à la base, féminissores supérieurement. Fruit ovale-quadrangulaire, subréticulé.

Herbe vivace, touffue. Tiges dressées, anguleuses, rameuses, hautes de 1 à 2 pieds. Feuilles non glauques. Capitules multiflores, assez gros; fleurs mâles en petit nombre à la base de chaque capitule. Stigmates roses, de la longueur des styles.

Cette plante, connue vulgairement sous le nom de Pimprenelle, est commune dans les pâturages secs de l'Europe moyenne et de l'Europe australe. On la cultive comme herbe potagère. Plusieurs agronomes distingués la recommandent comme un excellent fourrage, prospérant sur les terrains les plus arides, soit calcaires, soit sablonneux. Cependant, son foin, d'après le témoignage de plusieurs praticiens, ne convient ni aux chevaux ni aux vaches, et n'est réellement bon que pour les moutons. M. Vilmorin assure que quelques parties de la Champagne Pouil-

leuse ont dû à la culture de la Pimprenelle une amélioration sensible dans leur situation agricole.

PIMPRENELLE GLAUQUE. — Poterium glaucescens Reichenb. Flor. Germ. Excurs. p. 610. — Poterium guestphalicum Bonningh. — Poterium polygamum Lejeune.

Folioles glauques en dessous, bordées de dentelures pointues; celles des feuilles radicales cunéiformes-arrondies, ou tronquées au sommet; celles des feuilles caulinaires cunéiformes-oblongues. Capitules subglobuleux, masculiflores à la basc, féminiflores au sommet, androgyniflores au milieu. Fruits oblongs-quadrangulaires, légèrement réticulés.

Tiges rougeâtres, quelquefois hérissées ainsi que les pétioles. Stigmates pourpres, plus courts que les styles.

Cette espèce a été observée dans plusieurs contrées de l'Allemagne, et notamment dans le voisinage du Rhin. Il est très-probable qu'elle croît aussi en France, et qu'on la confond avec la Pimprenelle Sanguisorbe.

## Genre CLIFFORTIA. — Cliffortia Linn.

Fleurs dioïques. Tube calicinal urcéolé; limbe trifide. Corolle nulle. — Fleurs máles: Étamines environ 30. — Fleurs femelles: Ovaires 2. Styles 2. Stigmates allongés, barbus, plumeux. Un ou deux carcérules monospermes, recouverts par le calice. Graine dressée. Cotylédons oblongs, foliacés.

Arbrisseaux. Feuilles simples ou trifoliolées, subsessiles. Stipules foliacées. Fleurs axillaires, subsessiles.

Ce genre, qui renferme de vingt à trente espèces, appartient au cap de Bonne-Espérance. Le port des Cliffortia s'éloigne beaucoup de celui des autres Dryadées. Leur feuillage est assez élégant; mais leurs fleurs sont inapparentes. Nous allons indiquer les espèces qu'on cultive dans les collections de serre tempérée.

a) Fouilles simples, multinervões à la base. Stipules indivisées.

CLIFFORTIA A FEUILLES DE HOUX.—Cliffortia ilicifolia Lian.
— Dillen. Elth. tab. 31, fig. 35. — Lian. Hort. Gliffort. tab. 30.

Feuilles elliptiques-orbiculaires, amplexicaules, glabres, reides, subtrilobées au sommet : lobes terminés en dent épineuse.

CLIFFORTIA A FEUILLES DE PETIT HOUX. — Cliffortia ruscifolia Linn. Hort. Cliffort. tab. 31. — Cliffortia arachnoidea Loddig. Bot. Cab. tab. 260.

Feuilles glabres, lancéolées, terminées en pointe spinescente, entières ou bordées de chaque côté d'une dent épineuse. Rameaux glabres ou pubescents.

CLIFFORTIA TRIDENTE. — Cliffortia tridentata Willd.

Feuilles cunéiformes-oblongues, entières ou tridentées, nerveuses, pubescentes en dessous.

b) Feuilles simples, uninervies. Stipules bifides.

CLIFFORTIA CUNÉIFORME. — Cliffortia cuneata Ait. Hort. Kew.

Feuilles cunéiformes, tronquées, 3- ou 5-dentées au sommet, striées, glabres aux deux faces.

c) Feuilles trifoliolees.

CLIFFORTIA ODCORDIFORME. — Cliffortia obcordata Linn. fil.

Folioles glabres, sans veines: les latérales elliptiques-orbiculaires; l'intermédiaire obcordiforme. Ramules subpubescents.

FIN DU TOME PREMIER DES PHANÉROGAMES.

ourrages L e semai de in-millet, s. arrasin-sper uarantain, as à vous déc ire je ar heure, tout ce H and TWA oici le résume : La moutarde bla che par les altises, le iou par les me e tre semé fin de septen or Le mais quarantin a bic. est bien sorti; mais comm pas assez hâte de pous ctouffe par le sarrasin. q sing ast L'altise est une pl's moq nu e- v et peu fourrageuse. . a stoup ni La spergule géar par le voc naine que celle qui la destre a La cameline a très-bood lasms concurrence avec le attorname se l'aimer avec passion, par el 2 no mangent; mais elle a l'il no op p grave de donner au lait et à 11 18 3 190 en provient un goût détesta' non comme Cependant le bruit courai ab transque métayers du pays, que less rougir le poil des bestiaux ct n ab nu lieu au pissement de sang. M poil s et mes vaches en ont mang une partie de l'été de l'année 18 1848 sans pisser le sang; mais live de mes veaux a rougi et s'est eb ilen si il a fallu les mettre dans un p peo l ob gain pour remedier à ce post auc Irai se no Je vous ai dit que la la roil blanche avait été détruite par la mand a de j'en ai fait semer d'autre à la final pour tembre et j'ai eu un fourrage . agni que à faire manger vert jusqu'au 2 110 4 novembre. Mais voici le revers de i WHITE médaille : deux de mes vaches on avorté, et deux de mes bœufs ont e une inflammation du prépuce avec si crétion abondante d'humeur sébacé qui s'est concrétée entre le prépuce la verge. L'emission de l'urine était [96 difficile et douloureuse, car les bo frappaient des pieds lorsqu'ils éta pour satisfaire à ce besoin, et ce L qu'au mois de mai suivant qu'u ces bœufs a rendu des concrétions dures, qui sont d'abord sorties et qu n'ayant pas pu rentrer sont tombédans l'espace d'une nuit : ce bœuf aété guéri? Du tont, L'inflamm; ae était passée à l'état chronique concrétions se sont reformées. III es bœufs ont été vendus pour l'er

#### COLLABORATEURS.

MINE.

APINA SERVILLE, as primited de la companya de planimer de planimer

AT DOURS, Profession - Administrations du Vanione, Mandre de plusieurs de Alle atmobis macronales et éponyment, LASSESAURE.

HIRRON, dide-Naturaliste du Unicom, callaborateur de M.Imméril pour les Reptiles ; Palladd V.M., Mondre de placeurs doctifes accordes, reclamales et étropéres indeur de l'accompagne de l'Astrolahe de l'Fennes des Lépasaprères d'Europe, de les Paune de Madagascur, etc. etc. (153/19/2077/08).

DE BLAINVILLE, Montre de l'Institut, Professione - Administrature de Institut (Missore Soloville, Professor e la Famille des Sciences, ede. (1801/2018)

the Sciences, oth Challengtes).

10: 10: LOSSON, Pending of physical decided annuals, and the Challengton of the Challengton of

DESMANEST, Membre correspondant de Unatitul, Professeur de Laclogie à l'École vétérante d'Affort (101320N2). All Mr.

DUMÉRII, Monhre de l'Institut, l'amondonistration de Musican d'Mistre autrelle, Projessour à l'École de Més-inc, etc., e

I. ACORDAIRE, Naturaliste - majorganico, Membro de la Saccidé Antomologique, chi (INTRODUCTION & UNIXORIDADE).

HUOT, REGIOSIE .

BRONGNIART MINERALOGIE.

LESSON, Monder verregondantske Unditat, Beforene å Rodoghet, etc. (20000000 unverse) MACQUART, Hirectory die Masdam, de

Lille, auteur die Diptères du Nord de la France, etc., (PIPTERES).

MILNE-EDWARD, Projection dellabore Jutavelle, Bender de diverses Sociéde arrestes, con l'ULSTACES, LE PELETISE DE MINT-CARGRAU,

AR PRINCIPAL DE AUNT-PARTICAL, Project de la Decel Calonologique, and de la Manago de Sa Trutheritiers, and a propriesarement

PACH, Acte-Anturaliste an Muselon. (PLANTES PHANEROGAMES).

WALTERNAER, Membre de Clastitut, travaux sur les Arachaides, etc. etc. (ARACHNIDES ET INSECTES APTÈRES).

## CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Les Suxes à Bullion formerant 75 volumes in-8" emiron, imprimés avec le plus grand soin et sur beau popier, ce nombre paraît sufficant pour donner à cet ensemble loute l'étendue connenable. Chaque auteur s'occupant depuis long-temps de la partie qui lui est confiée, l'éditeur sera à même de publier en peu de temps la totalité des trailés dont se composern cette utile collection.

Prix de chaque lieraisen

noire ... 3.

No Les personnes qui someriront pour des parties séparées paieront chaque colume to libbs

On potit nombre d'exemplaires seront imprimés sur grand papier villa, dont le prix sera double.

## ON SOUSCRIT, SANS RIEN PAYER D'AVANCE 1 LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUE HAUTEFECHLE, Nº 12. À PARIS

AU COIN OR CELLE SERPENTE.

(VE Milleur annat à payer pour cette collection des honornires aux auteurs, le prix des volumes ne peut être camparé à celui des réimpressions d'ouvenges appartement au domaine public et exempte de druite d'auteur, tots que Buffin . Voltaire, etc. etc.

N'ant par élé compris dans la première vouveription les omérages de Mes BRONGNIART, DELANOSSE, AN ST.

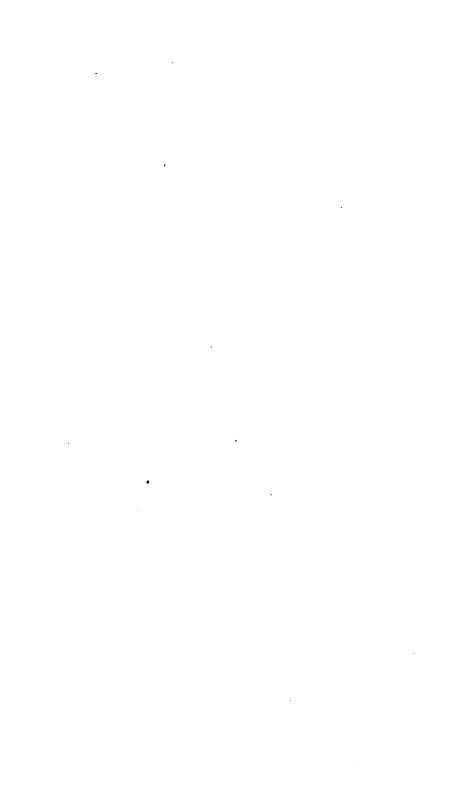

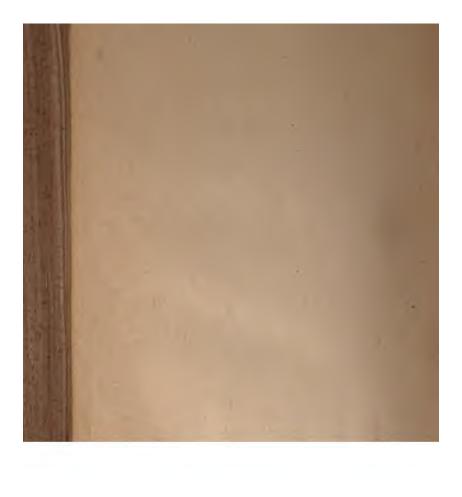

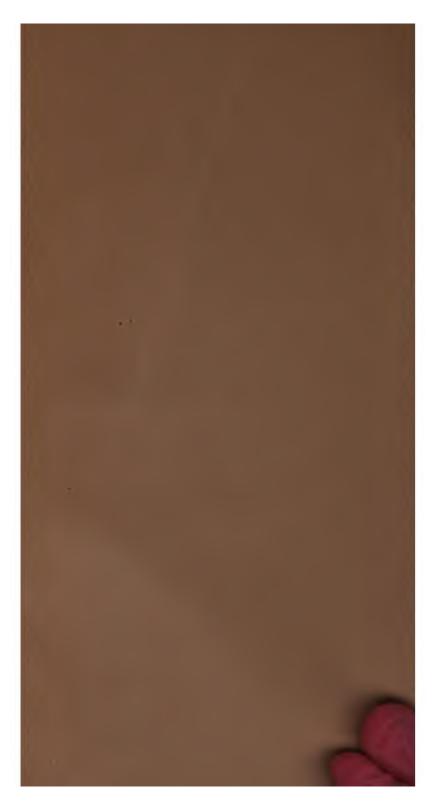



